

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + Ne pas supprimer l'attribution Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

84. e.8



| • |   |   |   |   |  | • |
|---|---|---|---|---|--|---|
|   | • |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   | • |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   | • |   |  |   |
|   |   |   | · |   |  |   |
| • |   |   |   |   |  |   |
| • |   |   |   |   |  |   |
|   |   | , |   | • |  |   |
|   |   |   |   | · |  |   |
|   | • |   |   |   |  |   |
| • |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |  |   |

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| _ |   |   |  |
|   |   |   |  |

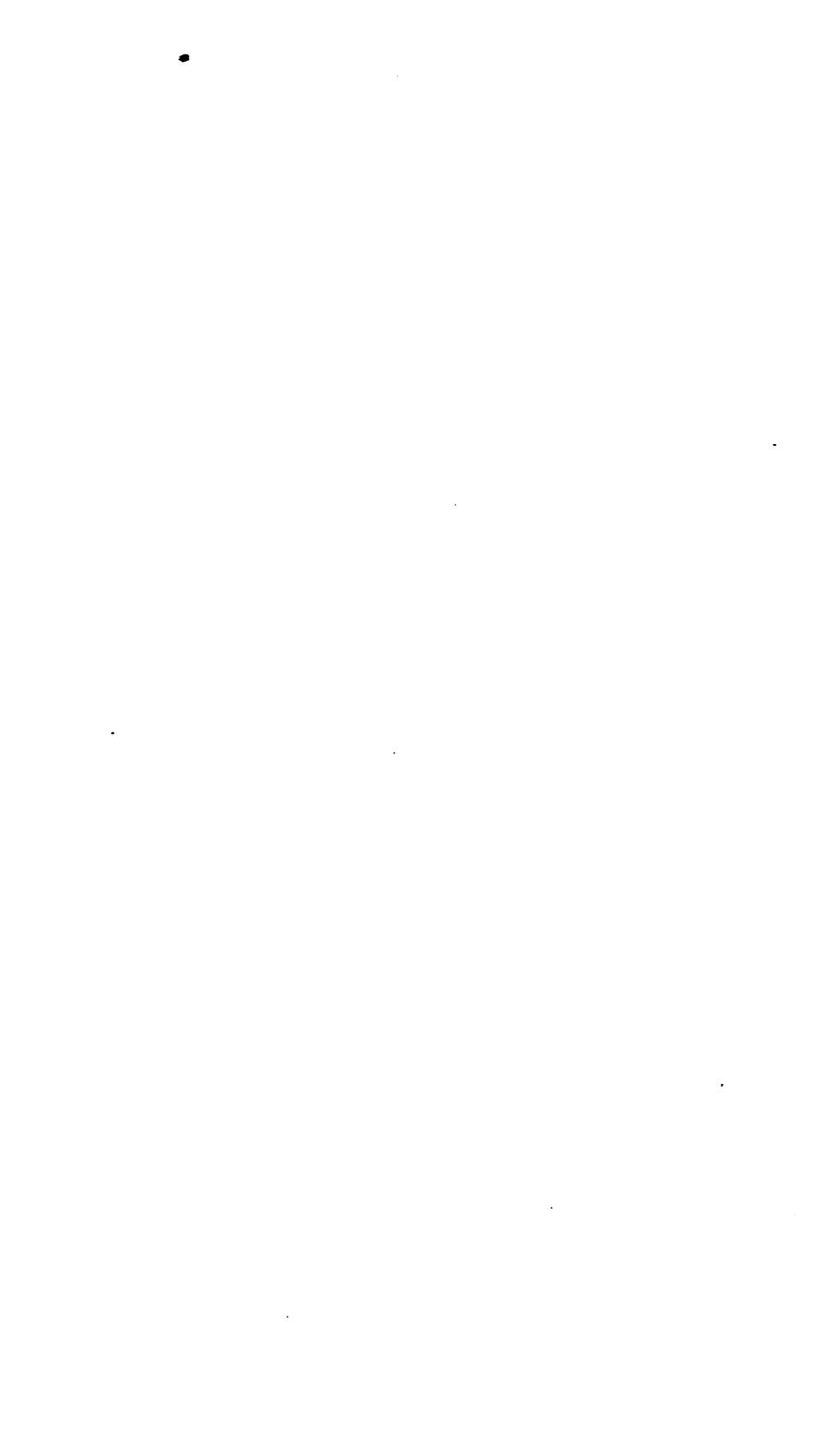

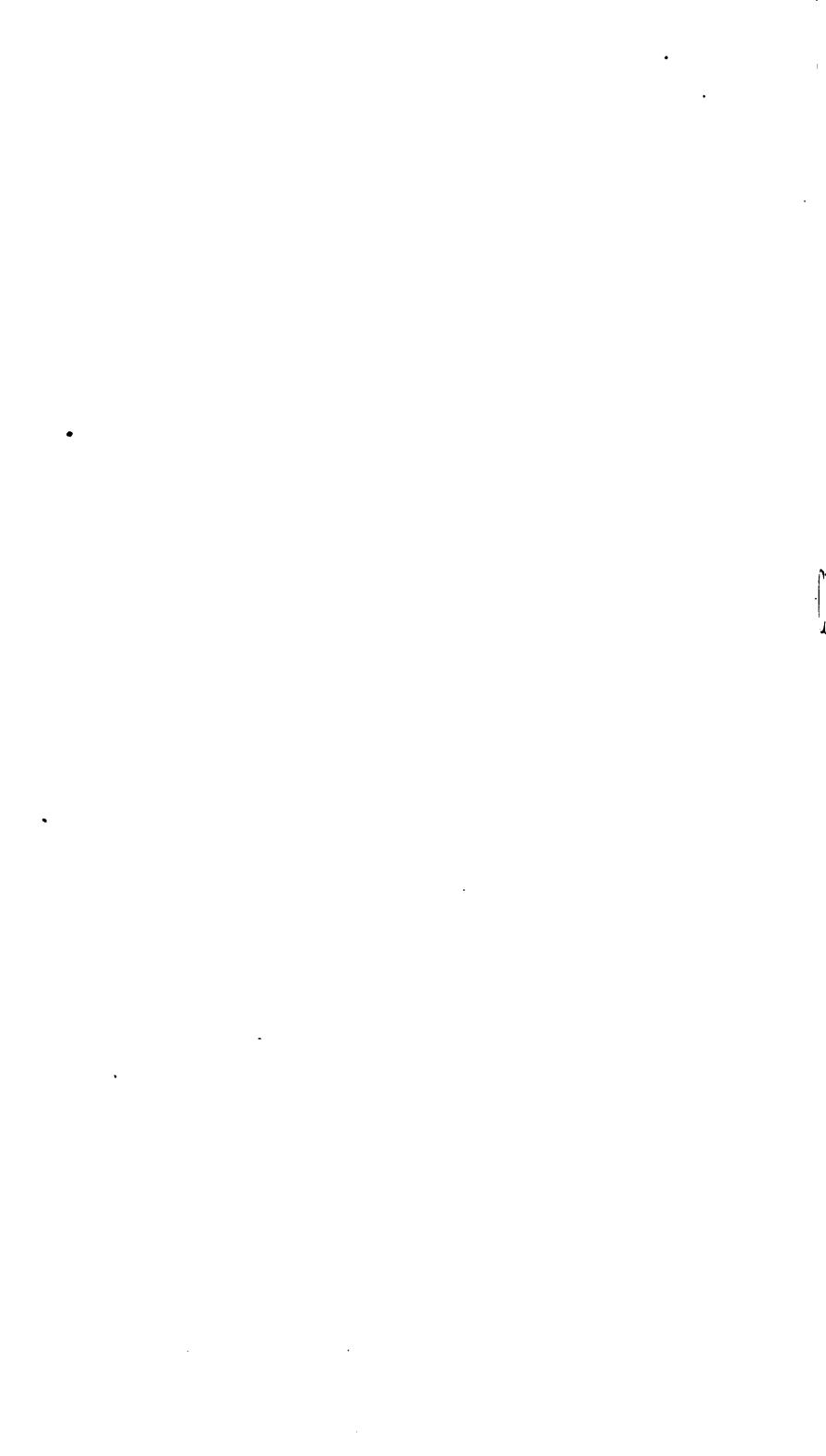

## **HISTOIRE**

DU

# CHRISTIANISME

ET DES ÉGLISES CHRÉTIENNES.

EMPRIMERIE DE D'URTUBIE, WORMS ET cie, rue Saint-Pierre-Montmartre, 17.

## HISTOIRE

PHILOSOPHIQUE, POLITIQUE ET CRITIQUE

 $\mathbf{D}_{\mathbf{T}}$ 

# CHRISTIANISME

13

DES ÉGLISES CHRÉTIENNES, DEPUIS JÉSUS JUSQU'AU DIX-NEUVIÈME SIÈCLE,

...

### DE POTTER.

Loss de pous attribuer le découverte de la vérité comme un privilège, ne costeus jamals de la chercher ever ardeur et persévérance. Il n'y ture d'espoir de voir un jour le vérité triempher sur la terre, que longue tous les hommes étant unis par un même amour pous elles estant d'eux ne prétendre plus en avoir la complé.

Appentia, contie l'était de manicheme appel D'Fennance, ch. 3, agret var, p. 152.

TOME

### PARIS.

LIBRAIRIE HISTORIQUE, RUE HAUTEFEUILLE, 14.

A BORDHAUX, CHES GRANET, ALLÉE DE TOURNY, S.

1837.



•

•

## HISTOIRE

DU

# CHRISTIANISME

ET DES ÉGLISES CHRÉTIENNES.

SUITE DE LA DEUXIÈME ÉPOQUE, DEUXIÈME PARTIE.

# LIVRE HUITIÈME.

LA TRINITÉ.

## CHAPITRE I.

Un mystère ne peut être ni. expliqué, ni conçu. — La formule qui exprime le mystère, doit être aussi mystérieuse que lui. — Roscelin de Compiègne. — Abailard. — Il est condamné par le concile de Soissons. — Saint Norbert et saint Bernard le persécutent avec acharnement. — Concile de Sens. — Septence du pape. — Mort d'Abailard. — Réloïse est déposée auprés de lui. — Gilbert de la Porce. — Ses subtilités. — Éon. — Discours des cardinaux à Eugène III.

Avant que le mot mystère fût pris dans le sens étroit qu'on lui a généralement donné dans la suite, et le seul qu'il comporte aujourd'hui, les saints pères et les théologiens les plus sameux s'étaient exercés tour à tour à expliquer des dogmes, qui, par leur nature, étaient destinés à demeurer inexplicables, ou qui, s'il avait été possible de les saire concevoir par l'esprit humain, auraient cessé d'avoir le caractère qu'on avait voulu leur

TIU.

imprimer, c'est-à-dire d'être des mystères. Il est vrai qu'à mesure qu'en s'éloignant de son origine il perdait aussi de sa simplicité primitive, le christianisme avait de jour en jour moins à craindre cette dernière déconvenue : les théologiens avaient toujours l'art de rendre plus ténébreuse la matière qu'ils avaient entrepris d'éclaircir; et ainsi les dogmes, plus ils étaient commentés par eux, plus ils s'enveloppaient de saintes ombres et devenaient véritablement mystérieux. S'il arrivait parfois qu'il se rencontrât un scrutateur plus hardi ou moins fanatique, qui, en s'écartant des routes nuageuses suivies par ses devanciers, voulût parler à l'esprit de l'homme et satisfaire sa raison, le voile tombait, le mystère disparaissait ou demeurait à nu, exposé à toutes les attaques de l'examen et de la critique : aussi l'écrivain imprudent dont le zèle mal-entendu avait été cause d'un pareil désordre, était-il bientôt confondu avec les hérétiques les plus dangereux qui, interrogeant sans cesse le raisonnement avant de croire, et ne basant leur croyance que sur la seule conviction, devaient nécessairement tomber peu à peu, pour ces questions aussi insolubles qu'oiseuses, dans un scepticisme absolu. Pour s'opposer à ces pernicieuses tentatives, les orthodoxes se hâtaient de renforcer et de hérisser leurs mystères, si l'on peut s'époncer ainsi, de tout ce qu'on avait pu inventer jusqu'alors de plus incohérent et de plus contradictoire, et ils se retranchaient derrière les barricades infranchissables d'une divine incompréhensibilité.

Après que presque tous les dogmes eurent suivi la

marche que nous venons de décrire, on à affecté à chacun d'entre eux une formule de convention qui les distingue les uns des autres, mais sans rien leur ôter de leur obscurité essentielle : cette formule est devenue inhérente au mystère; elle est nécessairement aussi mystérieuse que lui. Dès lors, toute explication nouvelle a été sévèrement interdite, parce qu'un mystère est une vérité prétendue réelle; mais qui, aussi bien que les termes par lesquels on est convenu de l'exprimer, ne saurait être ni expliquée, ni même comprise: on a d'ailleurs supposé du mérite dans la foi aux mystères, et ce mérite serait nul si l'on pouvait être convaincu avant de croire. Cela est tellement vrai que la cour de Rome, qui prononce la damnation éternelle contre quiconque ne croit pas à la réalité de la sainte Trinité, a condamné également l'auteur italien qui, il y a peu d'années, prétendit prouver par la seule raison que la sainte Trinité existe réellement (1).

(1) Mastrofini, metaphysica de Deo trino et uno.

L'auteur, prêtre et ex-professeur des sciences exactes et de philosophie à Rome, pour ne pas s'exposer entièrement désarmé, s'il est permit de le dire, aux attaques de ceux qui lui auraient reproché d'anéantir le mystère, suppose toujours la révélation (revelatione tamen supposité), au milieu des preuves grammaticales et mathématiques qu'il prétend produire; mais ce n'est que pour la forme seulement. Son livre, dédié au pape et imprimé avec toutes les approbations imaginables, de nombreuses lettres de compliments et d'élèges de la part des professeurs de théologie, des vicaires généraux de différens ordres, etc., etc., fut accueilli avec tant d'animosité de la part des orthodoxes qui se disent éclairés et sélés, que les huit livres seulement qu'i composent le premier volume ont pu voir la lumière.

Le même prêtre qui, en 1799, avait publié une Dissertation en faveur du serment civique, pour laquelle ses adversaires le déclarerent, en 1822,

Nous avons vu dans la première Époque, combien le mystère de la Trinité a causé de troubles dans l'église grecque, jusqu'à l'époque où, pour ne plus devoir admettre, soit l'unité, soit la triplicité de Dieu, être ou sabellien ou arien, on eut imaginé de n'être ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire, ce qui était la même chose, d'accepter les deux dogmes opposés à la fois; et cela s'appela être consubstantialiste. Après Charlemagne, au règne duquel nous avons commencé cette seconde Époque de l'histoire du christianisme, les Latins étaient trop ignorans pour agiter des questions aussi subtiles; bientôt ils ne furent plus occupés que d'intérêts temporels, qui avaient à leurs yeux une tout autre importance. Cependant, peu à peu l'envie de briller en montrant un esprit propre aux disputes abstraites, précipita les jeunes docteurs scolastiques dans l'examen des mystères, et alors, pour peu qu'ils eussent voulu paraître raisonnables, ils ne tardaient pas à être les victimes de leur ambitieuse curiosité.

Roscelin, dialecticien de Compiègne et fondateur de la secte des nominaux, fut le premier parmi les Latins qui, vers le commencement du douzième siècle, fut accusé d'avoir défiguré le mystère de la Trinité chrétienne. Il prétendit que, si on ne faisait pas des trois Personnes divines trois personnes distinctes, comme qui dirait trois anges ou trois ames, il n'y avait

excommunié ipso facto et digne des galères à perpétuité, a écrit ex professo contre l'auteur du présent ouvrage. Son livre, qu'il ne nous appartient pas de juger, porte pour titre: Rilievi dell'abbate Marco Mastrofini au l'opera del signor De Potter, intitolata Spirito della chi esa. plus en effet qu'une scule personne, et que par conséquent, le Père et le Saint-Esprit avaient été incarnés avec le Fils, etc. Ses opinions furent condamnées dans un concile tenu à Soissons; mais ni cette sentence, ni l'improbation d'Anselme, archevêque de Cantorbéry, d'Ives de Chartres et d'Abailard lui-même qui avait été son disciple, ne purent le porter à renoncer aux conclusions que le raisonnement humain lui avait fait déduire dans une matière où l'autorité du raisonnement n'est pas reconnue (').

Mais bientôt Abailard, plus fameux encore dans le monde comme amant malheureux que comme théologien, succomba sous la même accusation. La réputation de Pierre Abailard était trop grande pour qu'il put long-temps demeurer orthodoxe; il fut envié par ses propres condisciples dont il avait obscurci la gloire, et dès lors on se hâta de mettre en œuvre tous les moyens imaginables pour le perdre sans retour. Abailard était savant pour son siècle; mais il était aussi présomptueux : la trempe déliée de son esprit ne lui permettait jamais de suivre les routes battues. Lorsqu'il comparut (1120), devant le concile ou, comme il l'appelle dans ses lettres, le conventicule de Soissons, qu'on avait aigri contre lui, le légat du saint siége, Conon, évêque de Préneste, qui y présidait, commit aux ennemis du docteur suspect le soin d'exa-

<sup>(1)</sup> S. Anselm. 1. 2, epistel. 41 ad Fulcon, apiscop. helluseus. p. 357.

— D. Ivon. carnotens. episcop. ad Roscelin, epist. 7, part. 2, p. 3. —
Petr. Abaylard. epist. 21, ad Gaufrid. parisiens. episcop. p. 334.—Labbe,
concil. t. 40, p. 484.

miner ceux de ses écrits dans lesquels on avait prétendu découvrir des propositions contraires à la pureté
de la foi concernant le mystère de la Trinité, comme
lorsqu'il avait comparé celle-ci aux trois parties d'un
syllogisme, ce dont on avait pris motif pour le faire
eroire sabellien, puisque, disait-on, il ôtait aux trois
Personnes divines la distinction réelle que l'église a
pieusement mise entre elles, tandis que d'autres lui
reprochaient, au contraire, d'avoir trop distingué les
trois Personnes et d'en avoir fait trois Dieux, ce que
la même église regarde comme une impiété. On était
généralement, à cette époque, assez peu instruit du
dogme fondamental de la doctrine sabellienne, comme
nous le verrons bientôt.

Abailard voulait se défendre contre les détracteurs de son orthodoxie, mais on craignait son adresse et son éloquence, et on resusa même de l'interroger; le concile le condamna contre l'avis de l'évêque de Chartres, qui, faisant près de lui l'office d'un ami et d'un consolateur, l'exhopta à la patience, et le disposa à céder à la tempête. Vaincu par ses conseils, le docteur humilié récita en sanglotant, devant l'assemblée, le symbole reçu par l'église, et jeta ensuite de ses propres mains dans le feu le livre qui avait été la cause de sa disgrâce. Ses ennemis choisirent ce moment pour lui reprocher d'avoir avancé que Dieu le père est seul tout puissant, et le légat du saint siége s'écria que cette erreur était trop grossière même pour les enfans, dont aucun n'ignorait qu'il y a trois Tout-puissans. « Et pourtant, murmura tout bas en riant, un des théologiens qui

avaient assisté au concile, saint Athanase a dit clairement qu'il n'y a point trois Tout-puissans, mais qu'il n'y en a qu'un seul. »'Pierre Abailard fut détenu pendant quelque temps à l'abbaye de Saint-Médard, d'où on le renvoya au monastère de Saint-Denis, qu'il avait choisi pour sa retraite, depuis l'horrible attentat du chanoine Fulbert (').

Il n'entre point dans notre plan de parler des persécutions qu'Abailard eut à souffrir de la part des moines, dont l'austérité qu'il affectait alors assez mal à propos, lui avait fait autant d'ennemis: peut-être que l'orgueil de leur nouveau collègue qui, comme il l'écrivait luimême, « vivait caché parmi eux, tandis que sa renom. mée se répandait dans tout l'univers, » n'avait pas peu contribué à lui aliéner tous les esprits. Robert et le célèbre Bernard, abbé de Clairvaux, entrèrent aussi dans la lice, et s'attachèrent aux pas du malheureux Abailard, au point de lui saire naître l'idée de se retirer chez les Turcs, pour professer le christianisme sans gêne. « Soit par une jalouse ferveur pour lá religion catholique, dit Othon, évêque de Frisingue, soit par une crédulité naturelle, Bernard abhorrait les théologiens qui se fondent sur des raisonnemens humains, et qui mettent leur confiance en une sagesse mondaine; il croyait d'eux tout le mal qu'on se plaisait à répandre. » Le zélé abbé se déclara avec aigreur dans ses lettres, contre Abailard: il l'appela un dragon et un

<sup>(1)</sup> Abaylard. epist. 1, cap. 9 et 10, p. 20. — Labbe, concil. t. 10, p. 885. — Otto frisingens. l. 1, de gest. Frider. cap. 47, t. 6, rer. ital. p. 678.

Goliath; il l'accusa de vouloir introduire un nouvel évangile, d'abreuver les peuples d'un venin subtil, de corrompre la morale, de désigurer les sacremens, de porter ensin la témérité jusqu'à disputer sur la Trinité même; il voulut aussi faire entendre qu'Arnaud de Brescia avait été son précurseur pour les coups qu'ils avaient voulu porter l'un après l'autre à l'église; et il alla jusqu'à dire qu'Abailard parlait de la Trinité comme Arius, de la grâce comme Pélage et de la personne de Jésus-Christ comme Nestorius. Le concile de Sens, tenu (1140) en présence de Louis VII, roi de France, fut la suite de ces attaques préliminaires; Abailard qui l'avait provoqué, refusa de s'y expliquer et de répon-Tre aux questions qui lui étaient adressées par les évêques, parce qu'il ne voyait dans ces juges que des ennemis acharnés à sa perte. Il se hâta d'en appeler au saint siège; ce qui n'empêcha pas les pères de condamner sa doctrine (').

Cet obstacle ne sit qu'enslammer l'ardeur de l'abbé Bernard: il écrivit à Innocent II qui siégeait alors sur la chaire de saint Pierre, pour le conjurer de ne pas épargner Abailard, et de rejeter du sein de l'église celui qui s'était élevé contre la soi de cette église. Il écrivit aussi aux cardinaux et aux prélats, nommément

<sup>(1)</sup> Otto frisingens. loco cit. et cap. 48, p. 679. — Petr. Abaylard. epist. 1, cap. 12, p. 31. — Bayle, dict. histor. art. Jean-Paul Alciat, note (E), t. 1, p. 140. — S. Bernard. epist. 187 ad episcop. senon. convocand. t. 1, p. 181; epist 189 ad Innocent. pap. p. 182; epist. 192 ad magist. Guidon. de Castello, p. 185. — Gaufrid. monach. Clarevall. in .ita S. Bernard. l. 3, cap. 5, n. 14, int. oper. ejusd. sanct. t. 6, p. 1138. — Labbe, concil. t. 10, p. 1018. — Baron. ad ann. 1140, n. 4 ad 6, t. 18, p. 595.

9

à Guy de Castello qui avait été disciple d'Abailard, et dont par conséquent la modération était à craindre en cette circonstance; enfin il envoya des moines près du saint siège pour soutenir sa cause et pour travailler à la condamnation de celle de son adversaire. Ces efforts multipliés et une lettre synódale du concile de Sens décidérent le pape à prononcer la sentence si vivement sollicitée: il répondit aux évêques assemblés qu'il réprouvait la doctrine enseignée par Abailard, qu'il condamnait sa personne, et que, comme à un hérétique reconnu, il lui imposait un silence perpétuel (1). Nonobstant cette rigueur, Abailard se proposait d'aller à Rome pour se disculper devant le souverain pontife; mais il fut retenu à Cluni par l'amitié de Pierre le vénérable qui, comme il l'écrivit lui-même au pape, désirait désendre le théologien persécuté contre les calomnies de ceux qui voulaient le faire passer pour hérétique. Pierre le vénérable réussit à lui faire préférer le repos et la paix à une tentative qui paraissait devoir lui causer encore de nouvelles peines : ce fut aussi d'après les conseils de l'abbé de Cluni qu'Abailard sit preuve d'un généreux courage en se réconciliant avec Bernard.

Peu de temps après, il mourut pieusement, disent les auteurs, en protestant contre le sens que l'on avait voulu donner à ses écrits, surtout lorsqu'on en avait extrait les propositions suivantes: « Le Père est com-

<sup>(1)</sup> S. Bernard. epist. 189, loco cit. epist. 191 ad Innocent. pap. t. 1, p. 184; 192 ad Guidon de Castello, p. 185; 193 ad Ivon. card. p. 186, et 190 ad Innocent. pap. t. 2, p. 649.—Otto frisingens. cap. 48, p. 679.—Innocent. pap. II, constit. 67, Testante apostolo, t. 2, bullar. p. 250,

plètement puissant, le Fils l'est moins, le Saint-Esprit point du tout; le Saint-Esprit n'est pas de la substance du Père; le Saint-Esprit est l'ame du monde; Jésus-Christ ne s'est pas incarné pour nous délivrer du joug des démons; ceux qui crucisièrent Jésus-Christ sans le connaître, ne péchèrent point, etc. » Pierre de Cluni accorda une absolution générale à Abailard moribond, ce qu'Héloise s'empressa de faire publier en tous lieux, afin qu'on cessat d'insulter à la mémoire et de troubler les cendres de son mari (1). Ce sut à cette amante aussi fidèle que passionnée, que Pierre remit le corps de son ami; elle le plaça honorablement à l'abbaye du Paraclet, et sit graver sur son monument une épitaphe latine qu'elle composa, et dont Abailard, malgré toute sa présomption, n'aurait pu se plaindre. Héloïse, à sa mort, fut renfermée dans un même cercueil avec le vénérable Abailard (c'est ainsi que s'exprime une chronique manuscrite de Tours), et cela d'après les dernières volontés de celui-ci, qui même, nous dit-on, témoigna son empressement à la recevoir en étendant les bras pour y presser les restes glacés de l'abbesse, son épouse : le chevalier François d'Amboise qui rapporte ce passage de la chronique que nous venons de citer, est incertain si le miracle a été opéré en vertu de la sainteté d'Abailard ou de celle d'Héloïse (2).

<sup>(1)</sup> Abailard l'avait épousée, étant déjà clerc et chanoine.—P. Abaylard. epist. 4, p. 16, et in not. p. 1150

<sup>(2)</sup> Baron. ad ann. 1140, n. 8, t. 16, p. 595. — Petr. cluniacens. l. 5, epistol. 20 ad Eloys. abbatiss. ibid. n. 11, p. 600, et l. 6, epist. 23, n. 12, p. 602. — Profat. apologet. per Petr. Abailard. inter oper. ejusd. in prin-

A peine eut-on terminé l'affaire d'Abailard, qu'on commença le procès de Gilbert de la Porée, évêque de Poitiers. Ce prélat avait été dénoncé par deux diacres au pape Eugène I, pour avoir soutenu, dans un sermon prononcé publiquement, quelques propositions sur la sainte Trinité, qui leur avaient paru contraires à la foi reçue. Eugène se trouvait alors en route pour se rendre en France; il promit aux prêtres scrupuleux d'examiner la question aussitôt qu'il serait arrivé dans ce pays. Pour l'animer encore davantage, les deux diacres jugérent à propos de s'adjoindre l'abbé Bernard, dont l'ardente assistance leur promettait un heureux et prompt succès. Les points principaux sur lesquels fut basée l'accusation qu'ils intentèrent à Gilbert, furent d'avoir avancé, 1° que l'essence divine n'est pas Dieu; 2º que la propriété des Personnes n'est pas ces Personnes; 3º que la nature divine n'a pas été incarnée, etc. Le pape présida lui-même le concile qu'on tint à Paris (1147), pour discuter les opinions attribuées à l'évêque de Poitiers. Celui-ci confessa, sans détour, devant les cardinaux et les prélats assemblés, les subtilités qu'il avait enseignées jusqu'alors, à l'exemple, disait-il, de saint Augustin, sur la distinction entre la paternité et la divinité de la première personne de la Trinité, subtilités qu'on aurait peut-être trouvées très belles et très orthodoxes dans toute autre circonstance, puisqu'elles étaient très obscures, mais qu'on s'empressa

cip. — Otto frisingens. l. 1, de gest. Frider. cap. 49, t. 6 rer. ital. p. 681.

de déclarer hérétiques, par égard pour les dénonciateurs, comme on se l'était proposé avant de se réunir. L'évêque de Soissons interrompit Gilbert au milieu de sa défense, en s'écriant: « Quoi! vous osez avancer qu'être Dieu n'est rien! » et cette apostrophe causa un grand tumulte dans l'assemblée des juges ecclésiastiques. L'archevêque de Rouen reprocha ensuite à l'évêque de Poitiers, qu'il avait nommé les trois Personnes divines trois singuliers, tandis qu'il fallait dire que Dieu est un singulier. Cela scandalisa tout l'auditoire, ajoute Othon, évêque de Frisingue, parce qu'on savait que saint Hilaire, dans son livre des synodes, déclare qu'il y a autant d'impiété à croire Dieu solitaire, qu'à établir qu'il y a deux Dieux (¹).

Les évêques avaient fini par ne rien comprendre au sujet de la dispute, et ils avaient cru que la prudence exigeait de renvoyer Gilbert au concile général qui devait se tenir à Reims, l'année suivante. Ce fut encore Eugène qui présida dans cette ville, où l'évêque de Poitiers ne répondit aux questions qui lui furent posées touchant ses opinions sur le mystère de la Trinité, qu'en faisant lire publiquement les passages qu'il avait extraits des écrits des saints pères sur cette matière, et en protestant de la conformité de sa doctrine avec la leur. Le pape ennuyé de la longueur de ce plaidoyer, dit, en s'adressant à Gilbert : «Vous avancez bien des choses, mon frère, et vous en faites lire que nous ne comprenons peut-être point. » On s'engagea

<sup>(1)</sup> Otto frisingens. de gest. Frider. l. 1, cap. 46, 54 et 52, t. 6 rer. ital. p. 677, 682 et 688. — Labbe, concil. t. 40, p. 4205,

alors dans une discussion obscure sur l'essence divine, à laquelle Eugène et ses évêques comprenaient bien moinsencore; discussion où tout roulait sur la différence entre la substance qui est Dieu et celle par laquelle Dieu est, ou entre la substance et la chose subsistante. L'abbé de Clairvaux qui avait fait remarquer avec une espèce d'acharnement, pendant toute la durée de la dispute, les propositions de Gilbert qui choquaient le plus l'assemblée, hasarda à son tour une phrase qui déplut généralement. « Écrivez, notaire, s'écria l'évêque de Poitiers..... Oui, ajouta Bernard, écrivez avec un style de fer, avec une pointe de diamant. »

Il ne faut pas oublier ici de parler de la cause d'Eudes de l'Étoile, autrement appelé Odon ou par abréviation Éon, qui fut également traitée au concile de Reims: c'était un simple laïque qui, par une espèce bizarre de folie, s'était imaginé que l'église, en disant dans ses oraisons: per eum (per Eon) qui venturus est, etc., l'avait désigné comme fils de Dieu, pour juger les vivans et les morts, et le siècle par le feu. Il séduisit beaucoup de monde, et commit plusieurs excès dans les églises et les monastères qu'il surprenait avec la troupe de ses sectaires, en faveur desquels il avait, nous dit-on, le don de faire des miracles, en leur faisant trouver toutes les commodités de la vie dans les déserts les plus sauvages (¹). Eon qui, on ne sait

<sup>(1)</sup> Eon portait un bâton fourchu, au moyen duquel il prétendait céder à Dieu les deux tiers du gouvernement de ce monde, tant qu'il aurait tenu les deux bouts tournés vers le ciel : s'il avait voulu incliner la partie fourchue vers la terre, il croyait fermement qu'alors ces deux tiers

pas trop pourquoi, est appelé un manichéen par quélques auteurs, fut jugé indigne du nom d'hérétique par les pères de Reims, et mourut dans la prison où ils l'avaient fait renfermer pour son entétement insencé à ne pas vouloir rétracter ses opinions (\*). Mais revenons à l'abbé Bernard.

Dans la crainte que les cardinaux et les prélats italiens plus instruits que les évêques français, ne sussent un obstacle à ses desseins, il avait confié la cause de Gilbert à ces derniers seulement. Ce fut dans les appartemens de l'évêque de Reims et après la clôture du concile, que se passa la scène que nous venons de décrire : ce sut aussi là que l'abbé de Clairvaux composa, de concert avec ceux de son parti, une profession de soi qu'il voulut opposer aux opinions de l'évêque de Poitiers, et où il était seulement dit que l'essence divine est Dieu, et que Dieu est l'essence divine. Les cardinaux furent indignés de cette supercherie; ils se réunirent en corps et, se présentant devant Eugène III, il lui tinrent le discours suivant : « Vous devez savoir, que c'est par nous seuls, les véritables gonds (cardines) sur lesquels tourne toute l'église, que vous avez été créé pape; depuis lors, vous n'êtes plus à vous-même, mais à nous. Gardez-

l'auraient regardé à lui seul; et que Dieu aurait été réduit à ne pouvoir se mêler que du reste.

<sup>(1)</sup> Gulielm. neubrigens. rer. anglicar. L. 1, cap: 19, p. 46, et seq. — Labbe, concil. t. 10, p. 1197 et seq. — Otto frisingens. cap. 54 ad 56, p. 686 et 687. — Robert. de Monte; in append. ad chron. Sigebert. gembl. ann. 1148, apud Pistor. t. 1, part. 2, 881.

vous de préférer des liaisons récentes et une amitié privée à nos intérêts anciens et communs. De quoi se vante votre abbé (Bernard), avec son église gallicane? De quel front ose-t-il s'opposer à la primauté du saint siège? Quand celui-ci ouvre, personne ne peut fermer; quand il ferme, personne ne peut ouvrir : c'est à lui seul qu'appartient la décision des dogmes de la foi catholique. Mais les Français nous méprisent; ils n'ont pas craint de rédiger un symbole de croyance sur les articles mêmes que nous avions laissés en délibération.... Nous voulons que vous vous opposiez à cette nouveauté téméraire, et que vous punissiez au plus tôt l'obstination de ces prélats. » Le pape, après avoir écouté patiemment ces reproches, sit appeler l'abbé de Clairvaux, et tous deux, de concert, cherchèrent à adoucir l'esprit des cardinaux italiens, en s'excusant de ce qui s'était passé. « Nous ne déciderons pas, dit l'évêque de Frisingue, lequel des deux avait eu tort dans cette affaire, ou de Bernard qui se laissa entraîner par la fragilité de l'infirmité homaine, ou de l'évêque de Poitiers qui, sort de sa science, imposa au concile pour avoir raison: il est hors de doute seniement que les hommes même les plus saints, aussi long-temps qu'ils sont revêtus de leur chair corruptible, tombent souvent dans de semblables fautes; l'histoire ancienne et moderne est pleine d'exemples qui pous prouvent cette vénité (1). >

<sup>(1)</sup> Otto frisingens. de gest. Frider. loco cit. et cap. 57, p. 689.

### CHAPITRE 11.

Esprit de la réfermation. — Il est faussé par les réformateurs eux-mêmes, — La liberté d'opinions ne peut point avoir de bornes. — Anabaptistes unitaires. — Luthériens et sacramentaires, embrassant la même doctrine. — Les peuples du Midi sont plus généralement incrédules que ceux du Nord. — Michel Servet. — Les persécutions de Calvin le trainent au bûcher. — Les réformés applaudissent à cet acte de harbarie. — Unitaires italiens. — Les quarante anti-trinitaires de Vicence.

Le dogme de la Trinité demeura dans son incompréhensibilité mystérieuse, sans qu'on tentât de l'en saire sortir, jusqu'au temps de la grande résorme religieuse en Allemagne. Dès que l'esprit entreprenant de Luther, placéau milieu d'hommes depuis long-temps murs pour une révolution dans les opinions théologiques, eut sait entrevoir la possibilité d'attaquer et de renverser les nombreux abus sous lesquels on gémissait depuis tant de siècles, bientôt tout parut abus; et, d'un œil hardi, les novateurs osèrent sonder des mystères que jusqu'alors on avait cru les plus sacrés et les plus inviolables. Le principe le plus fondamental de l'église dominante et, depuis quinze cents ans, presque universelle en Occident, était de conserver intact jusqu'aux moindres détails de son système de croyance et de culte; elle avait toujours maintenu un chef suprême et absolu, un tribunal irréfragable, qui lui répondaient sans cesse de l'immutabilité de son caractère à cet égard, et qui ne lui laissaient subir la loi commune de toutes les choses de ce monde, celle qui les condamne au changement, que pour lui faire grossir tous les jours le trésor de ses dogmes, de ses pré-

ceptes et de ses cérémonies, sans en jamais rien éliminer. Le principe essentiel de la réforme, au contraire, était l'examen et la discussion, l'épuration et la simplification. L'examen tombait, d'abord sur la religion établie, qui était comparée à l'écriture sainte; et ensuite sur l'écriture sainte elle-même, dont les différens sens étaient discutés au tribunal de la raison humaine. Les réformateurs annonçaient le projet de rétrograder vers une prétendue persection qu'on ne pouvait atteindre qu'en simplifiant le système religieux en vigueur, jusqu'à ce qu'on retrouvât ce qu'on appelait la pureté de l'église primitive : à cet effet, il fallait nécessairement rejeter toute autorité humaine, ou d'un seul ou de plusieurs, des saints pères et des conciles; il fallait renoncer à l'influence du pouvoir et de la réputation, pour ne plus s'attacher qu'à une loi muette, que chacun pût expliquer selon son caprice, et qu'on était bien décidé à ne plus expliquer comme elle l'avait été par l'ancienne église.

Chaque réformateur nouveau, après avoir profité pour lui-même de cette liberté évangélique, comme on l'appelait, voyait aussitôt la nécessité d'y mettre des bornes : il se montrait d'abord fidèle au principe de la révolution religieuse, en attaquant le système spéculatif de l'église romaine; puis il en faussait les conséquences, et de son autorité privée, proclamait la clôture des débats : les églises particulières faisaient de même, et à la voix de leur premier instituteur, elles substituaient bientôt les voix souvent moins libérales encore de leurs membres. Mais tous ces efforts de réor-

Nous en dirons autant de Martin Cellarius, qui fut converti du luthéranisme à l'anabaptisme par Nicolas Storck, et qui passa ensuite à la doctrine des unitaires, dans laquelle il mourut (1564), tellement qu'il s'est mérité les louanges du fameux Fauste Socin.

Gaspard Schwenckfeld se distingua entre les luthériens et les zwingliens de son temps, par un anabaptisme rasiné et civilisé, si l'on peut s'exprimer ainsi : son enthousiasme n'était que spéculatif et se bornait à de simple paroles; ses actions demeuraient toujours dans les termes du devoir et de la décence. Il défendait à la foi de baptiser les enfans, d'exercer les magistratures et de faire des sermens : il rejetait l'utilité des sacremens et niait la présence réelle; enfin il soutenait que Jésus-Christ, fils de Dieu comme le sont tous les hommes, n'avait au dessus des autres que d'être le premier né. Wittemberg jeta les hauts cris; Luther vomit un torrent d'injures. Cependant Schwenckfeld sit beaucoup de disciples, et environ cinquante ans après la mort de leur maître (1517), ils étaient fort nombreux en Moravie; ils y surent bientôt persécutés comme les autres unitaires, et réduits à une trentaine de communautés, ils se retirèrent en Hongrie et en Transilvanie pour échapper aux bourreaux.

Jean Campanus, luthérien et professeur de théologie à l'université même de Wittemberg (1530), profita également de la nouvelle route que son maître venait de lui frayer, pour attaquer le mystère de la Trinité chrétienne; il mourut en prison à Clèves. Capiton

qui fut ministre zwinglien à Strasbourg, jusqu'à sa mort arrivée en 1541, a été aussi rangé par les écrivains unitaires transilvains parmi les partisans de leurs doctrines: la même accusation fut, dirigée par les luthériens wittembergeois, contre leur rigide cosectaire, Mathias Francowitz, plus connu sous le nom de Flacius Illyrieus. Il est probable que la tolérance de Capiton et ses philantropiques efforts pour opérer une réunion sincère entre les réformés de toutes les opinions, lui ont attiré la distinction d'être placé dans la bibliothèque des anti-trinitaires (1). En effet, comme l'indulgence est aussi naturelle aux hommes éclairés envers ceux qui sont ensevelis dans les ténèbres des préjugés et de l'ignorance, que l'est la haine de ces derniers contre tout homme dont la vertu est basée sur les lumières, les unitaires pouvaient supposer que la douceur de Capiton pour les chrétiens des autres sectes était le résultat de sa sagesse, et ils devaient placer cette sagesse dans la profession de leur système de soi; d'autant plus qu'ils n'avaient sait, eux, qu'avancer vers son terme l'œuvre alors si vantée de la réformation, dans laquelle on avait eu lieu de remarquer plus d'une fois, que les sacramentaires non encore

<sup>(1)</sup> Histoire du socinian. past. 2, chap. 4, p. 201, 204, 205, 207 et 208; chap. 2, p. 209 à 212.—Sandius, biblioth. antitrinit. p. 1 et 15 ad 17. — Ejusd. nucleus, hist. eccles. 1. 3, sec. xvi, p. 424, 427 et 428. — Maimbourg, hist. de l'arianisme, I. 12, t. 2, p. 517 et suiv. — Spondan. ad ann. 1527, n. 19, t. 2, p. 391.—Stanisl. Hosius de hæres, I. 1, f. 203 vers. — Lindan. Dubitant. dialog. 2, cap. 4, p. 161 et seq. — Prateolus, elench. hæret. 1. 3, art. 6, Campan. p. 120; 1. 9, art. 11, Illyr. p. 228; 172 t. 41, Svenesald. p. 460 et seq.

gâtés par la dureté calviniste, étaient plus tolérans que les luthériens, déjà moins fanatiques que les papistes, et que les nouveaux anti-trinitaires étaient plus modérés et plus justes que les réformés de la confession helvétique.

On a souvent observé que les péuples du Midi, quoique plus attachés que ceux du Nord aux cérémonies extérieures d'un culte matériel, manissestent généralement moins de ce sentiment de crédulité religieuse qui préserve seul les hommes de secouer entité rement le joug que la soi leur impose, après qu'ils ont cru apercevoir l'inutilité des pratiques de piété qu'une dévotion supertitieuse y a, pour ainsi dire, inféodéés. C'était donc du midi de l'Europe que devait partir le coup le plus dangereux pour le christianisme occident. tal, depuis les diverses tentatives des référenteurs du seizieme siècle. L'Espagnol Jean Valdès, converti aux opinions des sacramentaires, en même temps que Pierre-Martyr Vermigli, par les discours de Bucer et de Thésdere de Bèze, alla dogmatiser secrètement à Naples, on il occupait un emploi considérable (4540); ses rétidences trop assettées pour ne pas être volontaires sur le dogme de la Trinité, lui attirèrent le reproche d'avoir embrassé l'opinion des unitaires; ce que, d'ailleurs, ses liaisons intimes avec Bernardin Ochini de Sienne, dont nous parlerons bientôt, servaient beaucoup à consirmer.

Cependant Valdes n'a jamais eu la célébrité que .

Michel Renis, plus connu sous le nom de Servet, s'acquit peu de temps après par ses malheurs : ce médecin

thrugenais avait puisé son désir d'innover en matiéré religieuse, dans la société des savans allemands et autres qu'il avait connus à la cour de François le ; mais il ne s'élait pas arrêlé à ce qu'il avait appris d'eux. Des l'année 4523, il préchait contre le dogme reçu de la Trinité consubstantielle, et il soutenait même à cette occasion des disputes contre Jean Calvin dix ans après, le livre qu'il avait écrit à ce sujet eut le plus grand débit à la soire de Nuremberg. On compté parmi ses disciples les principaux soutiens du sociaisnisme, Blandrata, Lue Sternberger, Grégoire Pauli, etc. Servet vécut long-temps tranquille à Lyon; il alla ensuite à Vienne en Dauphiné, où, ayant voulu faire reimprimer son sameux livre De Trinitate, il sut emprisonné et ne s'échappa que pour aller se réfugier à Genève. Calvin enchanté de l'occasion qui se présentait de saire éclater son orthodoxie, précisément sur un point qu'on prétendait qu'il avait lui-même contribué à saire mettre en doute, prépara la mort à l'infortuné réformateur espagnol: il le sit accuser et mettre aux sers, et il entreprit, dans une consérence théologique, de lui faire rétracter sa doctrine concernant le grand Dieu que Servet prétendait être dissérent de Jésus-Christ, qui, selon lui, n'était Dieu que par participation, qui était né de la vierge Marie et bien inférieur à la Divinité par excellence. Servet soutint ses opinions, de même que celles qui lui faisaient nier toute Trinité dans la substance divine; il sut condamné par les théologiens suisses de Zurich, de Berne et de Schaffhouse: et toutes les exhortations de Guillaume Farel n'ayant

pu le porter à se convertir, Calvin, cruel à l'exemple de tous les fanatiques qui sont les plus forts, ne l'arracha à la prison où il l'avait retenu jusqu'alors, que peur le faire hrûler vif ('). Après cela, il soutint, avec l'église romaine, qu'il faut traîner les hérétiques au supplice, et ce réformateur ne différa plus d'elle qu'en ne se jugeant pas lui-même digne des flammes du bâcher (1). Théodore de Bèze appuya la barbare proposition de son maître, en parlant de « Michel Servet..... de maudite mémoire, comme il s'exprimait,... non pas homme, mais plutôt un monstre korrible, composé de toutes les hérèsies anciennes et nouvelles, condem-

(1) Pour qu'il n'y eût pas de différence entre la barbarie chrétieune réformée et la chrétienne catholique, sa devancière, le malheureux Servet fût enchaîné à un pieux entouré de bois de chêne vert et encore en feuilles; il y fut lentement rôti pendant plupiques heures) « Eh quoi! s'écriait-il, au milieu de cet horrible supplice, ne peurrai-je donc point mourir? Les deux cents couronnes qu'on a prises sur moi et ma chaîne en or ne suffissient-elles pas pous acheter le bois qu'il fallait pour me brûler et me consumer? »— « Croyez, ne cessait de lui répéter Guillaume Farel, croyez en Jésus-Christ, fils éternel de Dieu! » Et Servet lui répondit constamment : « Je crois que Jésus-Christ est le vrii fils de Dieu; mais je ne crois pas qu'il soit éternel. » Et recommandant son ame à Dieu, père, il expira. — Sand. biblioth. antitrinitar. p. 8.

Si Guillaume Farel et Calvin étaient torabés entre les mains des inquisiteurs pontificaux, ceux-ci les auraient brûlés de même, avec autant de justice et de raison, puisqu'ils refusaient de croire à la présence réelle, au purgatoire, au pape. La tolérance, ou plutôt la liberté, doit être entière et sans rectriction, universelle et sans exceptions, ou il n'y a ni liberté mi tolérance.

(2) Presque toutes les sectes chrétiennes, catholiques ou dissidentes, s'accordèrent sur le principe qu'il faut brûler les hérétiques ou les massacrer : seulement chaque secte s'attribua ce droit sur toutes les autres, et se déclara exempte de fournir des victimes à aucune des autres sectes, qui toutes aussi instituaient des bourreaux de droit divin,

nant le haptême des petits enfans, et surtout misérable blasphémateur contre la Trinité et nommément contre l'éternité du fils de Dieu. » Jusqu'à Bullinger et le daux Mélanchthon lui-même ne rougirent pas d'approuver l'intolérance de Calvin (1). L'histoire ne s'occupe plus que des titres des nombreux traités de Servet sur son obscure théologie; elle ne les rappelle jamais sans vouer à l'exécration l'atrabilaire auteur de son affreuse mort.

Sur ces entrefaites, les Italiens aussi ardens que les Espagnols pour secouer le joug de tout ce qui commençait à ne plus paraître que des préjugés, mais plus voisins qu'eux du grand théâtre où ces préjugés avaient coopéré à entretenir des abus toujours pernicieux et souvent criminels, furent pour cela plus zélés encore que les premiers dans l'extirpation, et des abus eux-mêmes, et de tout ce qui y avait le moindre rapport. Nous ne parlerons ici que de Bernardin Ochini de Sienne, qui, de cordelier et ami du pape Clément VII, entra dans la réforme monastique alors récente des capucins, et fut deux fois général de cet ordre

<sup>(1)</sup> Raynald. ad ann. 1532; n. 79, t. 32, p. 271. — Bayle, dict. hist. set. Bése, note (F), t. 1, p. 543. — Spondan. ad ann. 1553, n. 14, t. 2, p. 560. — Prateolus, elench. hæret. l. 17, art. 30, Servet. p. 446. — Lån dan. Dubitant. dialog. 2, cap. 4, p. 459. — P. Gaulter. tabul. chronogr. secal. xvi, cap. 48, 38 et seq. p. 795 ad 802. — M. Roscoe, vie de Léon X, chap. 19, t. 4, p. 69, en note, et append. n. 195, p. 456. — Sleidan. de stat. relig. et reipubl. comment. l. 25, ad ann. 1553, f. 450. — Fra Paolo Sarpi, istor. del concil. di Trento, l. 5, p. 876. — Théod. de Bèze, vie de Calvin, p. 46, 60 et suiv. — Stanisl. Lubieniecki, hist. reformat. eccl. Polon. l. 2, cap. 5, p. 96 ad 407. — Sand. biblioth. antitrin. p. 2 et 6. — Hist. du socinian, part. 2, chap. 4, p. 266; chap. 3, p. 213 ct suiv.

religieux (1838 et 1541): il commença à gouter les innovations à la mode à cette époque, dans les cenversations qu'il eut à Naples avec Valdès et Pierre-Martyr, et il alla professer librement à Genève, un culte
qu'il embrassa comme plus épuré que celui de son église;
eoup terrible qui fut amioncé aux caputins par plusieurs visions divines, nous dit leur hisoriem Bovérius,
et qui menaça tout l'ordre d'une destruction complète
par la foudre que le pape Paul IV irrité était prêt à
lancer contre lui (1).

Quoi qu'il en soit, co premier changement ne suffit pas à l'esprit inquiet d'Ochini: Calvin et ses disciples, dans ce temps-là, ne parlaient aux sidèles commis à leurs soins, que des controverses entre les résormés et la communauté romaine, et des excès dont on accusait généralement cette dernière. Ochini ne voulut point se borner à des sujets si arides et si rebattus: accoutumé à briller en Italie devant un auditoire distingué, il entreprit de traiter les mystères de la Trinité, de l'incarnation du Verbe et de la divinité de Jésus-Christ, et il s'approcha tellement des principes

<sup>(1)</sup> Il no s'agissait plus alors de quelques disputes obscures aux des dogmes de peu d'intérêt, mais bien du système entier des mystères de la religion chrétienne. Paul IV excommunia (1555) tous ceux qui minient la Trinité, la divinité de Jésus-Christ et la virginité de sa parre, ce que saint Pie V (1568) et Clément VIII (1603) confirmèrent. Au commencement du seizième siècle, Léon X avait lancé une bulle contre ceux qui esseignaient la mortalité des ames, ou du moins qui n'admettaient qu'une ame universelle. — Leon. pap. X., const. 6. Apostolici, in bullar. t. 8, part. 3, p. 393. —Paul. IV const. 5, Cum queramdam, t. 4, part. 1, p. 322. —Pii V const. 101, Remanus pontifer, t. 4, part. 3, p. 46. —Clem.VIII., const. 298, t. 5, part. 3, p. 1.

emis par Michel Servet, qu'il dut s'estimer heureux s'il en était quitte pour un exil. Nous avons vu, dans le livre précédent, que Bernardin Ochini passa en Angleterre avec Bucer et Martyr, sous le règne d'Édouard VI: le supplice de George Parel, anabaptiste unitaire, l'empêcha d'y manisester ses opinions sur la Divinité; ce qui ne le sauva pas du bannissement dans lequel il fut enveloppe, avec trente mille autres résormateurs ou résormés, par l'intolérante Marie. Il alla exercer le ministère évangélique sacramentaire à Zurich, et s'en sit encere chasser, mais cette sois-ci à cause des dialogues qu'il publia en saveur de la polygamie; il passa ensin en Pologne, l'unique et dernier resuge alors de tous les anti-trinitaires; le nonce apostolique, Commendon, qui peu après devint cardinal, l'empêcha d'y trouver la paix qu'il cherchait, jusqu'à ce qu'il mourut en bon catholique, s'il faut en croite les annales des capucins, à Pinczow (1564) (1).

Mais ces tentatives particulières n'étaient rien en comparaison du plan qu'une réunion de savans italiens avait conçu, vers la même époque, pour renverser d'un seul coup le colosse intellectuel de la croyance de leurs ancêtres. Vers l'an 1546, quarante personnes unies par le désir de réduire la religion chrétienne à

<sup>(1)</sup> Zachar. Boverius, annal. capucin. ad ann. 1588, n. 10, t. 1, p. 272; 1541, n. 1, p. 288; 1542, n. 5 et seq. p. 297; 1543, n. 1 et seq. p. 331. — Bzovius, ad ann. 1542, n. 27 ad 68, t. 20, p. 87. — Hist. du socin. part. 2, chap. 4, p. 229, 237 et suiv. — Gratiani, vit. card. Commendon. l. 2, cap. 19, p. 123 et seq. — Sandius, hiblioth. antitrinit. p. 2, ad. 6. — Spondan. ad ann. 1525, n. 27, t. 2, 876, et 1547, n. 22, p. 508.

sa plus simple expression, si l'on peut hasarder ce terme, et de la débarrasser de tous les dogmes qui n'étaient pas littéralement contenus dans le nouveau testament, asin de la réconcilier autant que possible avec la raison humaine, dont ses innombrables mystères semblaient l'avoir rendue la plus dangereuse ennemie, établirent entre eux une société pour s'occuper de matières religieuses, et pour travailler conjointement au nouveau symbole qu'ils voulaient composer. Ils fixèrent d'abord le dogme de l'unité absolue de Dieu, qui a envoyé son Verbe sur la terre pour le salut des hommes; ils enseignerent ensuite que Jésus-Christ, homme supérieur aux autres hommes, est né de la Vierge et du Saint-Esprit; qu'il a instruit les hommes sur la terre; qu'il est mort pour la rémission de leurs péchés; qu'il est ressuscité, et que les hommes seront iustissés devant Dieu par leur soumission à ce même Jésus-Christ: ensin ils déclarèrent qu'ils passaient sous lence les mystères de la Trinité et de la divinité de Jésus-Christ, comme étant le résultat des opinions puisées dans l'école platonicienne des chrétiens grecs; opinions étrangères à la foi que doivent professer les sidèles, incertaines d'ailleurs et indissérentes pour le salut. Dès que le gouvernement vénitien eut appris ce qui se traitait dans ses états de terre serme, il prit ses mesures pour s'assurer des quarante religionnaires: deux seulement. Jules Trévisan et François Ruego furent assez malheureux pour se laisser surprendre, et ils furent étranglés; les autres, parmi lesquels on remarque Lélius Socin, Valentin Gentili, Georges Blan-

drata, Jean-Paul Alciati, Nicolas Paruta, Matthieu Gribaldi, etc., etc., se sauvèrent et se dispersèrent en divers lieux (1). Isolés, ils eussent pu vivre ignorés et tranquilles, si, sans préjugés eux-mêmes, ils avaient attendu patiemment que les progrès de l'esprit humain diminuassent les préjugés de leurs semblables; mais les hommes nouvellement éblouis plutôt qu'éclairés par le flambeau de la philosophie que la résormation venait de rallumer en Europe, ne savaient point encore modérer son éclat pour apprendre à se diriger eux-mêmes, asin de diriger ainsi plus surement les autres dans le seul chemin qui mène à la découverte de la vérité et la pratique des vertus : les unitaires étaient des sectaires comme les chrétiens des autres communions, et l'esprit de prosélytisme à tout prix les enflammait de son faux zèle. A la sin, ils se retirèrent la plupart en Pologne, où ils espéraient pouvoir dogmatiser librement, comme le faisaient déjà les atholiques anciens, les évangéliques, les sacramentaires et quelques anti-trinitaires; et leurs persécuteurs acquirent de nouvelles armes contre eux.

<sup>(1)</sup> Hist. du'socinian. part. 1, chap. 4, p. 12 et 18. —Wissowats, narrat. compend. post Sandii biblioth. antitrinit. p. 209 et 210. — Sandius, nucl. hist. eccles. in append. p. 90.

# CHAPITRE III.

Lélius Social — Gentifi, Alciat, Blandrata. — Paléologue. Schoman, Dudits. — Unitarianiquée de la Pologue. — Ses progrès rapides. — Les unitaires se séparent des autres
réformés. — Opposition qu'ils rencontrent. — Leurs discussions intestines — Liberté
des cuites, en Pologue. — Hardiesse des unitaires. — Un crime commis par les estholiques l'ait pénétrer l'unitarianisme en Transilvanie. — Résultat des conférences
entre les réformés de diverses sectes. — Les unitaires demouvent les maîtres.

Avant d'aborder le sujet des querelles religieuses de la Pologne, nous croyons nécessaire de faire connaître un peu plus particulièrement les unitaires italiens dont nous venons de parler, et qui en surent les premiers et les principaux acteurs, d'autant plus que les opinions de ces sectaires ne s'étant que peu répandues parmi le peuple, leur histoire ecclésiastique est plutôt celle des hommes célèbres qui les ont professées et enseignées. Lelio Socini ou Socin était né à Sienne, d'une samille illustre (1525); il était trop connu dans sa patrie, après avoir assisté aux assemblées de Vicence, pour ne pas avoir à craindre les poursuites de l'inquisition: il s'éloigna. Ses longs voyages le conduisirent en Pologne, où il convertit à la réforme des unitaires le cordelier Lismanin, de Corfou, consesseur de la reine Bonne Sforce, et déjà imbu des idées de l'évangélisme ordinaire par les conversations qu'il avait eues avec Jean Tricésius. Lélius Socin voulut ensuite s'arrêter à Zurich; mais, ayant commencé à répandre ses doutes sur la Trinité, l'incarnation, le péché originel, la prédestination et la divinité de Jésus-Christ, le voisinage de Calvin devint dangereux pour

lui, et il repassa en Pologne (1558), d'où il sut renvoyé dans sa patrie comme chargé d'affaires de ce royaume et de l'empereur Maximilien II, près de la république de Venise et du duché de Toscane: Alciati et Gentili l'accompagnérent dans cette mission. Socin mourut à Zurich (1562); ses opinions ne sont connues que par les traités de Fauste Socin, son neveu, qui puisa dans ses manuscrits les dogmes anti-trinitaires purs, dont il composa dans la suite le socinianisme.

Il n'en était pas de même de Valentin Gentili; ce Cosentin était, à proprement parler, un trithéite qui admettait, comme les anciens ariens, une seconde personne divine, mais moins excellente que la première, et qui y ajoutait une troisième, insérieure aux deux autres. Les Italiens de l'église réformée de Genève le persécutèrent; il sut mis en prison, et, s'étant' échappé, il alla trouver en Pologne Alciatí et Blandrata, ses compatriotes (1562): deux ans après, sur les instances du cardinal Commendon, il fut encore forcé à la retraite, et il alla se faire décapiter à Berne (1566), mais, comme il eut soin de le dire, pour l'honneur de Dieu le père seulement. L'année précédente, le même sort avait été préparé, en Suisse, par Calvin, à Matthieu Gribaldi de Padoue, qui avait sormé une étroite liaison avec Blandrata, Alciati et Gentili, pour attaquer, de concert, la Trinité consubstantielle et l'incarnation d'un Dieu; mais la peste l'arracha au supplice des hérétiques.

Jean-Paul Alciati sut tellement persécute pour les

opinions anti-trinitaires qu'il professait dans toute la rigueur de ce terme, qu'après avoir erré en Moravie et en Transilvanie pour les affaires de sa secte, il ne put ensin trouver la tranquillité que parmi les Turcs. François Lismanin abjura publiquement la soi romaine après ses entretiens avec Lélius Socin, en Pologne, comme nous l'avons dit: Sigismond-Auguste chargea ce moine désroqué de parcourir l'Europe, pour faire un choix de ce qu'il trouverait de mieux dans toutes les sectes chrétiennes, asin de composer et d'organiser de cette manière un plan de résormation parsaite pour la Pologne: ce projet n'eut point de suite, et Lismanin poursuivi en Pologne, alla mourir à Konigsberg (1563).

Les autres unitaires qui se rendirent célèbres vers la mêine époque, sont Jacques Paléologue, Georges Schoman et André Duditz. Paléologue, qui avait sait ses vœux selon la règle des dominicains, avec le moine Ghislieri, depuis pape Pie V, se trouvait dans les prisons de l'inquisition, lorsque l'émeute qu'excitèrent les Romains à la mort de Paul IV l'en délivra. Il erra en Allemagne, en Transilvanie et en Moravie, pendant tout le pontificat de Pie V qui tenta vainement de le saire enlever. Grégoire XIII sut plus adroit : condamné au seu, Paléologue jusqu'alors constant dans sa résistance aux exhortations que lui adressaient les jésuites Bellarmin et Magius pour lui faire rétracter ses opinions anti-trinitaires, fut ébranlé par le supplice de quelques prétendus sorciers qu'on sit brûler devant lui, et céda aux convertisseurs; cependant il

revint bientôt à son promier sentiment, et (1585) il expira sur le bûcher.

Le Silésien Georges Schoman, unitaire rigide, sit moins parler de lui pour avoir dépouillé de toute divinité la personne de Jésus-Christ, que pour ses opinions exagérées sur le baptême des adultes: il se sit rebaptiser à l'âge de quarante-deux ans; ce qui, selon Fauste Socin, pouvait n'être pas mal sait, mais ce qu'il n'aurait cependant pas imité lui-même: Schoman mourut en 1591.

Enfin, André Duditz, de Hongrie, d'abord évêque de Tina, ensuite de Cinq-Églises, avait été député au concile de Trente, et y avait soutenu les demandes de l'empereur et du duc de Bavière concernant l'usage de la coupe pour les laïques et du mariage pour les prêtres, par des raisonnemens si forts et si concluans qu'il avait ébranlé jusqu'au pape; mais le cardinal Simonetta ayant trouvé le moyen d'empêcher Buditz de rien obtenir, cet évêque se sit protestant (1565) et épousa une des filles d'honneur de la reine de Pologne. Les contradictions et les disputes entre les résormés de diverses sectes, surtout dans ce royaume où il s'était retiré après avoir servi la cour de Vienne dans plusieurs ambassades d'importance, le dégoûtérent entièrement du christianisme, et il demeura simple philosophe platonicien jusqu'à sa mort arrivée l'an 1589 : ses sentimens sur la Trinité consubstantielle l'ont fait ranger parmi les unitaires ('). Nous parlerons

<sup>(4)</sup> Sami Przipcovius, vit. Faust. Socia. biblioth. frat. polon. in prefat. — Bayle, dict. histor. art. Socia (Marianus), note (B), t. 3, p. 2065.

plus bas du Piémentais Blandrata; il est temps de passer aux troubles religieux de la Pelegne.

de Sigismend I<sup>st</sup>, avant le milieu du seizième siècle, par un Belge nommé ou surnommé Esprit (\*). Get unitaire eut, entre autres partisans, Fricius Medréwius qui prêcha en tous lieux ses opinions avec la plus vive ardeur. Ce ne fut que du temps de Sigismend-Auguste, successeur de Sigismend I, que Blandrata, Lélius Socin, Alciati, Bernardin Ochini, Valentin Gentifi et les autres sectaires exilés pénétrèrent dans la Pelegne: ce roi avait été le premier à accorder la liberté de culte aux communions séparées de l'église romaine, et bientôt les unitaires eurent une église célèbre, antièrement à eux, à Pinezow, où ils étaient reçus sans déguisement et protégés par le seigneur de

1:1

nat. Val. Gentil. cap. 4 et seg. p. 7. — Spondap. ad ann. 1564. n. 33 ed 35, t. 2, p. 613. — Hist. du socinian. part. 2, chap. 5, p. 245 et suiv.: chap. 6, p. 251 et suiv.; cap. 7, p. 257; chap. 8, p. 258 et 361; chap. 12, p. 267 et suiv.; chap. 14, p. 299 et suiv.; chap. 15, p. 366. — Sandius, biblioth. antitrinit. p. 17, 18, 26, 27, 34, 58 et 61. — Georg. Schoman, testament. ibid. p. 191 et seq. — Andr. Wissowat. marrat. compond. ibid. p. 210 et 214. — Nucleus hist. ccal. 1. 3, mocul. ms., p. 427. — Lubieniecki, hist. reformat. cccl. Pelon. 1. 2, cap. 2, p. 40 et seq., et cap. 5, p. 107. — Thuan. doct. vir. elog. p. 94. — Isthuanff, de reb. hungar. hist. 1. 24, p. 362. — Florem. Romund. synops. controvers. 1. 4, cap. 13, n. 4 et 5, p. 376. — Lindan. Palitant. dialog. 2, cap. 4, p. 157. — Microlius, syntagm. hist. eccles. part. 1, art. 1, vol. 2, p. 957 et 960.

<sup>(1)</sup> On n'avait point auparavant entendu parler de cet Esprit, et on n'en entendit plus parler. Wiszowaty pense que c'était un pseudonyme sous laquel se cachait Adam Paster. - Namet compand, post Sand. p. 216 et 367.

'endroit, maigré les réclamations des évêques catholiques et des plus zélés d'entre les réformés, soit qu'ils fussent luthériens-évangéliques, sacramentaires-zwingliens ou calvinistes.

Depuis l'an 4555, il y eut plusieurs synodes en Pologne, tantôt entre les réformés seulement pour condamner les opinions anti-trinitaires qui commencaient à se propager, tantôt entre les unitaires pour établir leur nouvelle doctrine, tantôt ensin entre les uns et les autres, afin de chercher dans ces discussions pacifiques des voies d'accommodement. Cinq ans après, on comptait déjà jusqu'à dix-neus consérences, toutes également vouées au mépris par les nouveaux sectaires qui rejetaient ouvertement le dogme de la Trinité et celui du bapteme des enfans. Dans le vingtième synode (1561), les protestans se prononcerent sortement contre Blandrata et les dogmes qu'il ne craignait plus de répandre; mais les unitaires croyaient n'avoir pas besoin de dissimuler : ils reprochèrent de leur côte à Calvin d'avoir manqué à la charité chrétienne, en traitant Blandrata d'impie et d'hérétique, et ils ne cacherent pas leurs opinions contraires à la divinité du Saint-Esprit. A les entendre, ils admettaient tous les dogmes contenus dans le symbole des apôtres, qui déjà, disaient-ils, s'éloignait, à la vérité, un peu de la simplicité de l'écriture, mais jamais autant que celui de Nicée, et anatout que celui de seint Athanase qu'ils nommaient ordinairement symbolum Satanașii, le symbole de Satan. Le symbole des unitaires de Pinczow (4562) désendit de disputer dorénavant sur la Trinité,

les processions et générations divines, et les spirations éternelles, à la manière des philosophes. Grégoire Pauli, surintendant des églises réformées de la petite Pologne, se conforma à cet ordre; il bannit même de ses discours jusqu'au mot Trinité, et s'attira de toutes parts l'animadversion des chrétiens séparés de la communion romaine (1).

Cet état de choses ne pouvait durer long-temps : après des succès partagés, tantôt de l'un, tantôt de l'autre parti, les unitaires, au synode de Mordas en Podlaquie (1563), publièrent un décret contre tous ceux qui auraient prêché à l'avenir un Dieu en trois personnes. Jusqu'à ce moment, la communion n'avait pas encore été rompue de sait entre les réformés de la Pologne et les anti-trinitaires; elle le fut par ce pas décisif. Ce fut alors seulement que l'on vit l'impression que la nouvelle doctrine avait faite sur les esprits, principalement des grands et des personnes éclairées : des ministres, des magistrats, des nobles, des chevaliers, des palatins, des généraux d'armée, des gouverneurs de province, des secrétaires d'état, se rangèrent publiquement au parti des unitaires, dans la petite Pologne, la Lithuanie, la Russie, la Podolie, la Volhinie, la Prusse, la Moravie, la Silésie et la Transilvanie; et, dans le seul royaume de

<sup>(1)</sup> Sand. nucleus hist. eccles. in append. loco cit. et p. 91 et 92.—
Joh. Steinii epitem. post Sand. biblioth. antitrinit. p. 483 ad-185.

—Wissewat. narrat. compend. ib. p. 281 et 282.—Hist.dusocin. part. 4.
chap. 5, p. 14 et 15; chap. 6, p. 19; chap. 7, p. 20 et suiv.; chap. 8,
p. 25 et suiv.; chap. 9, p. 30, et en notes, p. 4.—Lubieniecki, hist.
reformat. eccl. Polon. L. 4, oap. 5, p. 14, et l. 2, cap. 8, p. 144 et seq.

Pologne, les anti-trinitaires comptèrent, outre l'église de Pinezow, les églises de Racevie, de Luclawice (palatinat de Cracovie), de Kiovie, de Lublin, etc.

La diète de Pétricovie (Piotrkow) sut le lieu où s'opéra définitivement et irrévocablement la séparation de la nouvelle communion réformée d'avec ses sœurs aînées (1565). On y avaît permis une conférence religieuse entre tous les sectaires, de quelqu'opinion qu'ils sussent, malgré les représentations du cardinal Hosius: les réformés primitifs y furent complètement battus avec les mêmes armes dont ils s'étaient tant de fois servis pour battre les catholiques. Les unitaires ne voulaient reconnaître que l'autorité: de l'écriture sainte, à l'exemple de Luther, de Zwingle et de Calvin; et les disciples de ceux-ci ne pouvaient leur opposer que la tradition de l'église, les sentimens des pères, les décisions des conciles et leurs propres opinions et interprétations. Mais on leur objecta que, pour des résormés, ils prouvaient plus qu'ils ne voulaient prouver; que, si on acceptait en cette occasion les preuves tout humaines qu'ils proposaient, il n'y avait plus de raison pour récuser celles qu'ils avaient autresois rejetées, puisqu'il ne se trouvait aucune disserence entre elles, et qu'aucun juge n'avait autorité pour confirmer les unes et insirmer les autres; qu'il fallait dans cette hypothèse finir par se remettre sous l'obéissance du pape, à laquelle on avait eu tort de se soustraire. Les unitaires demandèrent qui déciderait sur le mystère de la Trinité, entre les premiers pères de l'église, ceux d'avant le concile de Nicée,

et qui, disaient-ils, étaient presque tous ariens, et les pères des siècles suivans? entre les ariens et les pères qui avaient reconnu un Dieu en trois personnes consubstantielles? quel concile jugerait entre le grand concile de Nicée, et les grands conciles de Sirmium et de Rimini desquels étaient émanés des canons absolument contradictoires sur la consubstantialité du Verbe? Le résultat de ce colloque fut que chaque parti s'opiniatra dans son opinion plus encore qu'auparavant : ceux qui niaient la Trinité consubstantielle se séparèrent des évangéliques et des réformés, qui non seulement décrétérent de ne plus admettre les anti-trinitaires dans leur communion, mais qui émirent encore hautement le vœu que l'on sit subir aux principaux de ces sectaires le même traitement que Calvin avait fait subir à Servet (').

Ce sut alors que l'on chercha à slétrir les unitaires, comme ils s'en plaignirent amèrement, des épithètes d'ébionites, pauliens, samosatiens, photiniens et surtout d'ariens, pour les rendre odieux à l'égal des hérétiques qui avaient si long-temps partagé la grande église; on les appelait aussi unitaires, trinitaires, anti-trinitaires, théistes, trithéites, selon qu'ils donnaient plus ou moins de réalité à la seconde et à la

<sup>(1)</sup> Florem. Ræmund. synops. controvers. l. 4, cap. 12, n. 1 et 2, p. 374.—Spondan. ad ann. 1566, n. 29, t. 2, p. 687.—Lubieniecki, hist. reformat. eccles. Polon. l, 3, cap. 5, p. 201.— Hist. du socin. chap. 9, p. 34, et chap. 40, p. 35 et suiv.—G. Schoman. testament. post Sand. biblioth. antitrinit. p. 194.— Andr. Wissowat. narrat. compend. ibid. p. 212.—Vindic. unitar. ibid. p. 282.— Maimbourg, hist. de l'arrian. l. 12, p. 532 et suiv.

treisième personnes divinés. Mais ils étaient tous réellement unitaires, en ce qu'ils n'admettaient qu'un seul grand Dieu, suprême et indivisible, et ils faisaient gloire de faire remonter leurs opinions jusqu'à la sin du second siècle du christianisme, en se vantant d'être les successeurs de Théodote de Byzance, d'Artémon, de Béryllus, évêque de Bostres en Arabie, et de Paul de Samosates, tous pères de l'église non encore corrompue, disaient-ils, par la philosophie christo-platonicienne; ils prétendaient à l'honneur d'être nommés les véritables chrétiens catholiques, qui n'avaient fait autre chose que persectionner l'édifice de la réformation religieuse, dont Luther avait posé la première pierre, en rejetant tout témoignage et toute interprétation des hommes; que Zwingle et Calvin avaient avancé en travaillant sur les mêmes principes: mais que cependant ces grands docteurs avaient empêché d'arriver à son terme, par les dogmes purement humains dont ils s'étaient constitués les garans, et en transmettant à leurs disciples, le premier la croyance à la présence réelle dans l'eucharistie, les deux autres celle en une présence figurée et sacramentelle. Au reste, à peine les unitaires formèrent-ils une communion séparée, qu'il naquit des disputes entre eux sur le peu de dogmes et de cérémonies qu'ils avaient conservés : la même année de la grande conférence de Pétricovie, ils agitèrent au synode de Wengrovie la question de savoir s'il fallait administrer le baptême aux enfans ou aux adultes; on ne décida rien pour le moment, mais comme l'évangile et la raison

semblaient pencher pour le bapteme des adultes, ce sut le parti que suivirent la plupart des nouveaux sectaires (').

L'année suivante, le faible Sigismond-Auguste, qui n'avait permis la liberté de tous les cultes dans son royaume que parce qu'il n'avait pas àssez de caractère pour résister aux partisans d'aucun d'eux, céda aux importunités des catholiques et des réformés, qui, poussés par l'esprit de Rome et du Léman, dit Stanislas Lubieniecki, sollicitèrent et obtinrent un arrêt de bannissement contre ceux qui auraient resusé d'admettre le mystère de la Trinité et le baptême des ensans; arrêt qui n'eut aucun résultat, par une suite naturelle du motif qui l'avait fait lancer, c'est-à-dire le peu de vigueur du gouvernement. Les unitaires interrogés sur leur croyance, répondirent unanimement qu'ils honoraient. Jésus-Christ comme leur sauveur et leur maître, et qu'ils respectaient infiniment les saintes écritures et le symbole des apôtres, et on les laissa en repos comme auparavant.

Ils en profitérent pour passer en grand nombre, de l'arianisme qu'ils avaient professé presque généralement jusqu'alors, au paulianisme, c'est-à-dire qu'au lieu d'une gradation de divinité entre le Père et le Fils, ou le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sixèrent plus déterminément qu'ils ne l'avaient encore fait, le

<sup>(1)</sup> Wissowat. narrat. compend. post Sand. hiblioth. p. 209. — Epist. de vit. Wissowat. p. 226. — Hist. du socin. part. 4, chap. 11, p. 38. — Lubieniecki, hist. reformat. eccl. Polon. l. 4, cap. 4, p. 11 ad 13; l. 3, eap. 3, p. 175.

dogme de l'unité et de l'indivisibilité de Dieu, en ne reconnaissant plus dans le Christ, sits de Dieu, qu'un homme simple, né de la Vierge par l'opération du Saint-Esprit. Luc Sternberger sut le premier qui précha ce dogme en Pologne (1): il l'avait emprunté à Lélius Socin, et Fauste Socin, neveu de ce dernier, qui s'en empara dans la suite, l'étendit en un système de doctrine auquel on donna le nom de socinianisme, comme nous le verrons un peu plus bas. Ce sut bien pis au synode de Scrina dans la petite Pologne (1567), lorsque plus de trente subdivisions de l'église des unitaires se réunirent pour décider si Jésus-Christ existait avant le monde, ou du moins avant qu'il naquît parmi les hommes. Quelques uns d'entre eux croyaient à cette préexistence, comme les anciens ariens, sans cependant jamais accorder au Verbe divin la coexistence éternelle avec le grand Dieu, son père; d'autres la rejetaient entièrement; et un troisième parti permettait d'y croire ou de n'y pas croire, comme à une chose indifférente en elle-même. Personne n'ayant voulut céder dans cette lutte, on décréta la tolérance envers tous les unitaires, et on se borna à leur prêcher la modération et la douceur; ce qui n'empêcha pas la discorde et les divisions de se glisser de plus en plus, pendant les années suivantes,

<sup>(1)</sup> Il cherchait à le répandre au moyen d'une insipide plaisanterie : Je ne connais point la Trinité, disait-il; je ne puis pas adorer ce que je ne sais point s'il faut regarder comme mâle ou comme femelle : à en juger cependant par les trois maris qu'on lui donne (de Père, le Fils et le Saint-Esprit), on serait tenté de croir e la Trinité semelle.

dans les communautés des anti-tranitaires, qui, maigré ces maux intérieurs, prospérèrent visiblement et me cessèrent plus de faire de grands progrès et de nombreux prosélytes, comme on peut s'en convainere en consultant la liste des unitaires célèbres, soit par leur rang soit par leur savoir, et le catalogue de leurs principaux ouvrages, pendant le règne de Sigismond-Auguste, dans la bibliothèque de Sand (1).

Sur ces entresaites, l'unitarianisme était parvenu en Transilvanie à un état non moins slorissant qu'en Pologne. Tant que le cardinal Georges Martinucci, créature de Ferdinand, roi de Hongrie, et tuteur du jeune prince Jean-Sigismond, avait gouverné la province, l'ancienne religion romaine y avait maintenu ses droits et sa prépondérance; mais soupçonné, probablement sans sondement, d'entretenir des correspondances avec les Turcs pour parvenir à régner luimême sous leur protection, Ferdinand le sit cruellement assassiner (1551). Le jugement de la cour de Rome, où cette lâcheté du roi avait fait beaucoup de sensation, est fort remarquable: le cardinal Georges d'un côté, et de l'autre le roi Ferdinand qui avait d'abord été soumis aux censures ecclésiastiques, furent également déclarés innocens de ce dont on les accusait, et les sicaires que le roi avait employés pour commettre

<sup>(1)</sup> Hist. du socinian. part. 1, chap. 12, p. 44, 43 et 45; part. 2 chap. 9, p. 264 et suiv. chap. 40, p. 272 et suiv.; chap. 11, p. 281 et suiv. — Lubieniecki, hist. reform. eccl. Polon. l. 2, cap. 6 et seq. p. 111; l. 3, cap. 4, p. 193. — Sandius, biblioth. antitrinit. p. 35, 40, 42, 43, 47 ad 50, 52 ad 55. — G. Schoman. testament. p. 194. — Nucleus hist. eccl. l. 3, sæcul. xvi, p. 429, et in append. p. 92. — Spondan. ad ann. 1561, n. 32, t. 2, p. 613.

le meurtre, en surent quittes pour aller comme en triomphe à Rome recevoir l'absolution de leur crime.

Le résultat de cet événement fut des plus sunestes' peur l'églisé romaine; Petrowicz, déjà imbu des opinions des anti-trinitaires et nommé successeur du cardinal dans l'emploi que celui-ei avait occupé près du jeune prince, appela Georges Blandrata pour être le médecin de Jean-Sigismond, et fut ainsi la première cause de l'introduction des dogmes unitaires en Transilvanie. Blandrata était piémentais; luthérien d'abord, puis calviniste, il s'était ensin brouillé avés Galvin à cause de ses opinions sur la Trinité; où il reconnaissait trois Dieux, il est vrai, mais d'essences différentes. Calvin le poursuivit même après son départ de Genève. Arrivé en Transilvanie, le médecinsectaire commença par reprocher à la religion des Italiens et des Autrichiens l'assassinat de Martinucci, qu'elle avait laissé commettre impunément. Il prit occasion delà pour louer Luther et Calvin du plan qu'ils avaient conçu d'abolir le papisme, devenu, disaitil, un fantôme de religion, basé sur l'artifice et les ruses des pontifes romains et des empereurs qui en profitaient; mais il blama ces réformateurs de n'avoir point coupé la racine du mal, comme il tâchait de le saire lui-même, en éliminant encore le dogme de la Trinité consubstantielle. Le prince ne tarda pas à se convertir à ses discours, et les grands suivirent bientôt son exemple. Des conférences eurent lieu entre les évangéliques et les résormés, d'une part, et de l'autre, les unitaires; et François Davidis, surintendant des. églises anti-trinitaires de Transilvanie, n'eut que bien peu de peine à réduire ses adversaires au silence, en leur opposant la contradiction où ils se mettaient avec eux-mêmes, par leur recours à l'autorité des pères de l'église et des conciles contre les anti-trinitaires, après qu'ils s'étaient séparés de la communion romaine pour avoir réjeté et les uns et les autres.

La victoire devait demeurer aux unitaires, surtout dans des assemblées où commandait un prince qui professait publiquement leur doctrine. La cause de Blandrata et de Davidis fut proclamée celle de la vérité, et on décida que le Fils et le Saint-Esprit ne sont point le grand Dieu; que celui-ci ne s'est jamais incarné, et qu'il n'y a point dans la Trinité trois personnes consubstantielles. Cette décision sut suivie d'un édit de tolérance universelle pour tous les cultes; ce que Jean-Sigismond confirma souvent dans la suite. En 1568, nouveaux colloques et nouveaux succès des unitaires sur les réformés : trois ans après, Jean-Sigismond mourut arien. Batori, son successeur, était catholique; mais il maintint toutes les sectes dans la paisible jouissance de leurs droits acquis et de leurs priviléges : seulement il introduisit les jésuites en Transilvanie pour élever la jeunesse (1). Lorsqu'il monta sur le trône de Pologne, il laissa sa principauté à Christophe, son frère, qui suivit scru-

<sup>(1)</sup> Sur la tolérance d'Étienne Batori, le bienfaiteur des dissidens de toutes les sectes chrétiennes et des cosaques qui, comme citoyens polonais et comme chrétiens grees, avaient droit à la justice, c'est-à-dire à l'égalité, au droit commun, voyez la note supplémentaire, à la fin du chapitre.

paleusement ses traces. Ce fut seus le règne de ce dernier que François Davidis passa du trithéisme au parsait théisme : il déposible Jésus-Christ non soulement de toute divinité, mais encore de toute participation à la divinité, et le réduisit à l'état d'un homme ordinaire sous tous les rapports, auquel, par conséquent, n'était dû aucun culte de la part des autres hommes, ses semblables. Blandrata disputa contre lui au synode de Torda, où se trouvaient trois cent vingt-deux ministres unitaires (1578); mais n'ayant pu le convaincre, il se sit complice de l'acte de sévérité de Fauste Socin qui, également opposé au sentiment de Davidis, le sit rensermer et le laissa mourir en prison. C'est ainsi qu'anoune des sectes du christianisme n'a été exempte des crimes de l'intolérance!....

Pour pouvoir fixer dans la suite toute notre attention sur les anti-trinitaires de la Pologne, nous ajouterons ici que Sigismond Batori, fils et successeur de Christophe en Transilvanie, renonça à l'ancienne alliance de sa famille avec les Turcs, et s'attacha entièrement à l'Autriche. Cette conduite fortifia le parti des catholiques et surtout des jésuites dont Sigismond était l'élève; mais Démétrius, surintendant des anti-trinitaires, voulut prévenir le coup qui menaçait sa secte, et il assembla tous les unitaires à Mégiez près Clausembourg (1588), leur fit décréter le bannissement des jésuites qui, disait-il, travaillaient avec ardeur au rétablissement du papisme et de l'idolatrie, et fut assez puissant pour faire mettre cet arrêt à exécution. Dès-lors la tolérance qui d'abord avait été proclamée

pour tentes les sectes, et à la faveur de laquelle les unitaires s'étaient établis en Transilvanie, no regarda plus que les évangéliques et les réformés seulement; les catholiques en furent exclus, et les unitaires de peurérent les maîtres : ils eurent plusieurs hommes célèbres à cette époque; mais, malgré cela, l'injustice dont ils renaient de se rendre coupables ne contribus pas peu à préparer leur ruine (').

(1) Sleidan. de stat. relig. et reipubl. comment. l. 23 ad ann. 1551. 2. 405 vers. — Paolo Paruta, stor. venez. l. 12, t. 4 degli stor. venez. per pubbl. decreto, p. 235. -Andr. Meurocen, hist. venet.l. 7, t. 6, ibid. p. 41.—Bayle, dict. hist. art. Blandrale, t. 1, p. 568 et \$65.—Fra Paolo Sarpi, istor. del concil. di Trento, l. 4, p. 363. — Pallavicini, concil. trident. k 43, cap. 2, n. 7, t. 2, p. 44.—Larrey, hist. d'Anglet. Edouard VI. 1. 3. p. 709. - Onofr. Panvini, vit. di Giulio III, ad calo. Platine, t. 2, p. 534. —Hist. du socin. part. 1, chap. 43, p. 46 et suiz.; chap. 14, p. 51. 52 à 56, 58 et 60; chap. 15, p. 61 à 63. — ļbid. part. 2, chap. 16, D. 348 at snive; chap. 49, p. 329 et 332. — Spondan. ad ann. 1551, n. 40, t. 2, p. 534, et ad ann. 4566, n. 30, p. 668. - Plonem. Rammand. at nops. controvers. l. 2, cap. 15, n, 8, p. 185. - Sand. biblioth, antitriwit p. 26, 32, 35, 57, 60 et 86. — Andr. Wissowat. marrat. compend. P. 248. - Lubienipshi, hist reformat. seak Polan. 1. 2, 4ap. 6, p. 196; 1. 8, cap. 1, p. 170, et cap. 41, p. 228.—Jo, Colvin, epist. at ministr, et see. eeel. vilnens. t. 9 oper. p. 161.—Maimbourg, hist. de l'arian. l. 12, 5 A. P. 544.

A DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

of the state of th

## NOTE SUPPLEMENTAIRE.

#### Level Bipune Bateri. — Telérance.

Ai Étique Retori s'était horné à laisser les jésuites s'introduirs en Transilvanie, c'est été justice : car ensin il était libre à ses sujets d'étant ter les jésuites, de se faire endoctriner par les jésuites, de se faire même jésuites, à leurs propres risques et dépens, du moment que l'estait jésuitique avait réclamé sa place au soleil de l'intelligence, à la quelle elle avait momentanément droit comme toute autre doctrine vaie ou fausse; mais introduire les jésuites, favoriser les jésuites, faire en sorte qu'on livrât la jeunesse aux jésuites, e'était gratuitement au charger de la responsabilité de tout le mal que le jésuitisme pourrait saire à son pays, avant d'y succember devant la concurrence d'un système plus moral et plus vrai.

Quoi qu'il en soit, Étienne Batori, comme roi de Pologne, n'en fat pas moins un modèle de tolérance ou plutôt de justice, que l'on peut proposer à imiter à quiconque est appelé, n'importe par qui, ni comment, ni sous quelle forme, à gouverner les peuples; voici ce qu'il répondit au discours que lui adressa l'unitaire Stanislas Taszucki, de Luclawice (palatinat de Cracovie), en faveur d'un imprimeur, son cosectaire, qui avait été arrêté (1585): « Pour ce qui me concerne, dit le roi Etienne, s'il pouvait n'y avoir qu'une seule religion catholique (ou que la seule religion catholique), je prends Dieu à témoin que je hâterais ce moment de tous mes vœux et même au besoin par le sacrifice de ma vie. Mais comme, dans le malheur des temps présens, cela ne sera possible que pour autant que Dieu y contribuera lui-même, je crois qu'il faut bien se garder de travailler à propager la religion par la violence et le sang. Et quand bien même je n'eusse pas fait le serment de tolérer toutes les convictions, les seules lumières de la raison humaine, les lois constitutives de la république et l'exemple de la France (où la Saint-Barthélemi venait de perpétuer les haines) m'auraient clairement démontré la nécessité et la justice de cette tolérance. C'est pourquoi il importe que l'on ne fasse pas naître chez vous autres (unitaires) des craintes qui puissent troubler les esprits. Ce que tu as dit, saveir, que personne n'a le droit de contraindre la conscience des hommes, nous l'avons constamment présent à la mémoire, et nous le croyons d'une foi sincère (Ego quantum ad me attinet, si fieri posset ut una sola vigeret religio catholica, ita Deum testor, id omni mea adhibita opera

optarem, immo et sanguine meo effuso redimerem. Sed quia id fieri per hac ultima infelicia tempora non sit possibile, denec id aliqua ratione Deus perficiat, ego nunquam persecutione aut sanguine religionem propagandam esse censeo. Et etiamsi non jurassem, ipsa ratio, reipublica constitutio et exempla gallica me id luculenter docerent. Quocirca nen est, quod hic scrupulus vobis a quoquem ad turbandas hominum animas injiciatur. Quod enim dixisti, bene consideramus: nunquam humanas conscientias cogi posse). « Cela dit, Etienne Batori fit mettre le détenu en liberté. - Sand. biblioth. autitrinitar. p. 82.

Nous sommes aujourd'hui pour ce qui est des doctrines philosophiques, politiques et sociales, dans une position identique à celle ou l'on était il y a deux siècles et demi pour les opinions religieuses, et nous n'en sortireas que comme le voulait le roi de Pologne, par la tolérance, la liberté, la lutte des intelligences et la concorde des ames. Ayons sans cesse devant les yeux la profession de soi d'Etienné Batori; elle est la plus franche et la plus large du système émancipateur, opposé au despotique principe catholique: nous la croyons la seule équitable, la

seule vraie, la seule utile, la seule sociale et humanitaire.

### CHAPITRE IV.

Parta conventa, juries par tous les rois de Pològne. — Eglise unitaire de Radévié. — Fauste Socia. — Il travaille à la réunion de tous les unitaires. — Ses opinions. — Persécutions contre les socialens. — Ils sont chassés de la Pològne. — Leurs souf-frances. — La plupart se réfugient en Transilvanie.

Henri de Valois, duc d'Anjou, ne régna pas assez long-temps en Pologne pour avoir une grande influence sur les affaires religieuses de ce royaume; il avait juré à son sacre de maintenir les pacta conventa, c'est-à-dire, de laisser la liberté du culte aux hussites, luthériens, calvinistes, anabaptistes et unitaires, de quelqu'opinion qu'ils fussent (1); serment qui

(1) A la mort du dernierdes Jagellons, la confédération générale polonaise (28 janvier 1573) formula ces admirables principes généraux, sans la reconnaissance desquels il ne saurait y avoir de véritable liberté ni de véritable prospérité nulle part. et qui, tant qu'ils furent reconnus et observés en Pologue, assurèrent la prospérité et la liberté de la répaiblique. « Le roi que nous élirons, ainsi s'exprimèrent les confédérés, jurera de maintenir la paix publique entre les citoyens divisés d'opimons et de religion... Il existe dans notre république des dissentimens graves sur la religion chrétienne : pour qu'ils ne produisent pas, comme dans d'autres pays, dos disputes et des haines entre les hommes, nous nous engageous, pour nous et mos successeurs, à perpétuité, sous la foi du serment, sincèrement, sur notre honneur et en conscience, de conserver la paix entre nous, malgré nos divisions religieuses; et nous promettons de me jamuis verser le sang, de ne jamuis invoquer les uns controles autres des paines afflictives, telles que laconfiscation des biens: l'infamation, la prison et l'exil, à cause de la différence daine la crévance t le culte, et de ne jamais préter main-forte à aucun magistrat ou offcier public, pour l'aider à commettre un forfait de cette nature. Au contraire, si quelqu'un ossit le tenter, nous déclarons que nous mons voits y eppeserons de tout nos moyens, quelles que puissent être les apparénces légales dont se pare le persécuteur..... Nous nous lévereus tous contre

fut exigé d'Etienne Batori, son successeur, et des rois suivans, jusqu'à l'entière extinction de la secte anti trinitaire. Nous avons vu qu'Étienne, catholique sincère quoiqu'il eût Blandrata pour médecin, et par conséquent animé du désir de débarrasser sa religion de la concurrence de toute autre, se borna sagement à souhaiter ce changement en Transilvanie, sans y contribuer par aucune mesure de contrainte. Il en sut de même en Pologne Sigismond III, sils de Jean III, roi de Suède, ne se contenta pas, à son couronnement comme roi de Pologne (1588), de jurcr le maintien des pacta conventa en saveur des unitaires, il protégea encore, spécialement, ces sectaires; et leur église, à laquelle appartenaient les personnes les plus considérables par leur savoir ou par leur noblesse, se trouva à cette époque dans l'état de la plus grande splendeur. L'église de Racovie, surtout, où les unitaires tenaient leurs synodes annuels, se saisait remarquer par dessus toutes les autres: elle avait un collége l'ameux où l'on compta jusqu'à mille élèves à la sois, de toutes les nations et de toutes les croyan-

quigonque chercherait, en violant la présente convention, à détraire la paix et l'ordre public, et tous nous conspirerons sa perte. «En conséque en pacte, les rois élus de l'ologne jurésent dans ces termes de l'elegration par ceux de conserverai la paix et la concorde entre les dissidens paur cause de religion; je ne permuttrai pas que qui que ce sort souffre la moindre oppréssion ou suxuion paur cette cause, ni de notre part, ni de cette de presonnes dent majurats; et moi-môme je ne vexerai ni n'opprimerai personnes dent de Kalois prêta de serment à Paris même, un an après le mysacen de la faint Barthélemi (vereptembre 1573) : il vocinit régues à lous prix, et le député polonais, Jean Shores dui avait dit sa luit puis régueres pas (bi, non jurabis, non regualis), a manda bi blight, anittées mutients, and ad. 276.

ces; et une imprimerie célèbre servait à multiplier les écrits des auteurs qui se distinguaient dans la secte,

Cependant, ni les sidèles anti-trinitaires de Racovie, ni ceux de Lublin, de Luclawice, de Kiovie, de la Volhinie, n'étaient entièrement d'accord sur les principes de leur doctrine. A Racovie (Racow), prit naissance, selon Stanislas Lubieniecki, l'opinion qu'il appelle outrée, de l'incompatibilité de la condition d'un chrétien véritable avec l'exercice des magistratures et même du ministère ecclésia stique, opinion qu'un grand nombre de dévots zélés adoptèrent. Outre ce motif de division, ilyavait encore l'ancienne question, toujours indécise, de l'existence ou de la non-existence de Jésus-Christ avant sa mère, et dont les uns faisaient un Verbe divin, engendré d'abord avec le temps, et puis né au milieu des siècles; les autres, un homme simple qui n'avait commencé à exister que du moment de sa naissance, sur laquelle s'élevait après cela un nouveau doute, savoir si cette naissance avait été naturelle ou miraculeuse, c'est-à-dire, si Jésus-Christ était sils de Joseph et de Marie, ou s'il était né d'une vierge par la toute puissance de Dieu, etc., etc. Ce sut dans cet état que Fauste Socia trouva les églises anti-tripitaires de la Pologne, lorsqu'il arriva dans ce royaume (1579), était dont il réussit, vers l'époque dont nous parlons, à les saire sortir complétement, comme nous alons le voir (1).

<sup>(1)</sup> Hist. du socin. part. 1, chap. 21, p. 90; chap. 22, p. 95; chap. 23, p. 101 et 102; chap. 24, p. 103 et suiv. et 106. — Maimbourg, hist. de l'arian. l. 12, p. 541. — Sand. biblioth. antitrinit. p. 174. — De typogr.

Né à Sienne (1539), Fauste Socin était le neveu de Lélius Socin qui, d'abord par ses lettres, dans le cours de ses longs voyages, ensuite par les écrits qu'il laissa, en sit un unitaire assez sameux pour donner son nom à toute la secte de ceux qui niaient un Dieu en trois personnes. Fauste s'était tellement sait aimer par Ferdinand de Médicis, grand-duc de Toscane, pendant un séjour de douze ans qu'il avait fait à sa cour, que ce prince se chargea lui-même de gérer les affaires particulières du novateur siennois, pendant que celui-ci se trouvait en Pologne; qu'il empêcha que l'inquisition ne s'emparât des biens de sa samille, et qu'il le conjura souvent de retourner en Toscane, où il promettait de lui accorder une pleine liberté de conscience et la permission même de faire imprimer ses traités dogmatiques contre la sainte Trinité. Mais des soins plus importans occupaient le zélé Fauste : il erra de pays en pays, et l'on pourrait dire de disputes en disputes, travaillant de cette manière à édifier un système d'anti-trinitarianisme, que désormais il ne serait plus permis de modifier. Ce sfut ainsi qu'il s'opposa plusieurs fois au fanatisme enthousiaste de François Pucci, florentin, qui, même lorsqu'il fut rentré depuis dans le sein de l'église romaine, ne putéviter le bûcher qu'elle lui avait préparé : ce sut encore ainsi qu'il s'unit à Blandrata, en Transilvanie, pour faire renfermer François Davidis, qui poussait, selon lui, les con-

in Polon. et Lithuan. post bibl. Sand. p. 201. — Epist. de vit. Andr. Wissowat. ibid. p. 229. — Vindic. unitar. p. 271. — Lubieniecki, hist. reformat. eccl. Polon. 1. 3, cap. 12, p. 239; cap. 13 et seq. p. 253.

séquences naturelles de la doctrine des unitaires plus loin qu'il n'était prudent de le faire. Blandrata sut moins constant que Socin: ce dernier l'a accusé d'avoir abandonné ses frères à la sin de sa vie, et de s'être lié étroitement avec les jésuites pour plaire au roi Etienne Batori; ce qui, d'après le même sectaire, porta le bon Dieu à le faire assassiner par son propre neveu: les résormés attribuèrent également la mort tragique de Blandrata à la vengeance divine, qu'il s'était attirée, dirent-ils, par ses blasphêmes contre la sainte Trinité. Tant il est sacile aux dévots d'expliquer les événemens, chacua à sa manière, par les jugemens d'une Providence à laquelle ils prêtent leurs idées et leurs passions, et qui se laisse déterminer au jour le jour parelles, selon les hommes et le temps.

Fauste Socin avait perdu, sur ces entrefaites, le grand-duc, son protecteur, et la jouissance de ses biens en Italie: il ne pensa plus qu'à la réunion de ses frères de Pologne. Il enseigna qu'il n'y a qu'un seul grand Dieu, père et maître de toutes choses, unique dans le sens le plus absolu; qu'il n'y a aucune distinction de personnes dans la Divinité; que le Verbe est sa sagesse, le Saint-Esprit sa puissance; qu'il n'a de fils que par adoption; que ce fils est Jésus-Christ, notre médiateur, homme doué de grâces et de dons extraordinaires, en qui on adore Dieu même; qu'il n'y a point de péché originel; que le baptême est utile aux hommes, mais non pas indispensable; que l'eucharistie n'est point un sacrement, mais un simple repas de commémoration, et que Jésus-Christ ne s'y trouve

présent d'aucune manière, ni réellement ni sigurément; que l'homme jouit de sa liberté tout entière, sans qu'aucune prédestination lui en enlève la moindre partie, et de manière à ce que Dieu lui même ne peut prévoir les événemens contingens qui en résultent; qu'il n'y a point de peines éternelles dans l'autre vie; qu'aucune mission particulière n'est requise pour exercer le ministère ecclésiastique; que l'ancien testament est inutile aux chrétiens, et qu'à l'aide de la seule raison ils peuvent comprendre le nouveau; qu'il n'est point permis de faire la guerre, de prêter serment, d'occuper des emplois. Socin eut plusieurs sois à combattre les réformés, ce qu'il sit toujours victorieusement, en rejetant toute autre autorité que celle des saintes écritures : il combattit aussi les unitaires d'un sentiment opposé au sien, comme il sit avec succès au synode de Briscie (Brzesc), en s'opposant aux disciples de Davidis et de Budnée (1588); la récompense de ses peines pour concilier les églises des anti-trinitaires, sut d'être plusieurs sois excommunié par la plupart d'entre elles. Des avanies qu'il essuya à Cracovie (1598), le firent passer à Luclawice, où il opéra ensin la réunion tant désirée des sectaires qui, depuis lors, ne furent plus appelés que sociniens : il se trouva à plusieurs de leurs synodes, et entre autres à Racovie (1601), avec Volkélius, les trois frères Lubieniecki et beaucoup d'autres Polonais fameux; sa mort arriva l'an 1604 (1). A en croire Przipcovius,

<sup>(1)</sup> Samuel Przipcovius a écrit la vie de Fauste Socin, que l'on a placée à la tête du premier volume de la Bibliothèque des frères polonais, con-

historien de Fauste Sovin; son héros possédait toutes les vertus religiouses et morales dont un mortel puisse se vanter (1).

L'état de prosperité du socinianisme touchait à sa sin: des le commencement du dix-septième siècle, les adversaires de cette secte reprirent, de nouveau, courage. Jean Tiscovicius, qui s'était moqué du culte des images et avait maltraité un crucifix, fût brûlé (1611) à Varsovie même, sur les instances de la reine, quoique les pacta conventa sussent encore en ploine vigueur et qu'ils cussent été consirmés par le monarque régnant. Les résormés conçurent alors l'espoir de voir la ruine complète de la communauté des unitaires; et pour y contribuer, ils se proclamèrent leurs ennemis irréconciliables, sans songer qu'ils avaient eux-mêmes bien plus à craindre de l'église romaine, avec laquelle ils ne pouvaient jamais avoir aucun point de contact. En 1627, les sociniens furent chassés de Lublin par le tribunal suprême, pour avoir prêché contre la Trinité, c'est-à-dire pour avoir parlé

sacré entièrement aux œuvres ditlactiques de ce célèbre unitaire : le second volume contient ses œuvres polémiques. On peut en voir la longue liste dans la Bibliothèque des anti-trinitaires, aussi bien que des traductions slamandes ou autres qui en ont été faites en dissèrens temps.

<sup>(1)</sup> Bayle, dict. hist. art. Fauste Socia, note (A), t. 3, p. 2606. — Vit. Faust. Sociai, in bibl. fratr. polonor. t. 1. — Maimbourg, hist. de l'acianisme, l. 12, p. 549 et suiv. — Sandius, biblioth. antitrinit p. 64 ad 81. — Andr. Wissowat narrat. compend. p. 213. — Hist. du s. cin. part. 4, chap. 24, p. 108 à 110; part. 2, chap. 22, p. 273 et suiv. 380, 38. 384; chap. 23, p. 886 et suiv., et chap. 24, p. 392 et suiv. — Baillet, jugem. des savans, art. 43, t. 7, p. 130. — Micrælius, syntagm. hist. eecl. part. 1, art. 1, vol. 2, p. 964 et seq. 97 et seq.

prinent leur place. La diéte de Varsovie (1638) fit fermer l'église de Racovie, détruire l'imprimerie, et raser le collége, sous prétente que des enfans sociniens avaient insulté une image; ce décret passa, malgré les vives réclamations des députés provinciaux de toutes les communions, unitaires, évangéliques, grecs séparés, et jusqu'à des catholiques romains, contre l'injustice qu'il y avait à violer les lois de la Pologne, pour sévir contre des sectaires qui n'étaient pas même coupables de l'action pour laquelle on les punissait.

Après cela, les persécutions f'eurent plus de bornes: les églises des sociniens furent fermées par ordre, l'une après l'autre; et l'on condamna à l'infamie ceux qui étaient morts sans croire à la Trinité consubstantielle, dans le temps qu'il était encore permis d'y croire ou de n'y croire pas. Les années 1649 et 1655 virent croître jusqu'à l'extrême la désolation des communautés sociniennes en Pologne; la première, par l'invasion des Cosaques qui, imbus du même esprit de fanatisme qui les faisait forcer les juifs à se laisser baptiser, et les prêtres catholiques à épouser des religieuses pour vivre selon les rites de l'église grecque, tuaient tous les anti-trinitaires qu'ils trouvaient sur leur passage : la séconde calamité fut l'insurrection des paysans polonais; profitant de l'anarchie qui régnait dans le royaume de Pologne par l'invasion du roi de Suède, ils portèrent en tous lieux le pillage et la mort, principalement parmi les sociniens, que leurs pasteurs

leur avaient si bien appris à hair. Ensin (1658), la diète suprême accorda trois ans à tous les unitaires du royaume, qu'elle appelait des ariens et des analaptistes pour les rendre plus odieux, asin de se convertir à un des trois cultes tolérés dans l'état, ou d'en être bannis à perpétuité. Les luthériens et les calvinistes, dès qu'on les eut assurés qu'ils formeraient, avec l'église romaine, les trois cultes privilégiés, adhérèrent à ce décret cruel (1), dont le motif explicite sut la haine prétendue des sociniens contre le gouvernement, et la protection qu'ils avaient demandée dans leur malheur au roi Gustave de Suède, alors maître de la Pologne (2).

Quelque dures que sussent les conditions de l'exil des sociniens, elles ne surent pas même observées,

<sup>(1)</sup> Ils ne pouvaient commettre une plus grande imprudence. Quoique les sociniens eussent exagéré dans l'application les opinions théoriques des premiers réformateurs, ils n'en étaient pas moins demeurés dans les principes de la réformation; ils étaient les successeurs des réformateurs, et l'église romaine les comprenait avec ceux-ci sous le nom général d'hérétiques, contre lesquels, à cette époque même, elle lança une bulle qui obligeait les fidèles à les dénoncer sur le plus léger soupçon, la correction fraternelle n'étant point suffisanté envers les hétérodoxes. Une autre bulle qui suivit peu de temps après, supprima perpétuellement la traduction française du missel romain par « des fils de perdition ( des jansénistes), » et menaça de l'excommunication lates sententia et ipso jure, ceux qui n'auraient pas obéi. Et cependant les jansénistes, les luthériens, les calvinistes, les sociniens, s'entre-déchiraient sous les yeux des catholiques qui cherchaient à les anéantir. — Alexand. VII, const. 302, Licet alias, t. 6 bullar. part. 5, p. 84, et cons!, 326, Adaures, p. 124.

<sup>(2)</sup> Mosheim, hist. eccl. siècle xvii°, sect. 2, part. 2, chap. 6, n. 3 et suiv. t. 5, p. 512.— Hist. du sceinian. part. 1, chap. 25, p. 111 à 115; chap. 26, p. 418. — Epist. de vit. Andr. Wissowat. post Sand. biblioth. antitrinit. p. 233, 236, 241, 248 et seq. — Vindic. unitar. ibid. p. 278, in notis. — Maimbourg, hist. de l'arianisme, l. 12, p. 553 et suiv.

et les trois dernières années de tranquillité dont ils devaient jouir sous la protection des lois de leur patrie, surent trois années de vexations et de souffrances. Lorsque l'époque fatale fut arrivée, on indiqua une consérence publique entre toutes les sectes : ce sut André Wissowats qui soutint l'opinion des unitaires. Wissowats (Vissovaty), d'une famille illustre de Pologne, et petit-sils par sa mère de Fauste Socin, avait de commun avec la plupart des sociniens, ses compatriotes, qu'il avait préséré desservir, dans l'abjection et la pauvreté, le ministère de sa secte, à jouir, dans les honneurs et dans le saste, des avantages attachés à son rang et à sa sortune, et qu'il avait soussert constamment avec les sidèles commis à sa vigilance. Il avait désendu les intérêts du socinianisme dans ses voyages en Hollande, en Angleterre, en France, où il avait été envoyé à cet effet : depuis la chute de l'église de Racovie, toute sa vie n'avait plus été qu'une suite de persécutions et de malheurs, jusqu'à ce que, retiré à Cracovie avec trente familles de sa communauté, il y avait professé librement son culte sous la protection de la Suède.

Le retour de la capitale à l'obéissance de son ancien maître replongea les sociniens dans des maux qui ne devaient se terminer que par leur destruction complète. André Wissowats, malgré les rigueurs de la cour, n'avait pas cessé d'exercer son ministère évangélique, depuis le fameux arrêt de 1658: à la conférence de Roznow, qui précéda la proscription des sociniens, il réduisit au silence les réformés et les catholi-

ques, d'après l'aveu même de ces derniers. Cela n'empêchá pas que la sentence ne sût consirmée solennellement; et les sociniens qui resusèrent d'apostasier, durent abandonner à jamais le sol natal ou s'attendre tous les jours à être massacrés impunément par la populace. Wissowats erra long-temps de province en province: il crut un moment pouvoir attendre de la tolérance de l'électeur, le rétablissement de quelques débris de son ég ise dans le Palatinat; mais, frustré finalement de ce dernier espoir, il se retira à Amsterdam (1666) ('), et y mourut douze ans après, avec la réputation d'un homme sans reproche et d'un écrivain infatigable. Au reste, les sociniens, après que leur église eut existé pendant plus de cent ans en Pologne, s'étaient résugiés en Hongrie, dans la Prusse ducale, en Moravie, en Silésie, en Hollande, en Angleterre, etc., mais principalement, au nombre d'environ cinq cents, en Transilvanie, où leur secte était encore publiquement tolérée. Cependant les jésuites avaient acquis beaucoup d'influence dans cette principauté, après leur rappel par Sigismond (1595), surtout depuis que Basta, ennemi de Moïse Székéli, les avait vengés des traitemens indignes qu'ils avaient eu à souffrir de la part du dernier et des unitaires qu'il protégeait; ceux ci avaient tué plusieurs de ces religieux, en même temps qu'ils avaient brisé les images dans

<sup>(</sup>¹) Il y travailla à l'édition en huit volumes in-folio de la Bibliothèque des frères polonais, qui se vendit publiquement dans tonte la Hollande. Richard Simon dit que le soin de cette édition fut confié à Cuype ou Cuperus.

leurs églises, profané le saint sacrement et commis beaucoup d'autres excès au commencement du dixseptième siècle. C'est en Transilvanie où l'on trouve encore aujourd'hui le plus de sociniens (1).

(1) Sandius, biblioth. antitrinit. p. 145, et Andr. Wissowat. vit. ex anonym. epist. p. 221 et seq. — Maimbourg, hist. de l'arianisme, l. 12, t. 2, p. 541, 544 et suiv, — Hist. du socinianisme, part. 1, chap. 26, p. 420; chap. 27, p. 428, 424 et 426. — Ibid. part. 2, chap. 31, p. 441 et suiv. et 456. — Stouppe, religion des Hollandais, lettr. 4, p. 82e et suiv. — Mémoir. chronol, et dogmat. à l'année. 1607, t. 1, p. 69. — Grégoire, hist. des sect. relig. unitaires, t. 1, p. 101.

### CHAPITRE V.

Somiens célébres en Pologne. — La Russie les protège pour gagner de l'influence dans ce royausse. — Socialens de Hongrie et de Transilvanie. — Unitaires des Prévinces-Unies. — Jean le Clerc. — Arianisme d'Angleterre.—Quakers et autres enthonisses. — Universalité du socialisme. — Déisme. — Néologie des réformés alemands. — Théophilanthropie.

On distingua parmi les sociniens fameux et les écrivains célèbres de cette secte en Pologne, sous les règnes de Batori et de Sigismond III, Erasme Otphinovius ou Otvinovius, mort en 1608, les trois frères Lubieniecki et Christophe Ostorodus, de Goslar, en Saxe, qui, envoyé en Hollande avec André Voidovius pour les affaires de son église, en fut chassé par l'université de Leyde, en même temps qu'on brûlait ses écrits comme blasphématoires et presque mahométans. Jean Volkėlius, connu par ses liaisons et sa correspondance avec Fauste Socin, fit imprimer, à Amsterdam (1642), son livre De vera religione, dont les cinq dernières parties sont sorties de sa plume: la première est de Jean Crellius. Ce traité complet de socinianisme fut livré aux flammes en Hollande, et ne s'en vendit que mieux. Valentin Smalcius, saxon, est l'auteur du catéchisme de Racovie. Jean Crellius, né en Franconie, et luthérien de religion, dégoûté des persécutions que lui faisaient essuyer ses compatriotes pour soupçons de calvinisme, se retira en Pologne, où il se sit socinien (1612); il y donna l'exemple de toutes les vertus, et mourut (1633) regretté de ses amis et du troupeau Aux personneges célèbres que nous avons signalés comme ayant consacré leurs talens et leurs vertus à l'unitarianisme, on peut ajouter les ministres et écriminas anti-trinitaires qui se sont distingués en Hongris et en Transilvanie, depuis les troubles des Batori, jusqu'après les proscriptions de Pologne: leurs propres infortunes et celles de leurs frères ne les avaient pas empêchés de faire schisme pour opinions, soit avec les églises sociniennes de la Pologne, soit entre eux (1).

L'Allemagne, où le résormateur par excellence, Martin Luther, n'avait puéviter le reproche de nier la Trinité, reproche que l'on sit également à Calvin, eut aussi, sous les règnes de Ferdinand et de Maxiquilien II, sinon des églises d'unitaires, au moins des protestans et des sacramentaires qui, comme on s'exprimait alors, arianisaient: ceux d'entre eux qui avaient eu la hardiesse d'exprimer leurs opinions avec clarté, se hâtaient aussitôt de passer en Pologne. Le second des empereurs que nous venons de nommer, ayant établi de sait dans ses états la tolérance qu'il y aurait établie de droit s'il n'avait craint les excommunications dont le saint siège le menaçait, priva les sculs anti-trinitaires des effets de son équitable indulgence, sous prétexte qu'ils enseignaient une doctrine presque

on regul. of rom. cath. subj. u. 12, p. 428. — Grégoire, hist. des sect. relig. égl. grecque, p. 2, f. 272 à 275. — Chron. relig, t. 1, cah. 16, p. 381.

<sup>(1)</sup> Sand. hibl. antitrinit. p. 86 ad 88, 93, 407, 132, 488, 441 ad 445, 449, 456, 457, 461, 162 et 168. — Hist. du socin. part. 2, chap. 89, p. 459; chap. 88, p. 494, et chap. 84, p. 475 et suiv. — Baillet, jugens. des acrons, t. 7, art. 91, p. 806.

mahométane, et qu'ils préparaient de cette manière le conquête de l'empire d'Occident par les Tures (1).

Dans les Provinces-Unies, quoique les anti-trinitaires ne sussent pas tolérés, cependant ils y avaient moins besoin que partout ailleurs de se cacher. Ceta n'empéchait pas de sévir de temps en temps contre les plus hardis, soit nationaux, soit étrangers résugiés: en 1546, par exemple, Adam Pastor sut condamné mort pour avoir soutenu contre les mennonites que Jésus-Christ existait avant le monde, à la vérité, mais qu'il n'était pas éternel. Herman Van Vleckwyck (\*) avança la même opinion arienne à Bruges, et y sut brûlé (1569) à la demande du récoilet broer Cornelis Adriaensen, le slagellant, dont nous avons parlé dans le livre des sacramentaires, et qui se consola, par ce supplice, de n'avoir pu réussir à le convaincre. On condamna aussi plusieurs fois, depuis 1585 jusqu'après le milieu du dix-septième siècle, la secte entière des sociniens en Hollande, sous les épithètes d'horrible et d'abominable, puisqu'elle n'enseignait rien que de raisonnable et de conforme aux lois de l'intelli-

<sup>(1)</sup> Spondan. ad ann. 1568, n. 24, t. 2, p. 704, et ad ann. 1574, n. 18, p. 752. — Hist. du socinian. part. 1, chap. 16, p. 86; part. 2, chap. 18, p. 334 et suiv., et dans les notes, p. 1. — Baillet, jugem. des savans, t. 7, art. 95, p. 213; art. 97, p. 216, et art. 98, p. 217. — Sand. bibl. antitrinit. p. 60 et 61. — Id. in nucl. hist. eccles. 1. 8, sacul. xvi, p. 423, et 425.

<sup>(2)</sup> Il y a des écrivains qui le confondent avec un certain Hermand de Riswyck, qui disait que Jésus-Christ, bien loin d'être le fils de Dieu, teit un fou, un fanatique et un séducteur. Herman Vleckwyck se montra plus raisonnable dans sa dispute contre le P. Adriaenson; le lecteur peut la consulter dans les Œuvres de celui-ci (2 deel, bl. 414 en volg.).

Les résugiés polonais furent accueillis savorablement dans une république où l'on n'avait reçu la confession génevoise qu'après en avoir éliminé le seul article en vertu duquel elle s'était rendue exclusive dans les autres états calvinistes. Les sociniens, en conséquence, tinrent secrètement des assemblées religieuses en Hollande, et le ministre résormé, Stouppe, qui rend un compte avantageux de leurs lumières, parle de même de leur piété et de leur dévotion, dont il avait souvent été témoin : ils assistaient publiquement aux réunions des anabaptistes, des mennonites et surtout des arminiens, tous également protégés par les lois des Provinces-Unies, et qui ne resusaient pas de ses admettre à leur communion.

On a généralement accusé les mennonites et les remontrans de Hollande de favoriser le socinianisme, à
cause des principes de tolérance qui les portent à n'attacher le salut des hommes qu'à la croyance d'un petit nombre de dogmes fondamentaux, parmi lesquels
ne se trouvent ni celui de la Trinité consubstantielle, ni
colui de l'incarnation d'un Dieu. Sans parler ici des principes philosophiques admis par les sociniens que nous
ne considérons que sous le seul point de vue religieux
du dogme anti-trinitaire, il paraît que les mennonites,
héritiers du spiritualisme enthousiaste des anciens anabaptistes, et qui par cela même devaient rejeter tout
mystère positif, de même que les sociniens rejetaient
avec eux le baptême des petits enfans, méritaient plus

la réputation d'unitaires que les arminiens. Ceux-ci, d'un autre côté, le méritaient plus que les cocceiens, qui cependant ont également été soupçonnés, sans que néanmoins on pût en fournir d'autre preuve que leur silence sur les dogmes combattus par les disciples de Socin: en effet, Jean Cock ou Cocceius, leur mattre, pendant vingt ans qu'il avait professé la théologie, la plupart du temps en Hollande, n'avait eu d'autre démélé avec ses collègues, si ce n'est sur son système d'allégorie ou de figurisme, au moyen duquel il expliquait toute la bible, en opposition à Voet ou Voétius, zélé anti-figuriste, et sur l'observance du dimanche, savoir si elle est d'institution apostolique ou purement humaine: il avait même combattu les sociniens et leur doctrine (1).

Le célèbre Jean Le Clerc, antagoniste de Bayle sur plusieurs points de philosophie, dans la discussion desquels le premier avait pris un parti dogmatique, tandis que le second s'arrêtait à un scepticisme plus commode et peut-être plus vrai, qui lui suffisait pour renverser les systèmes des autres, sans jamais donner prise lui-même par des assertions hasardées; Jean Le Clerc fut aussi accusé d'erreur sur le mystère de la Trinité par ses frères des églises réformées de Saumur et de Genève. Il accrut les soupçons qu'on avait contre lui, en se convertissant à l'arminianisme, à Amsterdam (1684): les accusations se multiplièrent, quoiqu'il réclamât contre l'insuffisance des preuves né-

<sup>(1)</sup> Voyez la deuxième note supplémentaire, à la fin du chapitre.

gatives que l'an apportait de son hétérodoxie. En effet, on ne pouvait lui imputer que de ne s'être pas expliqué assez clairement sur le dogme d'un Dieu en trois personnes consubstantielles, de n'avoir pas combattu autant qu'il le fallait, disait-on, les opinions de ceux qui cherchaient à détruire la divinité de Jésus-Christ; on ajoutait qu'il aurait pu ne pas tant louer les qualités marales des sociniens, ni tant exciter la nommisération sur leurs malheurs, et qu'enfin il aurait dû ne pas se montrer aussi tolérant qu'il le faisait (1).

Mais déjà Le Clere écrivait moins en chrétien qu'én philosophe, et l'époqué approchait où la première de ces qualités allait paraître incompatible avec la seconde, la seule tiont on oserait se vanter au dix-huitième siècle. L'Angleterre porta ce dernier coup au christianisme, en cherchant à ûter aux livres saints le caractère d'inspiration divine qu'ils avaient conservé jusqu'alors. Elle avait pommencé par recevoir dans son sein des ariens, qu'elle s'était hatée d'en repousser ensuite, dans la crainte de rendre odieux au peuple par une hardiesse qui, à cette époque, eût paru rensermer tous les élémens de l'impiété, le neuvel édifice de șa résorme. Les opinions des unitaires avaient déjà été répandues en Angleterre sous le règne de Henri VIII, par les anahaptistes réfugiés d'Allemagne, et surtout par ceux d'Amsterdam (1535). De ces anabaptistes,

<sup>(4)</sup> Hist. du socin. part. 2, chap. 46, p. 564 et 567; chap. 47, p. 568; chap. 48, p. 581 et suiv. — Le Clerc, bibl. choisie, t. 2, art. 8, n. 4, p. 299; t. 3, art. 9, p. 394 et suiv. — Id. biblioth. univers. t. 3, p. 404 et suiv. et passim.

quelques-uns-s'astreignirent aux dogmes et aux cérémenies de la résorme sacramentaire, à l'exception du baptême des ensans, les autres devinrent des unitaires simples (1); Bernardin Ochini contribua (1547), par sa présence, à leur inspirer de la consiance. Bientot (1549), un grand nombre furent livrés au bras séculier par le zèle sanguinaire de l'archevêque Cranmer, qui forçait, pour ainsi dire, Édouard VI à faire brûler ce qu'on nommait des ariens nouveaux. La reine Marie suivit tout naturellement ce cruel exemple: mais cela n'empêcha pas les anti-trinitaires de se multiplier tous les jours, Christophe Viret et son disciple, Henri Nicolai, chef des sectaires de la famille d'amour, étant encore venus augmenter leur nombre et sortisser leurs argumens, jusqu'à ce qu'Élisabeth (1560) les bannit tous d'Angleterre, par un arrêt qu'elle consirma, vingt ans après, nommément contre ceux qu'on appelait alors les enthousiastes, les libertins et les brownistes. Jacques I livra aux flammes, non plus des ariens du peuple, mais des hommes remarquables, soit par leur position sociale, soit par leurs talens.

<sup>(1)</sup> It y a encore des quabaptistes, ou platôt des baptistes en Anglaterre; ils surent compris avec les presbytériens et les indépendans, dans le sameux acte de tolérance des non-conformistes, lors de la révolution de 1688. D'accord entre eux sur ce qu'ils ne sont administrer le baptiste qu'aux adultes, ils se disent ou baptistes universalistes, qui sont arminiens, croient au libre arbitre et au salut de tous les hommes qui veulent se sauver; et en baptistes particularistes, qui sont des calvinistes rigides, encore attachés au système de la prédestination. Il y a aussi des baptistes modernes, qui soutiennent que le baptême n'est nécessaire que pour ceux qui, n'étant pas nés chrétiens, se sont it itier aux mystères de la doctrine du Christ. — M. Thom, Belsham, the present state of rel. parties in England, p. 15 to 18.

Gous Gromwell, les choses changerent de face : les anabaptistes, les trembleurs, les niveleurs, les indépendans et les ariens, publiquement protégés, sormèrent des communautés distinctes et séparées de la grande église anglicane; ils sirent imprimer leurs catéchismes sans le moindre empêchement, et travaillerent avec succès à saire de l'Angleterre la métropole du socinianisme, comme a dit le ministre Desmarets. Baillet, dans ses Jugemens des savans, nous à laissé une énumération des sectes sociniennes, tolérées de son temps par le gouvernement anglais. Les quakers ou trembleurs, ou, comme ils aiment à s'entendre nommer, les amis, disciples de l'enthousiaste Fox, ct qui commencèrent à se saire connaître vers le milieu du dix-septième siècle, sont une des principales: en 1675, c'est-à-dire environ trente-cinq ans après la naissance de leurs opinions, Robert Barclai présenta au roi Charles II une apologie de la doctrine des quakers et de l'esprit par lequel ils se prétendent inspirés. Leur socinianisme consiste en ce que, comme tous les sectaires dont le système religieux repose sur la spiritualité absolue, ils ne reconnaissent point de dogmes positifs, et qu'ils rejettent par conséquent les expressions de Trinité, personnes, hypostases, qu'ils appellent des inventions de l'école; en ce qu'ils se sont dégagés de toute hiérarchie ecclésiastique, de toute cérémonie et de tout culte extérieur, n'admettant pas même l'usage des sacremens, qu'ils croient incompatible avec la religion interne et immatérielle dont ils se vantent; et sinalement en ce qu'ils se font

un devoir de la tolérance la plus universelle et la plus illimitée (¹). Celle qu'ils mettent en pratique envers les anti-trinitaires qu'ils reçoivent dans le sein de leurs assemblées religieuses, excita les murmures des ministres anglicans, dès l'année 1660, surtout à l'occasion que les whigs réclamaient pour eux la liberté du culte qui ne leur fut accordée que sous Guillaume III: à cette occasion, un seigneur catholique reprocha au parlement d'Angleterre que la sainte Trinité et la divinité de Jésus-Christ, dans l'assemblée tenue à cesujet, ne l'avaient emporté sur les adversaires de ces dogmes que d'une voix seulement (°).

Ensin, peu à peu, les opinions sociniennes, excepté celles concernant la prohibition d'exercer les ma-

- (1) Entraînés par le torrent de l'exemple, les qui kers ont aussi voulus se saire un système d'orthodoxie sur la Trinité, se sont vus forcés dans les derniers temps, de déroger à leur charachte tolérance primitive, bien plus précieuse aux yeux du sage que tous les prétendus mérites de l'atrabilaire croyant. —M. Thom. Belsham, the partent state of relig. part. in England, p. 22.
- (2) Histoire des anabapt. p. 160 et suiv. Sandius, uncl. hist. eccl. l. 8, sacul. xvr., p. 427. Id, in bibl. antitrinit. p. 459. Hist. da secin. part. 4, chap. 28, p. 426, 428, 430, 432, 434 et 436; dans les net. p. 17. Marætius, de vocib. Trinit. essent. etc. advers. Steph. Curcell. socin. remonstr. Id. defens. fid. cathol. de sacros. Trin. etc. oppos. quaternioni Curcell. socin. Id. fæderat. Belg. orthod. exeg. art. 8 et 9. p. 115 et seq. Larrey, hist. d'Anglet. Edouard VI, t. 2, p. 632; Elisabeth, t. 3, p. 47. Hume, hist. of Great Britain, James I, vol. 1. append. p. 111; t. 2, chap. 3. commonw. p. 119. Ottii annal. anabapt. ad ann. 1580, \$ 2, p. 169; ad ann. 1619, p. 244. Baillet, jugem. des savans, t. 7, art. 36, p. 413. Le Clerc. bibl. univers. ann. 1692, t. 22, p. 53 et suiv. Hist. abrég. du kouaker. passim, mais surtout chap. 7, p. 27. Mosheim, hist. eccl. siècle dix-septième, sect. 2, part. 2, chap. 4, t. 5, p. 477; chap. 5, p. 502.

gistratures; de prêter serment et de saire la guerre, s'étaient glissées tacitement dans toutes les communions chrétiennes de l'Europe, et principalement dans les communions réformées qui, par le principe même de leur existence comme telles, devaient toujours tendre vers un système de religion dont la simplicité aurait ensin rendu toute résorme ultérieure impossible. Les ouvrages de Bury, principalement son Évangile dévoilé (1) qui fut brûlé par ordre de l'université d'Oxford, le Christianisme primitif de Whiston que le clergé anglais rejeta du sein de son église, les écrits de Clarke, de Chubb, etc., et surtout le Christianisme raisonnable du célèbre Locke, traduit en françàis par le ministre Coste, portèrent la religion chrétienne en Angleterre et partout où pénétrèrent les livres que nous venons de nommer, jusqu'aux limites de la philosopher et firent encore, pour une dernière seis, crier à l'arianisme, au socinianisme, à l'armihianisme, et n un mot, à ce qu'on appelait alors le latitudinarisme ou rationalisme, qu'ils paraissaient favoriser par leur hardie simplicité: nous avons vu ces tentatives renouvelées de nos jours par le docteur Priestley, qui s'efforçait en vain de retenir d'une main le christianisme trop subtil, que de l'autre il débarrassait de tous ses mystères (2). Mais déjà ces cris

<sup>(1)</sup> The naked gospel (l'évangile nu).

<sup>(2)</sup> Depuis long-temps, comme nous l'avons dit, l'arianisme était professé tacitement par les personnes éclairées en Angleterre, et on y comptait même quelques sociniens, entre autres le grand Newton. Théophile Lindséy sut le premier qui se déclara envertement unitaire, et qui, aidé par le fameux docteur Priestley, établit des sociétés, sorma des congré-

étaient mépripés par la plupart des philosophes qui no s'indignaient plus d'être appelés sociniens que parce qu'ils ne voulaient être d'aucune secte, et que le socinianisme n'avait d'autre mérite à leurs yeux que d'étre la moins opposée à la raison, ou, comme its s'exprimaient, la moins déraisonnable. Herbert, comte de Cherbury, avait répandu son déisme ou naturalisme, du temps même de Jacques I: Shaftesbury l'avait suivi; Belingbroke et Hume avaient fermé majestueusement la marche. En France et dans une grande parde l'Europe éclairée, Bayle, Montesquieu, Voluire et Rousseau, par des moyens différens; avaient obtenu le memo résultat. Genève avait aussi suivi le forrent qui entralnait tous les résormés vers une simphilication toujours plus grande de leurs dogmes; et; lersqu'en 1758, les pasteurs de cette métropole du alvinisme protestèrent contre le Dictionnaire de l'encyclopédie qui les avait appelés de purs sociniens, ils n'eurent plus l'art de persuader personne.

Les choses ne s'étaient point passées tout-à-fait ainsi en Allemagne : quoiqu'on eût cherché aussi à répandre le-naturalisme ou la religion naturelle dans cette

l'unitarianisme. Les progrès des unitaires furent si rapides, que l'on crut devoir abroger par un bill les lois pénales portées autresois contré les anti-trinitaires; ce qui eut sa pleine exécution en 4843: et depuis, nous dit M. Belsham, il n'y a presque pas une ville un peu considérable en Angleterre qui n'ait sa société de chrétiens, adorateurs d'un seul Dieu et disciples de l'homme Jésus-Christ, serviteur et envoyé de Dieu, et médiateur entre Dieu et l'hômme; cette croyance s'est répandue en Amérique et dans les Indes-Orientales. — M. Thom. Belsham, the pres, date of relig. part. in England, p. 24 and foll.

patrie de la réformation positive, il était difficilé qu'on y renonçat explicitement à tout dogme; seulement on créa et on répandit peu à peu une théologie nouvelle, de laquelle on élimina tacitement et sans cependant les nier ouvertement, le plus possible de ce que le christianisme contenait de détails réels, si l'on peut parler ainsi, et l'on se tint à la simple morale de Jésus, qu'il sut encore permis de regarder comme véritable parce qu'elle était révélée, ou comme révélée parce qu'elle était raisonnable et vraie. La Prusse sit quelques essorts (1787) pour résister aux progrès de la nouvelle lumière ou exegèse, le rationalisme de l'Allemagne, et voulut, mais en vain, rendre au luthéranisme son orthodoxie et son ancienne vigueur; cette tentative hors de saison, comme toutes celles que les lumières générales désavouent, ne sit que hâter la ruine du vieux édifiee. Après cette dernière révolution, les néologues allemands prétendirent encore porter la qualification de chrétiens luthériens ou calvinistes, et ils ne rejetèrent que le nom de sociniens, que peut-être même ils ne méritaient déjà plus,

Puisque nous avons parlé de déisme, il ne sem pas inutile d'ajouter que, quoique diamétralement opposée par sa nature à tout esprit de secte, cette branche de la philosophie sut aussi entraînée par le tourbillon religieux, et devint secte à son tour, c'est-à-dire sanatique et intolérante (1). Après le règne de la terreur,

<sup>(1).</sup> La question de savoir s'il valait mienx observer le décadi ou le dimanche, fit plonger dans les cachots, déporter et tratuer a la mort plus de trente mille prêtres catheliques par les théophilanthropes, est-il dit dans une note des Annales de la religion, tom. 15, p. 296

pendant lequel des hommes violens avaient été conduits par la force des choses à servir indirectement la cause des rois et des prêtres que la révolution avait eu pour but de détrôner, le déisme eut, jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, son culte particulier, dans des églises qu'il occupait tour à tour avec les catholiques, et sa hiérarchie, à la tête de laquelle se plaça secrètement (1796). La Reveillère-Lépeaux, un des cinq directeurs; les ministres de la religion nouvelle persécutèrent aussitôt les ministres de l'ancienne religion, et au nom du Dieu unique qu'ils prétendaient adorer, ils résolurent d'établir le pontificat suprême de la théophilanthropie sur les débris du gouvernement papal dont ils ne cessaient de méditer la ruine (1). La théo-

<sup>(1)</sup> Nous avous sous les yeux un discours de L. M. Reveillère-Lépeaux sur le culte, prononcé à l'Institut. Le directeur, animé des meilleures et des plus pures intentions, hésite sur les principes : selon lui, une croyance et un culte sont inutiles pour l'homme bien élevé, indispensables pour le peuple. Cette croyance etce culte doivent être simples; une couple de dogmes (sie) suffisent, ainsi que peu de cérémonies, qui sont, on le sent bien, la théophilanthropie spéculative et pratique. C'est là une religion convenable à une société politique telle que la république française; elle doit remplacer en France le culte catholique romain, et quoiqu'il ne wit pas bon que la législation adopte et règle ce culte, cependant il est du devoir des chess de l'ésat de savoriser le théophilanthropisme « par lous les moyens possibles de gouvernement et d'administration... Le directeur ne savait pas, et il était difficile de savoir alors, que dans l'état où la révolution française avait placé les esprits et les consciences, en les dépouillant de toute doctrine et de toute croyance anciennes, leur travail pour ensanter une philosophie et une religion nouvelles ne pouvait nécessairement produire, aussi long-temps que durerait cette époque de transition, que des systèmes et des convictions purement individuels. Dans cet état de choses, toute religion nationale est une imposshilité; tout effort gouvernemental pour la fonder, une tyrannie; toute protection, une injustice gratuite. Le pouple, qui est tout le monde, n'a

concile de Bourges; mais elle ne succomba que sous le pouvoir du général Bonaparte qui, remplaçant le directoire exécutif, s'attacha bientôt à relever les vioises idoles au nombre desquelles il songeait déjà à se mettre un jour. L'Angleterre avait, vingt ans auparavant, également renoncé au culte du déisme pur qui y avait été soumis, pendant quatre ans, au ridicule d'avoir des auteis et des prêtres (1).

plus et n'a pas encore de convictions communes; il ne saurait s'en crégre par un acte instantané de sa volonté ou par la législation; et le pouvoir, qui n'est que l'agent exécuteur de cette volonté, ne peut pas en supposer ane qui ne lui ait point été exprimée, et obéir (car à cela se borne sa tâche) à des ordres qu'il était impossible qu'il reçût. D'ailleurs, le deisme théophilanthropisé ne constituait pas plus à lui seul une religion, que des opinions métaphysiques ne forment un culte. Comme toutes les idées prêchées en vue de l'utilité, de la nécessité dont on les suppose dans telle ou telle circonstance, la théophilanthropie qui, comme principe pratique d'unité sociale, n'avait point de racines dans le comme humain et surtout dans le cour de tous les hommes, s'éteignit same laisser de traces.

Voyez: L. M. Reveillère-Lépeaux, réslexions sur le culte, p. 4, 6, 9, 43, etc.

(1) Spittlers grundr, der geschichte der christl. kirche, 5° periode, \$58 bis, 65, 86 und folg. p. 509 und 561. —Décad. philos. 5e ann. 3° trim. n. 25, 40 prair. (29 mai 4797 v. s.), p. 441; n. 27, 30 prair. (18 juin), p. 565. —Hist. du socin. part. 1, chap. 29, p. 136 et suiv. —J. Le Clerc, bibl. choisie, art. 8, t. 2, p. 284 et suiv. —dd. bibl. univers. ann. 1690, t. 19, p. 891, 435 à 442, 364 et suiv. — Buruet, hist. l. 5, part. 2, t. 2, part. 1, p. 298 et suiv. — Bayle, œuvr. div. t. 4, lettr. 300, à M. Coste, p. 834. — Id. dict. histor. art. Fauste Socin, t. 3, p. 2609. —M. de la Roche et Arm. de la Chapelle, biblioth. angl. t. 6, part. 1, art. 4, p. 53, et art. 14, n. 4, p. 279; t. 9, part. 1, art. 4, p. 63, et art. 11, n. 4, p. 369; t. 10, part. 1, art. 6, p. 187; part. 2, art. 4 et 5, p. 533; t. 14, part. 2, art. 7, p. 479. — Mémoir. littér. de la Grande-Bretagne, t. 1, art. 7, n. 1 et 2, p. 252; t. 2, art. 7, n. 1, p. 566, etc., etc. —Ringuaph. univers. art. J. A. Eberhard, t. 12, p. 442. —Métanges de littér.

Toute réflexion serait superflue sur cette histoire abrégée du socinianisme. Nous avons va que les unitaires ne durent la gloire de ne pas avoir été persécuteurs qu'au malheur d'avoir tonjours été persécutés: on pourrait supposer d'après cela que l'intolérance tient essentiellement à l'esprit de l'église chrétienne; nous nous bornons à prouver avec les annales du christianisme, que les chrétiens de toutes les sectes se sont tour à tour montrés intolérans, comme leurs ancêtres, les Juiss, adorateurs impitoyables de l'inexorable Dieu de leurs livres saints.

Chist. et de philos. t. 2, descript. abr. du gouvern, de Genève, p. 376. -Béclarat. des past. de Genève, ibid. p. 385 et suiv. — Lettre à M. Rousseau, p. 459. — Justif. de l'art. Genève, t. 5, p. 523 à 531. — M. Lacretelle, hist. de France au dix-huitième siècle, 1. 9, t. 3, p. 9 et 28; 1. 12, t. 4, p. 128 et suiv. et 177. — Mémoir. pour servir à l'histoire ecclés. du dix-luitième siècle, ann. 1710, t. 1, p. 68; 1723, p. 204; 1734, <sup>4, 2</sup>, p. 124; 1754, p. 284; 1758, p. 331; 1762, p. 423; 1765, p. 468 et suiv.; 1788, t. 3, p. 99; 1796, p. 293; et 1797, p. 307.—Liste chronol. des écrivains du dix-huitième siècle, ibid. t. 4, art. Locke, p. 22; art. Schaftesbury, p. 54; art. Clarke, p. 134; art. Le Clerc, p. 156; art, Emlyn, p. 181; art. Whiston, p. 243; art. Clayton, p. 279; art. Hoadly, p. 292; art. Hume, p. 374; art. Voltaire, p. 384; art. J. J. Rousseau, p. 897; art. Priestley, p. 611; art. Eberhard, p. 641. — Grégoire, hist. desseetes relig. unitaires, t. 1, p. 103 et suiv .-- ld. théophilantr. chap. 1, t. 2, p. 66; chap. 2, p. 74; chap. 3, p. 94 et suiv.; chap. 5, p. 144; protestans, p. 187 et suiv., 217 et 249. — Vollaire, essai sur les mœurs, chap. 434, t. 4, des œuv. t. 19, p. 293, et chap. 436, p. 318.—Fantin des Odoards, hist. de la révolution, l. 25, chap 22, t. 8, p. 405. - Mosheim, hist. eocl. siècl. xvII, sect. 1, n. 21 et suiv. t. 5, p. 50.—Ibid. siècle xvIII, n. 27 et saiv. t. 6, p. 40.—M. Lacretelle, précis hist. du direct, exéc. 1. 1, 4.3, p. 66; l. 2, p. 86, et l. 8, p. 131.

## NOTES SUPPLEMENTAIRES.

#### No 1. -- L'intelérance catholique a perdu la Pelogue.

Avant de rappeler les principaux traits de l'histoire de Pologne dans leur rapport avec le catholicisme, disons deux mots de l'introduction du christianisme dans cette contrée. M. Georges-Samuel Bandtkie, professeur bibliothécaire à l'université de Cracovie, dont le témoignage toujours favorable à ce culte ne sera pas suspect, fournira la matière à ces premières réflexions.

Get historien démontre clairement que les anciens Polonais, comme tous les autres Slaves, vivaient dans un état de liberté purement démocratique, modérée uniquement par le pouvoir principal des chess de chaque famille. Ils furent couvertis au christianisme à la fin da dixième siècle (996).

Or, déjà cette religion était celle des despotes et des dominateurs en sous ordre, qui n'obéissaient qu'aux prêtres pour que les prêtres forçassent le peuple de leur obéir. En devenant chrétiens, les Polonais devinrent donc aussi esclaves. Avec les églises, ils virent s'élever des châteaux; à côté des soi-disant ministres de Jésus, s'établirent des seigneurs; le peuple fut inféodé au sacerdoce et à la glèbe.

Presque tous les mots polonais qui se rattachent à un travail rural forcé, servile, se composent de la racine allemande wark, werk; cela prouve qu'avec la civilisation nouvelle, les institutions franques et leur code de corvées et de dimes avaient pénétré dans le nord de l'Europe.

Mais, avant d'avoir été complétement façonnés au joug du vasselsge chrétien, les Polonais essayèrent de le secouer. Moins d'un demi siècle après leur conversion (1038), éclata, en Pologne, l'insurrection la plus terrible qui ait ensanglanté ce pays. Jetant là les instrumens aratoires, c'est-à-dire pour enx les instrumens de leur oppression, ils égorgèrent les seigneurs et les prêtres, renversèrent les temples et les châteaux; et après des scènes atroces de carnage et d'incendie, ils abjurèrent leur foi récente, qui s'était identifiée à leurs yeux avec la servitude, et retournèrent à leur ancienne idolâtrie, sous laquelle ils avaient goûté les douceurs d'une longue paix et de la liberté. — Les fastes de la nation polonaise, t. 1, p. 89, 98 et 171.

Mais le système féodal sanctionné par le christianisme sacerdotal était trop fortement organisé et trop universel alors, pour ne pas triompher

7

bientôt, dans un coin de l'Europe, d'un soulovement de paysans. Les Polonais redevinrent forcément chrétiens et es claves.

l'assons à des temps plus rapprochés de nous.

Dès la sin du seizième siècle, l'instrucce romaine porta à la Pologne et à l'Europe un coup dout les conséquences posent eucore sur elles. Etienne Batori, dont nous avens eu occasion de parler dans ce chapitre. et un des hommes les plus remarquables qui aient commandé aux Polonais, disputait à Ivan-le-Terrible, czar de Moscou, l'empire de la Noscovie et du Nord. Il était sur le point, en conquérant ce pays à la civilisation, deréunir tous les Slaves sous les mêmes lois, les lois réellement slaves qui gouvernaient, la Pologue, lorequ'Ivan eut recours au pape, et, à condition qu'il le délivrerait de son rival, lui promit de faire embrasser par son église les dogmes professés par celle de Rome, et, ca qui était le principal, de se soumettre lui même, son clergé et son peuple à l'autorité suprême du pontife romain. Le pape chargea les jésuites de la négociation que le père Possevin, attendu l'obéissance passive des Polonais, n'eut point de peine à faire réussir. Batori, dans l'impuissance de continuer la guerre, vit échapper une oceasion peut-être unique de sawer la Pologne et de hâter l'émancipation de plusieurs peuples; et la ctar Ivan délivré de tout péril et de toute crainte, se moqua des jésuites et du pape. — M. Chodzko, tableau de la Pologue, t. 2, p. 56.

Le même Possevin voulut convertir les Lithuanieus grecs et en faire des serviteurs de l'église romaine. Sigismond III, roi de Pologue, et le pape, d'accord avec lui, offraient au haut clergé et aux grands de cette province toute espèce d'avantages pour les saire condescendre à leurs désirs; c'était une œuvre de séduction et de corruption plutôt que de persécution et de violence. L'union sut ensin conclue à Rome (1595). Mais comme l'orqueil des seigneurs et des prélats polonais ne permit pas qu'elle produisit, pour les Lithuaniens, les fruits qu'ils en avaient espérés, la plupart l'abjurèrent, et il y eut schisme entre les grecs unis et les grecs non unis, en Pologne. « Nous sommes des enfans dévoués de la république, dit alors à la diète un de ceux-ci, s'adressant à Sigismond lui-même, prêts à désendre son intégrité; mais pouvons-nous marcher contre des ennemis extérieurs, étant persécutés par ceux que nous avons dans le pays. et par l'union cruelle qui nous prive du bien-être civil et de la paix de l'ause?... Partout nos temples sont sermés, les prêtges exilés, les biens de l'église dilapidés; on ne baptise plus les enfans; on ne consesse plus les mouraus; on n'enterre plus les morts; ou jette leurs corps dans les champs comme des animanx immondes. Tous ceux qui n'ent pas trahi la foi de leurs peres, sont éloignés des fonctions publiques; l'orthodoxie est un crime; la loi ne nous protége pas; nos cris ne sont pas entendus! · Ce sarent ces prétentions religiouses, dit à ce propos M. de Karamsin, et sa réflexion est celle que nous voulons faire naître chez tout homme de bonne soi qui lira cette note; ce serent ces persécutions religieuses qui sacilitèrent pour nous l'acquisition de Kief et de la Petite-Russie. C'est ainsi que le jésuite Antoine (Possevin), le roi Sigismond et le pape Clément VIII, agissant avec zèle en saveur de l'église d'Occident, contribuèrent involontairement à l'agrandissement de la Russie. — M. de Karamsin, hist. de l'emp. de Russie, t. 10, p. 378 à 387.

M. de Karamsin est russe, et c'est beaucoup pour un Russe que d'attribuer les victoires de sa nation, non à la valeur de ses moîtres, mais aux fautes et aux injustices de leurs ennemis: il faut pour cela que l'égoisme et la sottise de ceux-ci aient réellement passé toutes les bornes.

En 1600, Sigismond III, prince royal de Suède en même-temps que roi de Polegne, perdit sa couronne héréditaire dont s'empara son oncle, Charles IX (Wasa), parce que les Suédois, attachés au luthéranisme, ne voulurent pas s'exposer, sous son règne, aux malheurs que le fanatisme et l'intolérance catholique dont les jésuites de Pologne l'avaient imbu, auraient déversés sur leur patrie. L'influence de la société fit naître de cette manière des guerres longues et sanglantes entre les deux nations jusqu'alors alliées, amies et près de se confondre. Elle livra bientêt à la discorde et aux haînes religieuses la Pologne intérieure que la tolérance juste et sage des Jagellons avait toujours maintenue unic et heureuse, véritable oasis au milieu de tant de pays ravagés à cette époque, et arrosés de larmes et de sang par les persécutions théologiques.—M. Chodzko, p. 61 et 62.

Quelques années après, le même Sigismond, vainqueur des tyrans usurpateurs du pouvoir à Moscou, vit les Russes offrir le trône à son fils Wladislas (1610). Mais Sigismond voulait avant tout et surtout le triomphe du catholicisme et des jésuites, dont les Russes ne voulaient pas. L'offre sut rejetée, la guerre continuée, et les Romanoff montèrent sur le trône, d'où ils ont fini d'écraser la Pologue, et d'où ils menacent encore les lumières et la liberté de l'Europe entière. —Ibid. p. 66 et 68.

Sous Wladislas IV (1632 à 1648), les nobles polonais portèrent à l'excès leur tyrannie sur les Cosaques qu'ils faisaient vexer en sous-ordre par les juiss, et les jésuites polonais eurent recours aux menaces et à la violence pour les convertir au rit romain. Etienne Batori avait réuni les Cosaques et les avait, pour ainsi parler, créés comme peuple et comme peuple frère du peuple de Pologne, son bouleverd contre l'ambition et les rapines des Moscovites, des Tatars et des Turcs; il avait dû ses succès au respect le plus religieux pour leurs droits de citoyens d'hommes: le clergé romain sapa cette œuvre civilisatrice, en dépouil-bant les Cosaques de leur droit naturel de penser et de croire; et la noblesse polonaise acheva de la renverser en leur enlevant tout droit social.

es les réduiesnt printesiments en automoge, et en les lettents aux cure réspen dépit des lois, des traités, de leursphinisées et de l'humanité.—' lhid, p. 74.

Les Cosaques ne demandaient que des barsières qu'il servit déféndes aux juifs et aux jésuites de franchir, et des représentants de leur nations et de leur culte au sénat du repansue. Les évêques entholiques manuelles contres si les gracs non unis prensient place à leur effé, et les Cosaques surent sorcés, pour se soustraire à l'injustice des l'olonais et au prosélytisme surieux des émissaires de Rome, de se denner une Russes, ennemis de la l'ologne et de la papanté. (1664)—M. Chodzko, p. 74 et 75.

Ces faits que pous exposons simplement ici, out d'autant plus de poids qu'ils sont présentés exactement comme dans le Tableau de M. Chodzke, élève, il est vrai, et ami du savent Lelewel; mais nuble poiounis et car tholique, champion ardent de sa caste et du chorgé de sa scote.

Nous avons yu les ariens ou anti-trinitaires bannis de la Pologusiquée l'affiguence des jéspiteuts 658); et les troubles que est apaparation voli-

١

Rientôt les protestens eurent leur tour: l'inteférance des mœurs polenaises les avait depuis long-temps exclus des emplois publics; cette întolérance passa dans les lois (1788), et la pire des tyrannies, la tyrannie légale, pass sur quironque, en Pologne, ne recevait pas avec soumission du saint siège, ses idées, ses convictions et la règle de sa conduite; c'est encore M. Chodako qui l'avoue. — Tabl. de la Pologne, p. 81, 52 et 89.

Cette iniquité sociale provoque l'attention des puissances qui convoitaient la Pologne-et la regardaient avec raison comme une proje facile, du moment que la discorde et les hatnes en auraient armé les citoyens les uns contre les autres. Il est curieux d'entendre l'ambitieuse et despots Catherine II rappeler les Polonais, dans deux mémoires en faveur des grecs schismatiques et des dissidens (1764 et 1767), au maintien de leurs lois sondamentales, qui leur impossient le devoir de la tolérance envers ceux de leurs concitoyens que rien ne distinguait d'eux, si ce n'est quelques opinions spéculatives, professées d'ailleurs par des peuples éclairés et puissans. La czarine n'avait à cœur, à l'en croire, que l'égalité entre les Polonais, égalité, disait-elle, essentielle à la liberté, ces biens précieux, la base de la constitution polonaise, et qu'elle voulait conserver à la Pologne, même malgré celle-ci, avec la jouissance du droit commun pour tous les citoyens, quels que fassent d'ailleurs leurs idées religienses et leur culte. Le roi de Prusse, non moins avide que Catherine, naurpa également et sans qu'il lui en coûtât d avantage, le mérite de soutenir les droits de l'hamanité, violés dans la personne des dissidens de Polegne, qui, en eutre, avaient joui de ces droits, et entre autres de la liberté illimitée de religion, conjointement avec les chrétiens du rit grec, mandant deux siècles et demi. - Histoire des révolut. de Pologne, pièces justific. t. 1, p. 304, 805, 807, 847 et 511. — Histoire de Pologne jusqu'en 1785, chap. 18, t. 2, p. 416 et suiv.

Les dissidens ent-mêmes, grocs et évangéliques, se confédérèrent (4767), à Sluck en Lithuanie, et en Pologne : dans leurs manifestes, ils déveilèrent les vexations et les injustices de tout genré auxquelles ils étaient sans cesse en butte, et en donnèrent les preuves les plus affligeentes; tout en protestant de leur innocence et de la pureté de leurs causes, qui de leur permettraient jamais d'agir au détriment de la religion entholique, ils déclaraient néanmoins qu'ils réclamaient le rétablissement des anciennes libertés et privilèges, et sur out l'égalité en droits de tous les citeyens de la république, sans distinction d'opinions ni de culte, estils mirant ces libertés et privilèges sous la protection de la Russie, qui s'en était constituée garante. Histoire de Pologne, p. 167 étaple.

. Or, stranquens de bien : ser vingt milions d'habitans, il n'y avait

<

soit du rit grac. Il set vraique les mattres du soi et du pouvoir, c'est-àdire les nobles, étalent presque tous les sujets les plus dévoués du pape, au nom duquel ils écrassient huit millions de protestans, de schiematiques, de mahométans et de juifs, leurs concitoyens, qui n'étaient, eux, maitres que de tout le commerce et de toute l'industrie du pays. — M. J. Czynski, quest, des juifs polonois, p. 9 (\*).

Il est plus que probable que l'humanité était un qui intéressait le moins le voi de Prusse dans cette affaire, et que l'enthousieure affecté par l'impératrice autocrate pour la liberté et l'égalité des Polonais, n'était qu'un moyen de troubler et de diviser la Polégire. Mais le prémier tort était aux catholiques qui, blen qu'ils foulessent sux pietis les droits du citeyen et la dignité de l'homme, croyaient méaumoins pouvoir contenter leur indépendence, et ne faisaient au contraire que fousnir à leurs ennemis naturels les moyens de résisser leur désir immédéré de domination et de comquête, tout en parsissant veiller à la prospérité du peuple, protéger l'activité intelligente et le travail méaumus, venger en un mot la justice et l'humanisé outrigées.

Attentive à la querelle, Roque out soin de s'opposer, autant qu'il était en elle, à ce que l'humanité et la justice repriseent jennis leurs drofts. Elle adressa un bréf aux évêques de Pelogne (1767); pour leur étifoid-dre de se sacrifier à la couse de Dieux s'ils ne gaguaient rien par la déti-ceur sur l'esprit de ceux des Polonais qui, disait-alle, sous prétente d'équité, s'étaient confédérés pour que la diète rendit aux grees et mût dissidens la liberté de conscience et les droits politiques, Romé exigent d'eux de recourir aux menaces, sux consures et même sux plantitons carporelles, soit à propos, soit hors de propos. — Révéluit de Pologné, l.S. p. 166 et 167; pièces justif. p. 513 et 314.

C'était vouloir ce qui ne tarde pas à se souliser, le parte de la Polognes le Russie prélude au rôle principal qu'elle se propossit de jouer duisses brigandage monarchique, en disposant du sert des Polognes comme s'ille ensent déjà été des serfe de son grand empire. Elle sit acrèter, por ses soldats, et conduire hors de Pologne, Soltyk, évêque de Crassusie, l'évêque de Kiovie et autres, ainsi que plusieurs séquteurs qui s'étaiembressume eux, sous l'influence de Viscenti, nonce pantifical, opposés aux mesures

<sup>(\*)</sup> M. Czynski, que nous citons, renvoie au tableau statistique de Sianislae Phate'; mais il s'est, nous samble-t-il, trompé dans les conclusions qu'il en a teréch. Il n faitsles 5,740,000 catholiques grocs, des grecs schismatiques, aussi bien que des 3,450,000 grecs efentaux. Nous avons jbint les premiers, comme grecs unis, aux catholiques remains.—M. Grégodre donné également une sutitioque des sectemen Pologne, qui, les fractions tent négligées dans le seus papal, est à peu de chose pets dens le même reprote que celle de Plater. Avant le démembrement, dit-il, il y avait en Pologne, sur 46,000,000 celle de Plater. Avant le démembrement, dit-il, il y avait en Pologne, sur 46,000,000 celle unis, 9,000,000 de grecs unis, 3,000,000 de grecs unis, 3,000,000 de grecs unis, 2,000,000 de grecs unis, 3,000,000 de grecs unis, 2,000,000 de grecs unis, 3,000,000 de grecs unis, 2,000,000 de grec

de insticant de tolerance qui dutre qui elle étaient de utilic le dureir, du suit en properious par les sires antendation possible de les la properious du temps. — Unid. L. S. p. 486 et 274: — Mistaire de Philippe, chap. 48, p. 487.

Cet acte da violation de la souverainaté polondite applante le téul obstacle qui s'opposât à un traité entre la Pologue et les vours protestamps (4768), agrantiquent l'égalité devant laitsi dissentireliqués romains, des grees, non mais et des dissident. Clément Mille, dans un bref violent (26, juillet), qu'il adressa au prince, primate protesta contre éque loisi rance forgée; il est vrais mais réquitable, mais indispensable, ét qu'il plâmait apprendent comme contraire et maisible est esthelistente; qu'il groupt qu'elle était équinemment faverable à la propertie de la Pologue; Par un entre bruf, le mémbre pontife s'edrebne auriei direttement, par qu'il se parent, point que le traité de teléchage fût rutiée pur la dible, son devair, dittil, étant desiequer cans balancer in conrètait telégates, pour parente de telégate, pour parente ces dupite à la steurobate étieile; pui littre ellette. Pologue, p. 201 et 203.—Histoire de Pologue, p. 190 et 194.

:. Re appugatos contidérations no formèrent i et de mêmie que l'ilitalérance des catholiques golonois exais permis sem Ametés de deguisti lette apolition aque les contents de la justice, les enneulis de la dembertité égrapatre se rirent antrainés à confédicte des intésêts de la Vierge, de list legal Jisque et du preper pates de tans les melleurs, abot les interets stents de la liberta Aussia lessitua les confédéres factent accèque dans une manisteres, les transper ide la caérine, furantièle forets de l'ulté enférmét les prophyses dissident quies annumient dans ente vities au vouveut de idenitaciot de part de cames ches des poligions de Seint Amilte, porte prevente les émeutes et les troubles , Gen présentième et leur adantable braveure not fished and retarded les shines à tropes de variage dont les Misses se sendistrat compatitionà imprima dei Gracovie, sandis que le réi de Presse (2 772) entioneit de la Grande-Pologne son er qu'il rensplayait par du la fatible appensier at ses filet qu'il faisait emmener pieds et poings liét pour pettplot besidate. Les catholiques polonuts no trouverent d'asyle faviolabil combine leuri oppropousse que chei les Tures, qui refusérent de les livrés emm Ameses, le korent, elistemt-lis, leur défendant de miniquer envert qui que ce soit aux devoirs de l'hospitalité. - Histoire de Pologne,

Bientet il no resta plus aux confederes de Bar (1772), due la liberti et le pouvoir de protester contre le premier démembrement de la Pologne, et de mettre leurs plaintes et leurs réplamations, avec leur nationalité étainte et leur religion asservie, sons la réstection de la sérénissime Porte-Ottomane. — M. Chodzko, tableau de la Pologne, p. 104 et 105.

and the state of the state of the state of

2 **3** 

- Les divits des trois puissances sur la républ. de Pologne, t. 2, p. 353, et 364.

La république de Pologné avait cessé d'exister. Un fantôme de roi continuait à régner sur une de ses provinces, par la grâce des puissances qui s'étaient partagé le reste au nom de la Très-Sainte-Trimité: les deux phisosophes contonnés, la grande Catherine et le grand Frédéric, et la pieuse Marie Thérèse, forfement poussée à cet acte infâme de spoliation nationale par un troisième philosophe, le futur réformateur Joseph II, paraissaient ne l'avoir laissé sur le trône que pour rappeler aux peuples que le courage le plus sublime ne peut rien pour leur conservation, si, en violant les lois immusbles de la prudence humaine ét de l'étérnelle justice, ils ont rendu cette conservation împossible. —Histoire de Pologne, t. 2, p. 247 et suiv.

ll ést à remarquer qu'aux époques étlé nous venons de parcourir, le suatisme religieux et l'intolérance étalent communs aux opprimés et sui oppresseurs. Chacun sentait le bésoin de la liberté et en concluait sudroit qu'il avait d'en jouir : mais ce bésoin satisfait, il ne regardait pas de son devoir de reconnaître le même droit chez les autres. Les chrétiens du rit gree se plaignaient de la domination àrbitraire des catholiques romains; car enfin, disaient-îls, ils nétaient pas des protestans : ceux-ci ne méritaient pas les exclusions dont les étaient frappés, mais uniquément, selon eux, parce qu'ils nétaient pas ariens : les chrétiens en général s'estimaient dignes de posséder les droits politiques et civils, non tomme citoyens et hommes, mais commé n'étant pas des juifs, écés énnémis du nom chrétien, (cette) niation digné de haine et de mépirs.

Les juifs, les évangéliques et les grees n'avaient sur les calhohques rémains, dans cette lutte de violence et d'iniquité, que le mérité acélé dentel d'en soussirir, d'être les victimes : les catholiques constamment les plus puissans, les plus forts, forent par conséquent les seuls matériellement coupables, les seuls odieux.

Conçoit-ou qu'encore aujourd'hui des Polonais, actuellement marty is de leur sublime et dernière insurrection, aient voulu' saire passer l'évé-que Soltyk et ses adhérent pour de véritables patriotes, véritablement amis de la liberté de la l'ologne?—M. Joach. L'élewel, le règne de Stanis? las-Auguste, \$ 22 et 23, p. 22; \$ 52, pr. 56 (\*).—Des amis de la liberté intolérant, despotes, oppresseurs!... Dés patriotes qui préparent mévil tablement la ruine de leur patrie!... C'est étrangement abuser des térinés. Car les dissidents soluis à participer aux bénéfices comme aux cilargés.

<sup>(°)</sup> Con ouvrage de M. Lelewel, imprime à Varsovie, pendant la révolution, est on polonnie, nous nous sommes sait traduire littéralement les passages rétes ;

publiques, auraient désendu la Pologne contre ses oppresseurs de toute nation et de tout culte, comme les dissidens méprisés, vexés, outragés, acceptèrent le patronage des puissances leurs cu-réligionnaires, les appelèrent même à leur aide, et puisqu'ils étaient destinés à la dépendance, préserent dépendre de maîtres pensant au moins comme eux.

Nous sommes aussi loin de vouloir excuser les violences hypocrites de la Russie d'alors que le dévergondage de brutalité qu'elle affiche sous Nicolas. Mais nous seutenons que jamais la Pologne ne sera libre si auparavant elle n'est juste: et justice ici veut dire égalité; et l'égalité, la fraternité, sont incompatibles avec l'esclavage et l'intolérance, avec les ervage des paysans et la persécution, bien que négative, des schismatiques, des hérétiques et des juifs. Nous en appelons là-dessus au témoignage d'une brochure récente intitulée: Question des juifs polonais. M. Jean Czynski qui en est l'auteur, prouve par des faits et des chiffres, la vérité que nous avons posée a priori, savoir, que la Pologne ne pouvait être et n'a réellement été vaincue que par son clergé et sa noblesse, qui vou-laient pour eux seuls la liberté, au moyen de laquelle ils auraient exploité tous les autres.

Avant le second partage de la malheureuse l'ologne (1794), et lorsque « Kosciuscko recrutait de toutes parts pour augmenter son armée », ce héros populaire, « afin d'encourager davantage les paysans à s'unir à lui, mange ait avec eux et s'habillait à leur manière; mais ceux-ci se défisient des intentions des nobles qui, de leur côté, désiraient perpétuer l'esclavage des paysans. Cette défiquee fut cause que l'on ne tira pas de cette classe du peuple tous les secours que l'on pouvait en attendre. » Les massacreurs russes, commandés par Suwarow, curent le champ libre, et les pois puissances envahissantes régnèrent sur des déserts, des cadavres et quelques esclaves de plus qu'auparavant. — Histoire de Pologne, t. 2, p. 348 et suiv.

Le peuple de Pologne, né pour la servitude comme les juiss pour l'oppression et les avanies, n'a pas plus qu'eux pris, une part bien énergique aux derniers efforts des libres on fans de la Pologne, efforts qui ue promettaient rien à aucun d'eux, lls étaient aussi, il est vrai, des Polonais, mais des Polonais nullement intéressés à ce qu'il y eût ou non une Pologne, et des indifférent, tout au moins, si ce n'étaient encore des mécontent et la république, manquant de son principal élément de force, a vu sa révolution se terminer, inutile pour elle, désastreuse pour ses patriotes. Que la Pologne catholique et noblitaire le sache : ce n'est pas par des priviléges et des titres, par des négociations diplomatiques et des alliance, ce n'est pas par l'appui du pape et de sa servile cour, ni par des invogations à la Vierge, que les Polonais triompheront du despotisme tartaroscandinave; c'est par l'union entre eux tous, seme distinction de mais-

sance ni de sectes, union d'amour et de justice, d'égalité et de dévousment fraternel.

Nous ne pouvous mieux terminer cette note, qu'en rappelant ici que les révolutionnaires si dévotieux de la Pologne ont finalement, lorsqu'Il a été bien démontré que leurs efforts avaient été stériles, subi l'humiliation d'être traités par le pape régnant, de meneurs malveillans, qui avaient précipité leur patrie dans un abime de maux. Grégoire XVI rend grâce à Dieu du rétablissement de la tranquillité et de l'ordre dans cette même patrie, ordre que des prophètes de mensonge pouvaient seuls chercher à troubler. Il veut qu'on obéisse au magnanime empereur, l'Ahrimans du Nord, comme l'appelle si énergiquement M. de La Mennais, qui définit cette obéissance imposée par la cour de Rome aux catholiques polonais : l'exil, les crimes, l'échafaud et le schisme. Grégoire ne permet de se soustraire à la soumission, si légitimement due à toutes les puisunces comme elle l'est à Nicolas, que lorsque le pouvoir viole les lois divines et de l'église; or, comme c'est à lui et à lui seul de déclarer quand ces lois sont violées, et par conséquent quand il vent que les penples se révoltent, en chargeant formellement les évêques de Pologne de propager le principe d'obéissance à leurs féroces vainqueurs, il fait assez clairement entendre que la dépopulation de la Pologne catholique on sa conversion à la foi russe n'offensent ni Dieu ni l'église romaine, pourvu que le pape conserve l'alliance et l'amitié du puissant autocrate. -Bref aux évêques de Pologne (.. juillet 1832), après l'encycl. sur M. de La Mennais, p. 57 à 59. — M. de La Mennais, 3es mélanges, préface, p. 85.

## No 2. —Les arminiens, accusés d'arianisme.—Latitudinaires.

D'après ce que nous avons dit au texte, il n'y a guère à s'étonner si on a principalement cherché à noircir le fameux arminien, Episcopius, dont nous aurons tant à parler dans le livre suivant; Conrad Vorstius qui, malgré ses réclamations contre le soupeon d'arianisme, a cependant été placé dans la Bibliothèque anti-trinitaire; le Génevois Etienne Courcelles, successeur d'Episcopius à Amsterdam; le mennonite Camphuysius qui, disait-il, aurait vécu sans religion, s'il n'avait eu le bonheur de lire les écrits des sociniens contre l'éternité des peines; le célèbre lugues Grotius, et généralement tous les arminiens, depuis le synode de Dortrecht jusque vers la fin du dix-huitième siècle. Christophe Sandius qui, né à Konigsberg, mourut à Amsterdam (1680), était réellement arien, et travaillait même avec succès à convertir à ses opinions plusieurs sociniens de Hollande: il méprisait le socinianisme comme un système moderne, et qui ne pouvait être fondé sur la vérité, puisque, seloñ lui, l'église avait ignoré si long-temps la doctrine que

Socin avait enseignée; nous lui devons la Bibliothèque anti-trinitaire et le Nucleus historiæ ecclesiasticæ. Au reste, les fanatiques d'entre les catholiques et les réformes, par leurs accusations odieuses de haine contre la Trinité, ne cherchérent le plus souvent qu'à slétrir ceux de leurs adversaires qu'ils craignaient le plus, et qui ordinairement ne manquoient pas de les payer en même monnaie. En effet, Etienne Courcelles avait été entaché de socinianisme ou d'arianisme par les ministres Jurien it Saurin : Bossuct en accusa Grotius, pour cela seul qu'il mettait plus d'importance à la morale qu'aux dogmes, et parce qu'il avait loué l'unitaire Crellius d'avoir fait la même chose; accusation que Jurieu rendit plus absurde encore, en y ajoutant celle d'avoir été un arminien outre, un papiste et un athée. Grotius a été désendu de main de maître par Jean Le Clerc. Le ministre Elie Saurin ne put éviter le reproche de latitudinarisme, et par conséquent de socinianisme, de la part de son collègue, l'atrabilaire Jurieu, qui eut à essuyer le même reproche qu'on lui sit d'après ses propres principes. Un livre qu'écrivit le ministre d'Huisseau, dans les maximes de tolérance des arminieus, attira sur lui et sur tous les calvinistes français le soupçou de sociuisnisme: Jurieu cria plus fort que tous les autres, mais seulement contre les catholiques, et surtout contre les jansénistes qui, à l'en croire, ne reconnaissaient ni Trinité ni incarnation. Il n'y eut pas jusqu'aux josuites, les pères Maldonat (d'ailleurs sort loué par Jean Crellius) et Pc-Mau, quoiqu'ils se sussent expliqués très orthodoxement sur les mystères de la Trinité et de l'incarnation, dans les endroits de leurs ouvrages où ils s'étaient proposé d'en parler, qu'on n'accusat d'avoir favorisé les opinions de Socia dans leurs commentaires sur l'écriture sainte. Le dernier surtout était le plus suspect, parce qu'il s'était attaché à prouver que presque tous les saints pères des premiers siècles étaient ou sabelllens ou ariens.—Hoornbeeck, summa controvers. 1. 7 de socin. p. 446. - Gilb. Voetius, in select. disput. part. prim. disputat. 26, antid. gen. advers. socin; 27, Franc. Gomari diatr.; 28 et 29 de necess. et uil. dogm. SS. Trinitatis, p. 434 et seq., etc., etc. — J. Cocceius, exam. equit. polon. apolog. in oper. t. 8, p. 1 ad 88; ejusd. aphorism. cont. socinian. p. seq. - Hist. du socin. part. 1, chap. 36, p. 145 à 148; chap. 31, p. 148 et suiv.; chap. 32, p. 153; chap. 35, p. 168 et suiv.; chap. 36, p. 176; chap. 37, p. 181 et suiv. — Ibid. part. 2, chap. 20, p. 351 ct 352; chap. 37, p. 489; chap. 38, p. 503; chap. 39, p. 510, 513, et suiv.; chap. 40, p. 517 et suiv.; chap. 41, p. 525; chap. 42, p. 530 et 532; cliap. 44, p. 544 et suiv.; chap. 45, p. 560; chap, 49, p. 597. Rich. Simon, hist. crit. des commentat. chap. 56, p. 845, — Id. lettr. chois. t. 1, lest. 6, p. 44, 54 et suiv., et t. 3, lett. 3, p. 44. - Bossuet. prem. instruct. sur la vers. du N. T. de Trévoux, n. 14, t. 2, p. 445, 454,

etc.; seconde instruct. p. 520 et suiv. et passim. —Jurieu, politique du clergé de France, entret. 4, p. 77. — Id. esprit de M. Arnaud, observ. 6,t. 4, p. 487, 496, etc. — Stouppe, relig. des Holland. lettr. 4, p. 24 à 26; lettr. 2, p. 40 et suiv. et lettr. 3, p. 49 et suiv. —Sand. nucl. hist. eccles. l. 3, sæcul. xvi, p. 425. —Id. in bibl. antitrinit. p. 39, 60, 98, 409, 112 ad 114, 134 et seq., 143 et seq., 160 et seq. et 169. — Jean Le Clerc, biblioth. univers. t. 8, p. 278 et suiv. — Id. bibl. choisie, t. 5, art. 5, p. 306 et suiv. — Bayle, œuvres divers. lett. 217, à M. Marais, t. 4, p. 769. —Jurieu, janua cœlor. reserata, part. 2, sect. 6, ibid. t. 3, p. 861; sect. 8 et 9, p. 866.

FER DE LIVER MULTIÈME.

• Land to the second seco

•

# LIVRE NEUVIÈME.

LA PRÉDESTIVATION.

### CHAPITRE I.

Ophiens reisonnables de Pélage. — Saint Augustin les fait anathématiser dans toute l'église. — Le pélagianisme reprend tacitement le dessus. — Il est combattu par le moine Gothescale. — Moyens que fournit le dogme de la prédestination, pour terrifer et enchaîner les esprits. — Les opinions de Gothescale sont condamnées. — Concile de Quiersi-sur-Oise. — Pélagianisme des catholiques de cette époque. — Il est contredit par quelques églises. — Tous les réformateurs chrétieus professent le prédestinatianisme.

Dans la première Époque de cette histoire, nous avons montré Pélage et ses disciples enseignant aux bommes, au nom de la religion, une doctrine que tous les hommes trouvaient gravée au fond de leur cœur, et que la vraie philosophie avait elle-même consirmée, c'est-à-dire la doctrine de la liberté avec laquelle les êtres intelligens, doués de facultés dont ils peuvent user et abuser, tantôt obéissant plus ou moins à leurs passions égoïstes, tantôt les soumettant aux lois du dévouement moral et de la raison, choisissent entre le bien et le mal, par la soute force de leur volonté, et méritent par conséquent ou déméritent d'après la détermination qu'ils ont prise. Les pères de l'église grecque, en lutte continuelle avec les marcionites et les manicheons qui professaient le funeste autant que aux système de la satalité, avaient constamment laissé, sur cet article, la nature humaine dans tous ses

droits: les Latins, dans l'origine, et entre autres Irénée et Tertullien, firent de mame. Le chrétien, avec le libre arbitre, conserva sa dignité: les mérîtes que le sidèle pentrit acquerir au moyen le son indépendance, allaient se résléchir tout entiers sur l'Être biensaisant qui avait sait de la liberté la loi suprême du monde moral; et cet Être, loin de flétrir ses créatures de prédilection par le don dérisoire de la science qui ne leur aurait servi qu'à leur faire sentir tout le poids de leurs chaînes, avait voulu que la liberté sat la compagne inséparable de l'intelligence, comme elle est la condition indispensable de la vertu. Le méchant, au contraire, s'éloignait de son principe, alors qu'il abusait de la faculté précieuse qui devait être pour lui la source du vrai bien, mais il laissait ce principe dans toute sa pureté et dans toute sa force.

Cette doctrine simple et consolante, nettement présentée par Pélage, non seulement ne put pas passer
sans contradiction, mais même elle fut proscrite et
anathématisée dans toute l'église par les soins du célèbre et savant Augustia, évêque d'Hippone, nouvellement converti du manichéisme, et qui en avait toujours conservé les principeux dogmes, comme le lui
reprochèrent les pélagiens (¹). Les conséquences naturelles des apinions de ce doctour furent la décessité
du secours divin pour opérer, et la privation de toute
liberté dans les opérations : en chérape bientet à
rendre moins chaquants cette négation du libre, arbitre, en la qualifiant de simple ineufficen curde la re-

<sup>(4)</sup> Si Augustin. opus impersect. contra Julian. 1.4, 4.40, p. 875.

lonté de l'homme pour arriver au bien. Quoi qu'il en soit, nous ne supposerons pas que des motifs humains aient seuls guidé Augustin dans l'établissement des opinions décourageantes qu'il léguait aux sectaires qui oseraient marcher sur ses traces. Le dogme de la grâce, ou de la prédestination, ou de la satalité, comme on voudra le nommer, paraît, nous en convenons, par sa hardiesse, très savorable à ceux dont le but est d'innover à tout prix et de frapper les ames saibles et crédules; mais il est aussi plus chrétien, și l'on peut s'exprimer ainsi, que l'idée naturelle et raisonnable de la liberté humaine : et il est probable que le père africain n'a parlé que d'après ce que lui avait inspiré la lecture de saint Paul, et d'après sa propre conviction intime, conviction basée sur son caractère raide et inconciliant, sortissée par les conséquences sévères d'un raisonnement erroné dans son principe, et inébranlablement établie ensin sur l'esprit de contradiction et sur l'amour-propre.

L'évêque Augustin avait lui-même défendu la cause du libre arbitre contre les manichéens, dont il venait de se séparer par son abjuration: quand il eut entrepris de faire triompher l'opinion contraire contre les pélagiens, et que ceux-ci, déclarés hérétiques par toute l'église, furent retranchés de la communion des sidèles, la théologie latine adopta un nouveau dogme, savoir que l'homme, après son péché, n'a plus conservé que le seul pouvoir de faire le mal; tandis que les Grees continuèrent à croire que la chute originelle avait seulement affaibli le libre arbitre en augmentant notre

propension au vice. Peu à peu on cessa de s'occuper des matières abstraites qui avaient fait le sujet
de cette question: la doctrine de la grâce n'était pas
comme celle de l'eucharistie et d'autres dogmes également palpables, qu'on nous passe cette expression,
et que saisissaient en quelque sorte les sens grossiers
du peuple lui-même; c'était une opinion métaphysique, qui tomba dans l'oubli aussitôt qu'elle cessa
d'exciter l'intérêt des chefs de secte: aussi, comme nous
en avons averti ailleurs, la masse des catholiques finit,
presque sans le savoir, par rendre à l'homme sa liberté primitive et la faculté de faire ou le mal ou le
bien selon son choix; l'on redevint ainsi généralement
pélagien et raisonnable, comme on l'avait été auparavant.

Les choses demeurèrent en cet état pendant plus de trois cents ans, jusqu'à ce que, vers le milieu du onzième siècle, un moine saxon appelé Gothescalc réveilla la dispute (¹). Fondé sur le portrait que le fameux Hincmar, archevêque de Reims, et Raban Maur, archevêque de Mayence, ont tracé de ce personnage,

<sup>(1)</sup> La question se borna alors, comme elle s'est toujours bornée, et comme elle se bornera aussi souvent qu'on la renouvellera, à savoir si Dieu nons fait ou s'il nous laisse pécher, s'il veut seulement le salut de ceux qu'il a élus gratuitement, ou s'il veut le salut de tous, quoique tous ne parviennent pas à se sauver; ce qui compromet néces-seirement, ou sa bonté suprême dans le premier cas, ou sa puissance absolue dans le second, deux qualités que nous ne pouvons pas nous empêcher de lui attribuer dans leur plus grande étendue. En un mot, quoique l'un fasse, vouleir modifier le libre arbitre implique manifestement contradiction dans les termes: ou l'homme a une velonté libre, ou il n'en a pas ; cette faculté n'est pas susceptible de plus et de moins.

nous nous permettrons d'être : plus sévère pour lui que nous ne l'avons été pour l'évêque d'Hippone: L'ambition dont Gothescale est généralement accusé, l'impétuosité de son caractère : son amour pour la nouveauté, tout fait croire que le désir de fonder une secte et de lui donner son nom, le porta, autant que le zèle pour la religion et la vérité, à vouloir répandre le dogme de la prédestination. Ce moine vagabond; comme l'appelle Raban, était plus savant que la plus part de ses contemporains: il aimait à faire parade de son esprit, et, pour cela, il inventait des dogmes qu'il croyait devoir lui faire des adversaires: ses expressions étaient extraordinaires et paradoxales comme ses idées; et l'étude de saint Augustin, à laquelle si s'était particulièrement attaché, l'entraîna naturellement vers le fatalisme (1), comme elle y a entraîné, dans la suite, tous les théologiens qui se sont appliqués de bonne soi à la lecture de ce père de l'église (3). La doctrine de la prédestination qu'il eut soin d'exagérer le plus possible, était on ne peut pas plus favo-

<sup>(1) «</sup>L'hérésie des prédestinations tire son origine de saint Augustin,» disent les manuscrits de la chronique de saint Jérôme continuée (celuide la bibliothèque royale de Londres et celui de l'université de Cambridge); dans les livres imprimés, on a corrigé cette phrase comme il suit : «L'herésie des prédestinations tire son origine des écrits de saint Augustin mal interprétés. » — Jac. Usser. Gotthescalci histor. p. 17.

<sup>(2)</sup> Hincmar. rémens. episcop. ad Nicol. pap. I, apud Flodoard, 1. 3, eap. 14, in biblioth. patr. t. 17, p. 562. — Annal. Francor. bertinian. ad ann. 849, apud Duchesne, t. 3, p. 203. — Usser. Gotthesch. et prædestin. hist. cap. 2, p. 13 et seq. — Mauguin, vindic. prædest. et grat. in synops. hist. t. 2, p. 2 et seq. — Gerard. Joann. Vosaii de controv. pelagian. histor. l. 7, part. 4, t. 6 oper. p. 813 et seq.

indication de ser desseins. En soumettant tous les hommes à une nécessité avengle, qui, depuis l'origine des siècles, àvoit destiné la plus grande partie du genté liumain; quels que pussent être ses mérites, à soul-frir det peines éternelles, à côté d'un petit nombre d'étus que rien ne pouvait priver d'un bonheur absolu et mas fin, en remplissait les ames d'une terreur vigue et mystérieuse et d'une sainte abnégation d'ellement, sources abondantes pour qui ne voulait que faire des prosélytes et inspirer aux autres un fanatisme avengle et dévoué.

Gothescale voyagea pour répandre ses opinions : ce sut en Italie surtout qu'il prêche, et nous avens encore deux lettres écrites par Raban Maur, archevêque de Mayence, à Notingen, évêque de Brescia, et au duc Héberard, sur ce sujet. Raban eut recours à toute sa dialectique pour résuter le prêtre saxon: il l'attaqué principalement sur le danger de sa doctrine, qui inspirait aux peuples une indissérence stupide pour les bonnes œuvres, puisqu'elles n'étaient d'aucun secours pour obtenir la vie éternelle (1). Soit que Gothescalc voulût se désendre lui-même devant un ennemi qu'il espérait convaincre par la vivacité de son esprit et la force de sa science, soit que le hazard seul est dirigé ses pas, il est certain du moins qu'il se trouva au concile que son adversaire tint à Mayence, l'an 848. Il y soutint opiniatrément les opinions qu'il avait avancées, et qui toutes étaient assez bien hées entre elles, au

<sup>4)</sup> Ughell. Ital. sacr. in episcop. chasin. t. 5, p. 592 ad 645. — Mail. guin, vind. prædest. et gent. dissert. hist. esp. 2, t. 2, p. 53.

mbyen de elensequences met rables pour quitonque utilities in prodestination systems: Secult in decisis prédestinament irrovocative de tous les hombas, una de reproduction your le Usinska anni, que d'election prod devilue evel-not; with escite to head of dog the sar tiple. mumbine de Dieu, qui de peus vonos qui ale reis ce qu'une séule et insme chese (\*). Il ajoutsit que sesas-Cheise n'est inset que pour les prodestinés; et que le bapteme ne lave que des derniers de la taché du pécule originel; que Dieu me veul pas sauver tous les tiblimes, th que deux que sesus-Christ a rachèles serent mintel becessifement (cette proposition statt bases sur 14 Buté puissance divine); que le libré aportie d'existe plus dépuis la chute d'Adam; étc. il élistighait, voitée les doglines que hous venons de rapporter, celui d'une triple divinité dans la Trinité divine (\*). Cothescale lui condamne nar l'archeveque Raban, et avec faison, disent les Anthres des Francs; comme il relusa de retracter co que le concile avait décide être des etreurs, il sut renvoyé à son diocese, c'est-à-dire à linemar, archeveque de Reims. Raban fit savoir à ce dernier tout ce qui s'était passé dans l'assemblée des pères de Mayence, par une lettre synodique qui contenait un avertissement sur le dangur du dogme, de la

Voyez la note supplémentaire, à la fin du chapitre.

Here chesite conduce une resité, en Adant Shutter dans lés lougies liques de chesite consuper une résité, en Adant Shutter dans lés lougies liques de centre de la confide de la confide

prédentination, à l'aide duquel Gothescale avait déjà séduit un grand nombre de fidèles, qu'il avait plongés dans une déplorable apathie concernant les efforts que tout obrétien doit faire pour mériter la glaire céleste. Ces détails étaient suivis de la condamnation de Gothescale, par ordre du très pieux roi Louis; ils sa terminaient par des prières à Hinemar, d'examiner le moine noyateur, de le retenir près de lui et de l'empécher de dogmatiser (1).

Gothescale sut interrogé de nouveau à Quiersi-sur-Qise, à deux reprises disserentes, par le roi Charlesle-Chauve, per plusieurs évêques et un grand nombre d'abbés que le prince avait sait assembler, et par l'archevêque Hinemar. La sermeté du sectaire ne laissa aux pères du concile d'autre parti à prendre que celui de la violence et de la brutalité; ils le sirent souetter et rensermer, et le sorcèrent à brûler lui-même ses

écrits. Pour mettre un terme à la dispute, ils sixèrent la doctrine catholique sur la grâce et le libre arbitre, en adoptant quatre propositions, par lesquelles on

s'opposait le plus possible à l'enseignement de Gothescalc, sans cependant contredire trop ouvertement les

<sup>(1)</sup> Hinemar. Remor. episcop. epist. ad Nicol. pap. 1, apud Flodoard. cap. 44, l. 3, in Biblioth. patr. t. 47, p. 562 et 568. — Lambert. schafnaburg. ad ann. 848, apud Pistor. t. 1, p. 342. — Sigebert. gemblac. chronogr. ibid. part. 2, p. 793. — Mauguin, vind. præd. et grat. cap. 4 ad 6, p. 62. — Annal. Francor. faldens. ad ann. 848, apud Duchesne, t. 2, p. 550. — Raban. episcop. apist. synod. ad Hinemar. archiep. remens. apud Labbe., doneil. t. 8, p. 52. — Ejund. epist. apud Sirmondoconcil. Gall. antiq. t. 3, p. 64. — Altera prolix. in cod. landumens. a Sirmond. edit. p. 1 ad 34. — Jac. Usser. Gotherch. et prædest. control. histor. cap. 3 ad 5, p. 27 et seq.

écrits de saint Augustin sur le même sujet, seule difsiculté qu'il y eut derénavant à vaincre, toutes les sois qu'on se crut dans la nécessité de condamnér la doctrine prédestinatienne. Les quatre propositions plus connues sous le nom des quatre capitules ou chapitres d'Hincmar, décrétées comme orthodoxes, sont : 1º Il n'y a qu'une prédestination simple, savoir, celle par laquelle les élus seront éternellement sauvés ; 2º le libre arbitre nous a été rendu par la grâce de Jésus-Christ; 3° Dieu veut le salut de tous les hommes, qui cependant ne seront pas tous sauvés; 4º Jésus-Christ a répandu son sang pour racheter tous les hommes, quoique cependant tous les hommes ne seront pas rachetés: propositions contre lesquelles l'église de Lyon publia une forte censure, en maintenant la double prédestination absolue, d'élection et de réprobation, sans motifs quelconques, et les déplorables conséquences qui en découlent. En outre, la cruauté des évêques et abbés français qui avaient fait battre presqu'à mort le malheureux Gothescalc, fut généralement blamée, même par le pape, devant lequel Hincmar sut réduit à se disculper en rejetant les souffrances de l'hérésiarque sur sa propre obstination à resuser tous les secours de l'humanité (1).

<sup>(1)</sup> Mauguin, vindic. prædestin. et grat. cap. 7 et seq. p. 74.—Idem, synops. Gothesc. controvers. p. 7, 8 et 26. — Annal. Francor. bertinian. ad ann. 849, apud Duchesne, t. 3, p. 203; ad ann. 853, p. 206.—Concil. carisiac. apud Labbe, concil. t. 8, p. 55 ad 58. — Sirmond. concil. Gall. antiq. t. 3, p. 65. — Eccles. lugdunens. de trib. epistolis lib. in biblioth. patrum, t. 45, p. 666 ad 692. — Hincmar. epist. 24 Egilon. t. 2, p. 296.

Majgré cette décision, la question ne sut pas suscit pisplus : alle ne pouvait l'Atre que par la tamps qui, en replongeant de nauveau dans l'appli tont ce qui avait été dit pour et contre dons cette discussion métophysique. devoit ramoner les hammes à l'instinct du hon sens. Rattamme, moine de Corbie, dont pept avens, ou accasion de parler dens le sixième livre; Rémi, archaveque de Lyan, avec son église; Prudença, eneque de Tropes! Loup, abbé de Fernières, et plusignre prélate distingués aquinnièrent à soutenir les eninions da Cothescalo, en dépit de Raban, archeyogue de Mayence, d'Hingmar, archeveque de Reims, d'autres évêques français, du sameux Jean Scot Érisène et de tout le pouvoir de Louis, rai de Germanie, et the Charles-le-Ghanve ('). If y out plus encore; la troinième concile de Valence (855) et celui de Langres (\$59) s'apposèrent auvertement à la dactrine de Baban Maur et d'Hineman, qui s'epopressa aussitht de résulter les antes des deux conciles français (\*): les

<sup>(1)</sup> Eccl. lugdum. de trib. epist. lib. t. 15 biblioth. patr. locis cit.et spedial. sap. 16, p. 672, et cap. 24, p. 675, — Walsfridi Strabi pasma de Captina, qui et Rulgent. 1. 2. aptiq, laction, part. 2, lieur, Canis. p. 234, — Jac. Usser, Gouesch, hist. cap. 6 ad 11, p. 58 et seq. — Ger. Joann. Vossii de controv. pelag. hist. part. 4, 7. 6, p. 844 ad 826. — Mauguin, vind. prædest. et grat. cap. 11 et seq. p. 94.

On peut voir dans le premier volume de Mauguin, outre les deux confessions de Gothescale, les écrits du pape Adrien I, de saint Pru-dence, évêque de Troyes, du bienheureux Loup, abbé de l'errières, du moine Ratramne, de saint Amolon et de Saint-Rémi, archevêque de Lyon, elc., en faveur de la fatalité, et ceux de Raban Maur, archevêque de Mayence, d'Hinemar de Reiths, de Jean Scot, etc., contre ce triste dogme,

<sup>(3)</sup> Vossius, loco cit. p 4 et seq. - Mauguin, vind, prodest, et grat-

quatore évéques qui assistaiont au promier. Establivent la double prédestivation, et déclarérent les quatre propositions de Quiersi-sur-Qise et les écrits de Jean Scot pour les soutenir, inutiles, nuisibles, erropés et ineptes; le second concile confirma celui de Valence en tous ses points. Le pape Nicclas entra lui-même dans la lice; et, après avoir approuvé les çanons de Valence et de Langres-contre la liberté hut maine, il écrivit sidèlement et catholiquement, disapt les Annales de France, sur la grace, le libre arbitra, la double prédestination et le sang de Jésus-Christ répandu pour les sidèles seulement (1): ces traités sont perdus. Gothescale mourut après vingt ans de prison (868), sans avoir voulu rétracter ce qu'une partie de l'église avait appelé ses erreurs, raison pour laquelle l'archevêque Hipçmar crut devoir lui resuser le viatique (\*).

cap. 36 ad 40, p. 299. — Usser. Gothesch. hist. cap. 42 et 43, p. 476.—Labbe, concil. t. 8, p. 438 et 690. — Concil. valentin. m., c. 4, 1611. p. 447. — Concil. Gall. a Sirmond. edit. t. 3, p. 95 et seq. et 443.

<sup>(1)</sup> S'il y svait prescription contre la vérité, et si la qualité de cepz qui préchent l'erreur la rendait plus respectable, nous citerions encore, en faveur de la grâce nécessitante ou efficace et de la prédestination gratuite, saint Prosper, saint Hilaire, le pape saint Innocent, et surtuet le pape saint Célestin, dont les capitules offrent un recueil de propositions que, depuis Jansénius, le saint siège n'a jamais cru pouvoir assez condamner. — Vid. Dupin, biblioth. des aut. ecclés, t. 3, part. 2, p. 36 et suiv. — B. Cœlestini, pap. I, epist. 21, apud Constant, roman. pontif. epistol. t. 1, p. 1188 et seq.

<sup>(2)</sup> Annal. Francor. bertin. ad ann. 859, apud Duchesne, t. 8, p. 211.

— Mauguin, vindiciæ, cap. 41, p. 828; cap. 50, p. 435. — Idem, synops. p. 27. — Jac. Usser. Gottesch. cap. 14, p. 198. — Hincmar. epistol. 28 ad monach. altovill. t. 2, p. 814; opuscul. 55 capitul. cap.

÷ : •

Cés efreurs mouritent avec lui, et, dépuis lors, elles ne se montfèrent plus dans l'église, jusqu'au temps de la grande réformation d'Allemagne, si ce n'est dans les petites communautés de sectaires qui préparaient de longue main cette importante révolution religieuse. Les albigeois, comme descendans des anciens manichéens, étaient nécessairement fatalistes; les vaudois, les wiclésites et par consequent les hussites devaient soutenir la prédestination absolue par deux raisons, savoir, parce qu'ils s'attachaient à la lettre de l'écriture sainte qui, dans la plupart de ses passages, établit cette doctrine, au moyen de laquelle elle croit élever l'Être suprême, et parce que leur titre de réformateurs religieux exigeait qu'îls se soumissent les hommes en humiliant leur raison. Parmi les catholiques, Thomas surnommé l'ange de l'école, Pierre Lombard, le maître des sentences, et quelques autres, firent revivre en partie les opinions du docteur de la grâce, c'était ainsi qu'on désignait saint Augustin; mais le quatorzième siècle ramena le triomphe du pélagianisme, qu'on se donnait néanmoins bien de garde d'appeler de ce nom quand il était professé par les orthodoxes.

<sup>44,</sup> p. 552 et seq. — Mabillon, annal. ordin. S. Benedicti, 1. 36, n. 42, t. 3, p. 425.

## NOTE SUPPLEMENTAIRE.

Prescience divine : prédestination.

Dans cette question, déjà si obscure, on n'argumentait qu'a priori, c'est-à-dire sur les formes creuses du raisonnement, et non sur la chose elle-même, la nature de l'homme, dont il fallait avant tout prendre connaissance, pour, ensuite, appliquer l'activité de l'intelligence aux faits révélés par l'observation, de manière à en induire et conclure la vérité, pour autant qu'il est donné à l'homme de la découvrir; c'est pourquoi on ne réussissait qu'à élever un échafaudage aérien de mots et de formules ne représentant aucune réalité. En voici un échantillon ; « Il y a cette différence entre la prescience (divine) et la prédestination, que la première tombe sur ceux qui seront sauvés et sur ceux qui seront damnés, tandis que la prédestination ne concerne que ceux qui seront sauvés. Nul, s'il est prédestiné, ne peut se perdre; nul, s'il est réprouvé, ne peut se sauver. Les réprouvés sont connus d'avance comme étant voués à la mort éternelle; les prédestinés sont prévus devoir vivre éternellement... Le nombre des élus est déterminé, c'est-à-dire qu'il est prédestiné, et qu'il ne peut être ni augmenté, ni diminué. . — Cependant, tous pourraient être sauvés, et tous pourraient être damnés; car, sans cela, les réprouvés ne mériteraient pas leur damnation, ni les élus leur récompense. « Mais il n'en est pas moins vrai que le nombre des prédestinés ne saurait être augmenté, puisqu'il est impossible que quelqu'un soit sauvé qui n'ait pas été prédestiné; et qu'il ne saurait être diminué puisqu'il est impossible que quelqu'un ait été prédestiné et qu'il soit damné. . — Ven. Hildebert. tract. theolog. cap. 9, in operib. p. 1034.

Voilà où menait naturellement la nécessité où l'on se trouvait de faire accorder la liberté de l'homme, sans laquelle il n'y a point de responsabilité, point de moralité, point de relations sociales, avec la prescience d'un Dieu infini. Si l'on était parti de l'expérience, on aurait avoué que l'homme n'est jamais libre dans le sens absolu, parce qu'il est toujours plus ou moins entraîné par des motifs indépendans de sa volonté, et qu'il est toujours plus ou moins libre, dans son état normal, de choisir entre divers motifs celui d'après lequel il se détermine. Et quant à la prescience de Dieu, on aurait senti que l'essence de Dieu n'admettant pas de changement, c'est-à-dire de succession, de passé, de présent et d'avenir, son existence toute concentrée en un point, ou qui revient au même, répandue également et à la fois sur tous les points du temps comme de

l'espace, il n'y a rien de commun entre son mode d'existence et le nôtre, rien à conclure du sien au nôtre, ni enfin, en vertu de cette existence divine, rien de prédéterminé quant aux actions humaines, et rien de prévu quant aux individus comme devant être nécessairement bons ou méchans; que rien ne prédestine les premiers à ne pas pouvoir faire le mal, ni, ce qui en serait la conséquence rigoureuse, les méchans à ne pas pouvoir faire le bien : seule hypothèse qui permette de ne pas ravir à Dieu sa justice et son amour sans bornes, à l'homme sa nature spirituelle, libre et morale. Laissons Dieu dans son insaisissable sublimité; obéissons à sa volonté, étudions-nous nous-mêmes, et ne violons ni les lois de la nature ni celles de notre propre organisation. Cela ne mème point à faire des raisonnemens brillans; mais cela produit des actions equitables et bieuveillantes : ç'est le but de notre existence comme étres intelligens et sympathiques, comme êtres sociaux.

Commence of the contract of th

and the second of the second o

#### 445

## CHAPITRE II.

Lather, prédestinationiste. — Les luthériens modèrent la dureté de cette doctrine. — Suincie et Copin l'édonction. — Décision des pérm du Trenté, à re man. — Especial de autoriste de la man. — La prédéferment de auxilité. — La société prend fait et cause pour Molina. — Paul V met fin aux confinences, sans vieu décider.

Luther, moine augustin, devenu l'ennemi de toute doctrine même libérale qu'il trouvait établie dans l'église romaine, depuis qu'il s'était déclaré l'ennemi de tous les abus qu'il croyait pouvoir reprocher à cette église, renversa le système d'une volonté libre, que le savant Erasme tâchait vainement de soutenir contre les efforts des sectaires allemands, et que le raisonnable Mélanchthon désendit également, quoique d'une manière moins explicite, à cause de la part active qu'il avait prise à la résorme du christianisme (1). Mais,

(†) Les réformateurs ont préparé le triomphe de la philosophie sur hien due points : ils l'ant retardés en que que sutres, par cremple : sp niant la liberté de l'homme. Mais, en proclamant le principe de l'examen pour croire, et de l'indépendance évangélique, ils remédiaient au mai qu'ils avaient fait enx-mêmes. Ils chandonnèrent les scolastiques pour ne plus s'affacher qu'à la bible, et, saus s'en douter, ils applanirent la voie à ceux qui allaient bientôt abandonner la bible pour ne plus fallacher qu'à la raison. Les jansépistes ont été ágalement utiles. Leure rreurs étaient celles du christianisme même; nous parlons du christia: nime, non de Jésus, mais de sajut Paul; mais commo chrétiens, ils combattaient les daugers du despotisme ultramontain. Aujourd'hui, le jansénisme a çessé d'étre nécessaire. On l'a suivi tant qu'il était sur la route de la vérité; on le quitte à l'endroit où il s'en est écarté, mais sans prendre ses adversaires pour guides. Il n'est plus indispensable, comme sutrefois, d'être sectaire. Nous pouvons, sans risquer de passer pour molinistes, rejeter la fatalité préchée par saint Paul, saint Augustin, ensin, les luthériens renoncèrent aussi à leur justification gratuite et à leur grâce plutôt nécessitante qu'efficace; après la première serveur du zèle religieux, ils adoucirent ce que leur enseignement offrait de trop repoussant, et la plupart d'entre eux admirent, avec Jacques André, la grâce universelle mais simplement suffisante, la science moyenne et l'élection par prévision, espèce de semi-pélagianisme, au moyen duquel on essayait de réconcilier le christianisme avec la philosophie, avec la raison et, s'il est permis de le dire, avec l'humanité (1).

Zwingle et Calvin étaient allés plus loin que Luther dans leur haine contre le libre arbitre, et ils avaient établi une prédestination réelle et indépendante de tout antécédent quelconque. Les docteurs catholiques eux-mêmes avaient été parfois de cette opinion, comme nous venons de le voir; aussi le concile de Trente, qui avait déjà fait usage de toutes ses subtilités pour ne pas manquer de respect à saint Paul, à saint Augustin et aux conciles contre Pélage, tout en répresevant la doctrine luthérienne, ne se trouva pas moins embarrassé lorsqu'il s'agit d'attaquer les réformateurs de la confession helvétique. La prédestination que

Luther, Calvin, Jansénius, Gomar et leurs disciples; et nous ne damnons plus les hommes vertueux, ni les enfans morts sans baptème, quoique nous ne méritions pas plus la réputation de pélagiens que ceux que les jansénistes du dix-neuvième siècle flétrissent du nom d'hérétiques, parce qu'ils sont plus charitablement chrétiens qu'eux.—Voy. Grégoire, hist. des sectes relig. nouv. pélagiens, t. 2, p. 36 et suiv.

<sup>(1)</sup> Jac. Usserius, de christ. eccl. in Occid. quæst. cap. 10, p. 387.—Concil. constant. sesa 8, art. 27, doctr. Johann. Wicless damnat. apud Labbe, concil. t. 12, p. 46.

quelques résormés instruits semblaient vouloir abandonner, dans le sens stricte et absolu de ce terme, trouva des approbateurs dans l'assemblée des pères catholiques: elle y fut fortement combattue par d'autres qui ne laissaient pas d'avouer, malgré cela, que saint Augustin l'avait enseignée dans ses écrits; mais ils se sondaient, en la rejetant, sur ce que ce père de l'église était déjà vieux lorsqu'il avait inventé cette doctrine, qu'elle avait scandalisé tous les fidèles lors de sa manifestation, et qu'à la bien considérer, elle n'avait été que le résultat d'une envie démesurée de parler et de contredire les pélagiens à tout prix et sur toutes choses. Le concile fut obligé, dans sa sixième session, de rédiger un décret équivoque qui, quoiqu'anathématisant les prédestinations, ne condamnait cependant ni ceux qui leur étaient favorables, ni ceux qui leur étaient contraires, et que, depuis lors, chacun expliqua comme il croyait l'entendre, ou comme l'exigeait l'école à laquelle il appartenait; témoin les traités en faveur de la grâce efficace per le dominicain Dominique à Soto, et ceux du franciscain André Véga contre cette même grâce, et qui se basaient cependant tous deux sur le quatrième canon de la sixième session du concile (1). Cette dextérité des pères de Trente, dit Fra Paolo, prouve, non pas que les prélats catholiques eussent été d'accord entre eux sur ce

<sup>(1)</sup> Paolo Sarpi, stor. del concil. di Tronto, L.2, p. 262, 268 e seg. e 224. — Pallavicini, stor. del concil. trident. L.6, cap. 48, 4.4, p. 716 e seg. —Bayle, dictionn. hist. art. Saint-Augustin, note (E), t.4, p. 890. — Bossuet, hist. des variat. L.14, t. 3, p. 560.

qui des divisais d'avec les sectaires, mais bien qu'el était convents de l'emploi de termes quelconqués, propres à exprimer une décision qu'il fallait faire servir à tous les partie, memb à coux d'opinions les plus of poblées (°).

On eut bientôt une nouvelle preuve de l'obscutité des décrets du concile de Trente, lorsque Michel de Bacy, plus connu sous le nom de Baius, soutint set fameuses propositions qu'il ne croyait pas contraires aux canons faits par une assemblée à laquelle il vénait d'assister, et que les papes censurérent pour soute-libre l'inviolabilité de ces mêmes canons. Baius, professeur à l'université de Louvain, avait été envoyé à Trente (1363), avec Corneille Jansénius, dépuis évê-que de Gand, et Jacques Hessels ou Hasselius, par le roi Philippe II, son maître. Il était nourri de la lecture de l'écriture sainte, qu'il avait étudiée avec soin pour combattre les protestans qui ne reconnaissaient

Bayle, que le lecteur se rap; ellers bi n sonvent en perconnat se junt en le est si manifeste à tout homme qui examine les choses sans préjugé et uvec les lémitères nécessaires, que la doctrine de saint Augustin et celle de Jansduide, évêque d'ippes, nont une unie ut même déchiné, qu'on ne peut voir sans indignation, que la cour de Rome se soit vantée d'avoir condamné Jansénius ét d'avoir néanmoins conservé à saint Augustin toute sa gloire. Cu sont deux choses tout-à-fait incompatibles. Bien plus : le concile de Trente, en condamnant la doctrine de Calvis sur le franc arbitée, a nécessairement condamné celle de saint Augustin... La prédétermination physique des thomistes, la nécessité de saint Augustin... La prédétermination physique des thomistes, la nécessité de saint Augustin... celle des jausénistes, sont un fond la miteure thoses et néanmoins les thomistes remondent tes jausénistes, et des une et les mitres poétendent qu'in les caletmais quanti oir ses atoms d'enseigner la même doctrine que Calvin...

plint d'autre autorizé, et de celle des pères, surtout de saint Augustin qu'il uvait lu neuf sois, afin de s'opt peser au pélagianisme, qu'il croyait toir à découvert dans les efforts que faisaient les catholiques et print tipalement, les jésuites pour s'opposer aux novateurs de France et d'Allemagne: il avait toujours méprisé h méthode et le témoignage des scolastiques, qu'on avait au, depuis peu, si bien couvrir de ridiculei Ce sit là l'origine des persécutions qu'il éut à sousseir: les cordeliers qu'il avait eu le maltieur de héurter sur ' le point si épineux de l'immaculée conception, se déchrèrent contre ses écrits sur le libre arbitre, le sai orifice, le morite des cenvres; la première justice de l'homme, les actions des infidèles et les sacrements Déjà (1560), dix-hait propositions qu'on en avait extraites; avaient été bondamnées par la faculté de théor legie de Páris, à laquelle Balus avait répondu avec uigreer, à la vérité, mais en abandonnant éépéndant quelques uns des articles signalés: cinq ans aprês; les tordeliers, pour venger l'honneur de la Viergé, le dénoncérent au roi d'Espagne.

Sur ces entresaites, quatre-vingts propositions (1) staient été dénoncées au tribunal du saint siège; quoi que sollicités vivement depuis le pontificat de Pie IV; le sentence he sut prononcée que sous Pie V, qui (4507) marqua du sceau de la réprobation la doctrine de Baius, dont le semmaire était : « que tous les péchés mortels par leur nature; que toutes les actions

<sup>(1)</sup> Ellés sont divisées par quelques auteurs en spixante-seise ou

des infidèles sont des péchés, et que les vertus des philosophes sont des vices; que le libre arbitre sans la grace ne peut porter qu'au mal, et qu'il n'y a que les pélagiens qui croient que l'homme peut naturellement saire un bon usage de sa liberté et opérer le bien; que ce qu'on fait volontairement, quoique nécessairement, est fait librement; que l'on peut pécher et même mortellement, quoiqu'en agissant nécessairement, etc. » Malgré les protestations de Baïus que la · plupart de ces propositions ne se trouvaient pas dans ses écrits, et que d'autres n'étaient que l'interprétation maligne de ce qu'il avait avancé en un autre sens, Pie V les condamna toutes en masse, comme respectivement hérétiques, erronées, suspectes, téméraires, scandaleuses, et offensant les oreilles pieuses, quoique quelques-unes, disait-il, pouvaient être soutenues catholiquement. Les opinions déjà connues des jésuites sur le libre arbitre, qu'ils soutenaient avec les franciscains contre les dominicains, et la commission donnée par le saint siège au jésuite Bellarmin d'examiner Baïus à Louvain même, sur sa docilité envers le saint siège apostolique, dont la sentence avait été approuvée par un concile national de la Belgique et était appuyée de tout le pouvoir des Espagnols, avait fait accuser généralement la société d'étre auteur de la bulle pontificale contre le docteur slamand: ces soupçons s'accrurent lorsque l'on vit que le jésuite Tolet, depuis cardinal, avait été chargé de l'exécution de la bulle de Grégoire XIII (1579), comme confirmative de celle de son prédécesseur.

Baïus se soumit, quoiqu'à regret; il s'adressa au pape pour obtenir une révision de son procès, mais vainement: la faculté de théologie accepta la bulle, et Baïus souscrivit un formulaire comme Tôlet l'exigeait de lui. Urbain VIII condamna de nouveau, dans la suite, les baïanistes, à l'occasion des jansénistes avec lesquels il les confondait; nous en parlerons plus bas ('). Baïus mourut en 1589: après sa mort, il apparut plusieurs fois à son neveu, s'il faut en croire les actes authentiques que celui-ci fit dresser par un notaire, et dans lesquels il nous dit gravement au nom de son oncle, qu'on regarde dans l'autre vie sur les plus petites négligences commises en celle-ci, de bien plus près

<sup>(1)</sup> Outre le fameux évêque d'Ipres et ses partisans, que nous aurons si souvent occasion de nommer dans ce livre, il y a encore cuidiantres catholiques qui ont adopté les opinions de Michel Baïus; nons ne viterons que Bossuet et l'ouvrage qu'il fit, étant encore archevêque de Condom, pour attirer les réformés de France à l'église romaine, sous le titre d'Exposition de la doctrine de l'église catholique sur les matières de controverse. D'abord, Bossuet avait hautement condamné les opinions des jansénistes pour pouvoir demeurer lui-même dans la communion de cette église; ensuite, il professa le jansénisme pour ne pas trop éhoquer les calvinistes, qu'il voulait faire rentrer dans cette même communion. Clément X refusa son approbation à ce trait d'hypocrisie politique. L'évêque de Condom ne perdit point courage; le cardinal Bona, très attaché aux opinions de Molinos, dont nous parlerons dans le livre suivant, protégeait Bossuet et son baïanisme à la cour de Rome, à cause de l'avantage qu'il y trouvait pour établir le quiétisme; et linecent XI; scrètement attaché aux jansénistes, accorda, par un bref du 4 janvier 1679, tout ce que le prélat français désirait. C'est cependant le même Boseuet que nous verrons, par une contradiction non moins palpable que la première, se déchaîner avec tant de zèle contre les quiétistes : tant il est vrai que les hommes les plus éminens sont dirigés, comme le vulgaire, par leurs sntérêts et leurs passions, plus souvent que par leurs principes et leur contoience!

8.

que les hommes pe se l'imaginent ordinairement (1).

Pendant que le saint siège proscrivait les opinions de Baius, les plus importantes d'entre elles, celles sur la grace, étaient soutenues avec vigueur en Espagne par les deminicains, dont tous les efforts ne tendaient qu'à anéantir le libre arbitre des loïglistes, au nom du docteur Thomas, leur saint par excellence. Bagnès, le père de la prédétermination physique, comme l'appelle le jésuite d'Avrigni, fut le premier à ouvrir la lice, vers l'an 1581, et il se vit aussitôt sur les bras toute la redoutable société, mais surtout Louis Molina, dont le nom est devenu fameux dans les annales religieuses, depuis qu'il a été adopté par tous les adversaires de Jansénius et de la fatalité. Molina, ainsi que tous les jésuites, soutenait les opinions des franciscains, censurées par les universités de Louvain et de Douai, et approuvées par le pape Sixte V, comme nous le verrons dans la suite, et dont les principales sont: « que Dieu ne prédestine les hommes à la vie éternelle qu'en considération des mérites qu'ils doiyent acquérir; et que la grâce divine, qui leur sert à acquerir ces mérites, n'est efficace que par le concours de la volonté humaine: » opinions que Molina

<sup>(1)</sup> Melch. Leidecker, de hist. jansenismi, part. 2, cap. 13, p. 277 et 279; cap. 44, p. 288, 291 et 292; cap. 45, p. 299 et seq. — Bayle, dict. histor. art. Baias, t. 1, p. 417 et suiv. — Abr. chron. de l'hist. eccl. ann. 1560, t. 2, p. 304; 1565, p. 326; 4567, p. 380 et 331; 1580, p. 346; et 1589, p. 859. — Gregor. pap. XIII, constit. 141, Provisionis, t. 4 bullar. part. 3, p. 426. — I. B. Duchesne, hist. du baian. I. 1, n. 9, p. 19; n. 45 et suiv. p. 27; n. 30 et suiv. p. 59; l. 2, n. 15, p. 109; n. 29 et suiv. p. 434; n. 46 et suiv. p. 456; n. 54, p. 270. — Pallavicini, stor. del concil. di Trento, l. 15, cap. 7, n. 8 e seg. t. 1, p. 206.

syanoit annir été incapanes aux saints pares, mais dent la découvente, acton lui, leur aurait épangmé da stands emparras.

Les dominicains, sachés de ce qu'on avait esé les contredire, topnérent, dans leurs sermons, contre les iesuites qu'ils appelaient des hypocrites, et même contre Ignace, leur fondateur, qu'ils accusaient d'hérésie et de maléfices, par le moyen desquels, disaient-ils, il avait fait tourner la tête à ses jeunes disciples. L'inquisition évoqua la cause à son tribunal (1594); mais, deux ans après, les choses en étaient venues à un tel point de fermentation, que le pape fut obligé de se mêler de la dispute : il défendit à l'inquisition de Castille de rien prononcer, et il convoqua à Rome, à la fin du seizième siècle, sous la présidence du cardinal Madrucci, une congrégation qui devint célèbre sous la dénomination de la congrégation de auxiliis, parce qu'on y traitait des secours de la grâce de Dieu, dont l'homme a besoin pour opérer le bien. Depuis 1598 jusqu'en 1605, on s'assembla soixante-huit fois à ce sujet, et à la mort du pape Clément VIII qui avait succombé sous un travail si ingrat et si aride, on finit par n'avoir rien décidé, malgré tant d'éclaircissemens et de débats. Les dominicains avaient obtenu, des le commencement, que l'on soumit à l'examen des consulteurs quatre-vingt-dix propositions qu'on réduisit à vingt pour abréger, toutes extraites de l'ouvrage de Molina, qui avait été la cause des troubles, ouvrage intitulé Concorde de la grâce et du libre arbitre, et que l'inquisition de Portugal avait jugé très orthodoxe.

Les jésuites ne se lassèrent pas de défendre Molina avec la plus grande ardeur, en s'appuyant des modifiz cations qu'avait apportées le concile de Trente aux opinions des thomistes rigides, et de la condamnation de la liberté esclave (1) et de la grâce victorieuse de Baïus par Pie V: néanmoins Baronius conseilla la prudence aux loiolistes, de peur que la chute de Molina, qu'il croyait possible, ne les entraînât aussi dans l'abîme; en effet, vingt propositions de Molina surent slétries comme pélagiennes, et les dominicains répandirent, dans la suite, que le pape était sur le point de condamner entièrement les jésuites, lorsque la mort l'avait surpris. Ils ajoutèrent que Clément VIII penchait visiblement en leur faveur, puisqu'il avait ordonné qu'on suivrait la doctrine de saint Augustin dans les disputes sur la grâce, et qu'il avait été si satissait de la manière de désendre leur cause, du père Lemos, dont les jésuites cependant n'ont loué que la bonne poitrine et la grosse voix, qu'il avait manifesté le dessein de le créer cardinal. Ensin, ils allèrent jusqu'à assirmer positivement l'existence d'une bulle contre les jésuites et leur doctrine, bulle en quatorze articles, composée dans la congrégation de auxiliis, adoptée par Clément et confirmée par Paul V, son successeur; elle ne sortit cependant jamais des archives pontificales, et on ne la connaît que par le rapport des jansénistes qui, en parlant de ce qu'elle contenait, eurent tout à craindre de la colère d'Urbain VIII.

<sup>(1)</sup> Servum arbitrium.

Après la mort de Clément VIII, en songea sériousement à metere un terme aux abus de ces longues disputes: on jugea que le pape futur pourrait se saine suffisamment instruire de l'état de la question pour prononcer une décision définitive, dans la première année de son pontificat, et on en sit saire la premesse par tous les cardinaux présens au conclave. Léon XI; qui fut élu, ne régna que vingt-sept jours : Paul V; qui le suivit, fit tenir dix-huit congrégations, au bout desquelles on peut juger par son silence qu'il lui avuit manqué le pouvoir ou la volonté de décider, même lorsque les molinistes lui eurent dénoncé la prédésermination physique de leurs adversaires comme des tructive de la liberté de l'homme, de la grâce sussisante et de la bonté de Dieu qui devenait par là auteur immédiat du péché (1). Les ennemis des jésuites disaient, que c'était la peur que lui inspirait la société, et la reconnaissance pour ce qu'elle souffrait à cause de lui à Venise et en Angleterre, qui avaient lié la langue de Paul; les protestans ajoutèrent que c'était aussi la crainte d'affaiblir les argumens pélagiens, dont les catholiques et sursout les loislistés se servaient pour les combattre. Quoi qu'il en soit, Paul V (1606) annonça la clôture des conférences, et laissa à chaque parti la faculté de soutenir son opinion avec décence et modération, sans jamais heurter ou condamner celle du parti contraire; ce qui était très difficile pour ne pas dire impossible. Cela n'ayant pas paru suffisant,

<sup>(1)</sup> Voyez la note supplémentaire, à la fin du chapitre.

un décret de la congrégation de Saint-Office (1edécrimbre 1611), considérant le scandale qui résultait des écrits qu'on ne obscait de publier des deux côtés sur l'affaire de auxiliis, prescrivit le silence le plus absolu sur bette matière délicate, même seus prétente de commenter les pères ou les docteurs qui l'avaient traitée (1). Urbain VIII renouvela cette désense (1625), et memora les dontrevenans de peines très grayes : qu'a n'empêcha pas que, jusqu'à ce que les écrits de lamsénins absorbèrent l'attention générale, on pa sit des livres sans nombre sur la grâce efficace et suffisante, livres que l'en dédia à des cardinaux, à des nonces apostoliques et mêmo sur papes (1).

(1) Les jésuites, depuis cette indécision du saint siège, méprisèrent tellement les opinions de saint Augustin et de saint Thomas sur la grace, qu'ils dissieut, en traitent cette matière dans leurs écèles : « Kranseat Augustinus transeat Thomas (laissons-là Augustin; ne nous embarrassons pas de Thomas).»

<sup>(2)</sup> Spondan. ad. ann. 1602; n. 1, t. 2, p. 943; ad ann. 1606, n. 1, p. 647.—Mémoir. chroni et döğihatra l'ann. 1807, t. 1, p. 71, 88 di suivit 1814, p. 165, — Laydecker, hist, jamen. l. 2, cap. 14, p. 81 ad 34 et 40; part. 2, in proleg. p. 219 et seq.; l. 2, cap. 3, p. 319, 321 et 324; cap. 8 ad 8, p. 320 et seq.; cap. 9, p. 356, et cap. 10, p. 865. — Abr. Abrett de l'histi cooles ann. 1594; t, 2, p. 865; 4596, p. 167; 1499 et 98, p. 367 et 3684 1605, p. 378; 1607, p. 382; 1611, p. 390. — J. A. Thuan. hist. l. 131, n. 16, t. 6, p. 241. — Saint-Amour, journal, partition, chap. 7, p. 125. —M. Levasser, hist. de Eouis KIII, l. 2, t. 1, p. 22711.

Mosheim, hist. eccl. siècl. xvii, chap. 1, sect. 2, part. 1, p. 38, t. 5, p. 202. — Mézeray, hist. de France, Henri IV, t. 3, p. 1262 et 1265. — Voy. aussi le P. Serry, dominicain; sous le nom d'Augastin Lebianc, filstor cangregat, de aixilie, etc., et le P. Livin Meyer; jismite, esposé, au promier, sous le nom d'Eleuthère, hist. controv. de auxilies.

#### 110

\* .a .b \$

# NOTE SUPPLEMENTAIRE.

#### La prédestination gratuite et absolue.

Elle a été dépeinte avec tout ce qu'elle offre d'odieux, par le fils du grand Racine, dans un poëme qu'il dédia à Benoît XIV, vers le milieu du dix-huitième siècle; les vers suivans sont surtout remarquables:

Des humains en deux parts Dieu sépare la masse :
Il choisit, il rejette, il fait justice et grâce.
Mais pourquoi grâce à vous, pourquoi justice à moi?
Qui de nous osera demander le pourquoi?
Qui pourra pénétrer dans le secret auguste
Que cache aux yeux mortels un pouvoir toujours juste?
Qui se plaindra, quand tous méritent l'abandon?
Tous coupables, qui peut espérer le pardon?
Qui lui plut, fut choisi : de la masse proscrite
Sa bonté sépara la masse favorite.
Aimés dès leur naissance, aimés jusqu'à la fin,
Ceux qu'a marqués du thau l'homme vêtu de lin,
Sont les heureux mortels, le céleste héritage
Que le Père à son Fils donne pour appanage.

Les hommes, par ce choix qui partage leur sort, Sont tous, devant celui qui ne fait aucun tort, Les uns vases d'honneur, objets de sa tendresse, Connus, prédestinés, enfans de la promesse; Les autres, malheureux, inconnus, réprouvés, Vases d'ignominie aux peines réservés.

—Louis Racine, poème de la grâce, chap. 4, v. 41 et suiv. et 63, p. 893. Ces opinions désolantes sont encore celles que les catholiques doivent professer aujourd'hui, tous les théologiens, selon Bergier, convenant des vérités suivantes :

4° Qu'il y a en Dieu un décret de prédestination;

3° Que ce décret est de toute éternité et avant la création du monde (S. Paul ad Ephes. cap. 4, vers. 3 ad 5);

5° Que ce décret est certain et insaillible, qu'il aura infailliblement son exécution, qu'aucun obstacle n'en empêchera l'effet (S. Joann. cap. 10, vers. 27 ad 29);

7° Que le nombre des prédestinés est sixe et immuable, et qu'il ne peut être augmenté ni diminué (S. Joann. cap. 10, vers. 27).

Cependant, les catholiques commettent l'irrévérente inconséquence de

demander journellement à Dieu de changer son immuable décret, et de les comprendre dans le nombre des élus qui est sixé de toute éternité. Le prêtre le demande susque dans le canon de la messe, réputé sans erreur et sans négligence, et qui, en effet, devrait être inattaquable sous tous les rapports.—Voyez Bergier, dictionn. théolog., art. prédestination, t. 6, p. 428.

well to be become a galactic reason.

modelises and product the state of the state

the contract of the contract o

The Company of the second of t

and the same of the same of

And the state of the same of t

Track that the form the second th

the first the first of the firs

### CHAPITRE III.

Troubles de l'église réformée. — Arminius et Gomarus. — Opinions des arminient ou remontrans. — Conrad Verstius. — Les contre-remontrans intéressent le rei Jacques les à leur cause. — Question du plus ou moins d'autorité des magistrats sur l'église extérieure. — Hugues Grotius. — Le prince d'Orange s'attache aux contre-remontrans. — Synode de Dortrecht. — Humiliation des arminiens. — Ils sont persécutés dans tentes les provinces. — Triemphe du gomarisme. — Condamnation de Verstius. — Supplice de Barnevelt. — Proscriptions. — Divisions de l'arminianisme. — Universalisme et particularisme. — Acharnement des sectaires. — Les magistrats hollandais permettent aux arminiens de fonder une église séparée.

Pendant que les pontifes romains croyaient pouvoir terminer d'autorité dans leur église les disputes sur la prédestination, qui ne devaient céder enfin qu'à la lassitude et à la raison, l'église réformée était troublée par des querelles semblables, voulait (ce qui était bien plus absurde de sa part) y mettre fin de la même manière, et rencontrait les mêmes obstacles à ses desseins. Nous avons vu à quel point les fondateurs du calvinisme avaient porté la dureté de leur système sur la grâce de Diéu, exclusive de toute coopération de la volonté. Nous mettrions sur le compte de cette dureté, l'intolérance avec laquelle ils traitaient tous ceux qui ne l'adoptaient point comme eux, si les jésuites, qui soutenaient l'opinion contraire, ne s'étaient pas montrés également intolérans envers les jansénistes, leurs adversaires: il suffit aux sectaires, quelqu'opinion d'ailleurs qu'ils professent, d'être les plus forts pour persécuter. Cette raison seule porta les réformés rigides (1551) à chasser entre autres Jérome Bolsec, comme séditieux et pélagien, pour avoir osé combattre à Genève même les sentimens de Calvin sur la prédestination. Neuf ans après, Théodore Bibliander fut destitué de son emploi de professeur de théologie à Zurich pour le même motif: Bibliander avait adopté les opinions d'Érasme sur le libre arbitre (1).

Mais c'était dans les Provinces-Unies que devait avoir lieu la grande lutte entre les chrétiens de la nouvelle église: on commençait déjà généralement à n'y plus tant goûter l'inflexible doctrine de Calvin et de Bèze qui, ainsi que Zanchius, Ursin, Piscator et d'autres disciples du réformateur picard, avait encore exagéré l'enseignement du maître, et qui avait fourni de cette manière aux luthériens raisonnables, des armes pour les combattre; il ne fallait même plus qu'un silence absolu sur le dogme obscur de la grâce, pour saire rentrer peu à peu tous les résormés hollandais dans le sentier de la saine philosophie. Tout sut remis en question, dès que les prétendus orthodoxes virent leur ancienne croyance contredite; ils firent rétrograder solennellement à leurs disciples le peu de pas que la réforme venait de faire sans oser encore les ayouer; et la majeure partie des églises dans les Provinces-Unies dut ajourner pour long-temps le progrès qu'elle était destinée à faire un jour. Les ministres de Delst furent les premiers à résuter Théodore de Bèze sur la double prédestination gratuite : Jacques Herman ou Arminius, comme on l'appelait communément,

<sup>(1)</sup> Bayle, dict. hist, art. Bibliander, t. 1, p. 552, et art, Bolsec, p. 592.

suivit la même route. Nomme professeur de théologie à Leyde, au commencement du dix-septième siècle, malgré la connaissance que l'on avait de ses idées libérales; malgré l'opposition de tous les désenseurs du calvinisme pur, qui, outre ses opinions pélagiennes sur la grace et le libre arbitre, lui reprochaient encore des idées sociniennes et des errettrs sur la procession du file de Dieu et sur la Providence, et particulièrement malgre François Gomer ou Gomerus, son nouveau collègue, Arminina continua à enseigner ouvertement une doctrine que la raison seule lui avait sait déconvrir, et à laquelle il sut porté naturellement, par cela même, à joindre d'autres principes également raisonnables, comme était sa fameuse distinction entre la peu de points fondamentaux du christianisme et les autres, à l'égard desquels on devait, selon lui, laisser aux fidèles une liberté entière, sans cesser de regarder les dissident comme ses frères (1).

Le fond de l'enseignement d'Arminius était, que Dieu a décrété de toute éternité d'accorder le salut éternel aux hommes qui se repentiraient de leurs fautes et mettraient leur confiance en lui, et de damner

<sup>(1)</sup> Bossnet, hist. des variat, l. 14, n. 16 et suiv. t. 3, p. 565.—Gérard Brandt, hist. abrég. de la réform. des Pays-Bas, l. 18, t. 1, p. 359.—Bayle; diet. kist. art. Arminius, t. 1, p. 381.—Abrégé chron. de l'hist. ecclés. ann. 1603, p. 376.—Mosheim, hist. ecclés. siècle xvii, chap. 1, sect. 2, part. 2, n. 10 et suiv. t. 5, p. 372; chap. 3, n. 1 et suiv. p. 448.—Mém. chron. et dogmat. à l'ann. 1618; t. 1, p. 262.—Hist. du socin. part. 1, chap. 33, p. 154.—Spondam. ad ann. 1609, n. 9, p. 951.—Limborch. vit. Sim. Episcop. p. 5 et seq.—Hug. Grotius, hist. Belg. l. 17, p. 552 et seq.—Wagenar, vaderl, hist. 37 b. n. 8, 10 deel, bl. 15.—J. J. Hoffman, lexicon, art, Arminius, t. 1, p. 349.

les pécheurs endurcis; qu'il désirait le salut de tous les hommes, mais qu'il ne forçait qui que ce sût. Gomarus, au contraire, prétendait que Dieu a prédestiné gratuitement une partie des hommes au salut, les autres à la damnation; et que, par conséquent, personne ne peut résister à ces lois immuables. He s'accusaient mutuellement, le premier en disant que Gomarus faisait Dieu auteur du péché; le second, qu'Arminius attribuait aux forces humaines la faculté d'opérer le bien. Dès l'an 1605, les gomaristes, effrayés des progrès que faisaient leurs adversaires, tentérent d'y mettre des bornes, en saisant décréter au synode de Rotterdam, que tous les ministres et les professeurs seraient obligés de signer l'ancien catéchisme et la consession de soi des réformés; mais les arminiens, qui ne pouvaient y consentir sans se condamner eux-mêmes, demandèrent préalablement la révision et la correction de ces écrits. Les disputes continuèrent avec acharnément jusqu'à la mort d'Arminius (1609): les états de la province de Hollande, et même les états-généraux de la république avaient pris part à ces querelles théologiques; mais les premiers s'étaient sagement contentés d'exhorter les deux professeurs à la modération et à la tolérance, vu qu'ils ne différaient en croyance que sur des points non essentiels de la religion. Cela n'empêcha pas les gomaristes de jeter les hauts cris, surtout lorsqu'ils aperçurent que la modération des arminiens et leur soumission à la puissance civile faisaient pencher le gouvernement en leur faveur : les nouveaux sectaires cherchèrent à calmer les esprits, en présentant aux états de Hollande une remontrance, dans laquelle ils exposaient tout l'odieux de la doctrine de la prédestination et de la mort de Jésus-Christ pour les seuls élus; ils la comparaient avec leurs propres opinions qui étaient diamétralement opposées et dont ils avaient fait un précis en cinq articles. Ce fut depuis lors que l'on nomma les arminiens remontrans (1).

Sur ces entrefaites, Conrad Vorstius, déjà engagé dans des disputes au sujet des deux puissances avec les gomaristes qui, comme tous les fanatiques, ne reconnaissaient même pour les choses de fait, évidemment du ressort du pouvoir social, que la seule autorité eligieuse, succéda à Arminius: le livre De Deo, qu'il avait publié, et dans l'equel il avait émis plusieurs idées philosophiques qui paraissaient nouvelles, sur les attributs de l'Être suprême, savoir, sa simplicité. son indivisibilité, son immensité, son immutabilité, etc., et des dogmes sociniens sur la Trinité et la divinité de Jésus-Christ, fournirent un prétexte spécieux pour accuser le professeur arminien de blasphême, d'impiété, de mensonge, de parjure, d'ignorance, et, ce qui était pis à cette époque, de pélagianisme, darianisme, de servétianisme, de socinianisme, d'éniédinisme, d'ostorodisme, de catholicisme

<sup>(1)</sup> Abr. chron. de l'hist. eccles. à l'ann. 1605, p. 378.—M. Le Vassor, hist. de Louis XIII, l. 2, t. 1, p. 220.—Wagenaur, vaderl. hist. 37, b. n. 7, 10 deel, bl. 38.—Limborch, vit. Sim. Episcop. p. 31 et seq.—Mémochron. et dogmat. à l'ann. 1618, p. 263. — Gér. Brandt, hist. abr. de la réform. 1. 18, p. 363 et 373; l. 19, p. 402.—Hist. du socia, part. 1, chap. 38, p. 155.

romain, de mahométisme, de judaisme, de paganisme et d'athéisme. Les gomaristes se hâtèrent de présenter aux états une requête qu'ils intitulèrent contre-remontrance et qui donna le nom à leur secte: ils s'y opposerent à la doctrine des arminiens et à la nomination de Vorstius, dont ils venaient de flétrir les opinions par des épithètes si outrageantes et si contradictoires.

Non contens de ce pas décisif, ils s'adressèrent au roi d'Angleterre, en qui ils plaçaient leur plus grand espoir, à cause de ses sentimens et de l'influence qu'il avait sur les décisions de leur gouvernement. Jacques Ier, qui se croyait un grand théologien, et qui, comme nous l'avons vu, traitait très mal dans ses états les ebrétiens arianisans, se crut obligé de prendre l'alarme: il haïssait les arminiens, à cause de la protection que leur accordait Barnevelt contre le prince Maurice, auquel s'étaient attachés les gomaristes, et que le roi d'Angleterre soutenait contre le parti républicain, qui lui était odieux en quelque lieu qu'il se présentât à lui. Jacques appuya l'accusation contre Vorstius devant les états, auxquels il se hâta de communiquer une longue liste des erreurs du théologien hollandais, erreurs qu'il avait lui-même extraites du ivre de Vorstius, après une lecture superficielle qu'il en avait saite pendant qu'il se trouvait à la chasse, et au moment même où le traité De Deo lui avait été présenté. Le roi exhorta vivement les états de la république à brûler l'ouvrage de Vorstius, et à bannir son auteur qu'il appelait un hérétique pullulant, un méchant athée, une peste et un monstre; à le bannir,

disons-nous, dans la supposition qu'il consentit à pier ce dont on l'accusait, et à le brûler, comme on sajsait en Angleterre de tous les hérétiques anti-trinitaires, s'il poussait la témérité jusqu'à soutenir ses erreurs: conséquent dans son métier de roi, il demanda en outre que l'on supprimât en Hollande toute liberté de raisonner. Jacques sit plus encore ; il désendit à ses sujets de fréquenter l'université de Leyde, aussi long-temps qu'elle aurait été, comme il s'exprimait, infectée: il sit condamner le livre De Deo aux flammes, par un décret de l'université de Cambridge, après l'avoir réfuté lui-même; ce à quoi le professeur arminien répondit victorieusement, mais avec politesse, tandis que les états, sans cependant rien prononcer sur le fond de cette affaire, envoyèrent Vorstius provisoirement à Gouda, pour ne pas trop heurter le monarque anglais (1).

Dès le commencement, la question de la liberté de l'homme avait mis ceux qui la débattaient dans le cas d'en soulever encore une autre, comme nous venons de voir, celle du plus ou moins d'autorité des magistrats dans le gouvernement extérieur de l'église. Depuis l'an 1612, plusieurs synodes furent tenus par les réformés zélés, en faveur de la domination religieuse,

<sup>(1)</sup> M. Levassor, bist. de Louis XIII, l. 2, t. 1, p. 231, et l. 3, p. 355.

—Hist. du socin. part.2, chap. 37, p. 494 et 499. —Brandt, hist. de la réformation des Pays-Bas, l. 20, p. 405, 415., 417 et 419. — Mémoir. chron, et dogmat. à l'ann. 1611, t. 1, p. 161. — Spondan. ad ann. 1610, n. 12, t. 2, p. 953. —Jac. Gualter. tab. chronogr. sæc. xvii, cap. 5 et 6, p. \$29 et seq. —Hume, hist. of Great Brit. James I, chap. 2, vol. 1, p. 36. — Rapin Thoiras, hist. d'Anglet. l. 48, t. 5, p. 78.

et contre la tolérance si vivement sollicitée par les remontrans et que les états n'avaient jamais consenti à enfreindre. En effet, à côté du professeur contre-remontrant, Polyander, siégeait depuis peu, à l'université de Leyde, le fameux arminien Simon Episcopius, que les intrigues de ses adversaires avaient empêché d'être nommé ministre à Amsterdam, à cause des preuves publiques qu'il avait données de son zèle pour la doctrine de son maître. Déjà Jacques Ier, depuis qu'il avait distingué la cause des arminiens de celle de Vorstius, qu'il ne haïssait que parce qu'il le croyait socinien, était beaucoup revenu de sa prévenfion, sinon contre la personne, au moins contre la doctrine des premiers : ce changement du roi était naturel, d'abord parce que les contre-remontrans professaient tous les dogmes qu'il persécutait lui-même dans les non-conformistes presbytériens d'Angleterre, tandis que les remontrans sympathisaient davantage avec les principes généralement adoptés, à cette époque, par l'église romaine, dont Jacques ne craignait que l'influence papale, et qu'ils admettaient, avec les anglicans, la doctrine de l'obéissance passive aux autorités. Aussi, malgré l'opinion déclarée du parlement contre les remontrans, qu'il confondait avec les papistes et les sociniens, et qu'il redoutait comme des instrumens du pouvoir despotique, la haute église d'Angleterre devint, en peu de temps, toute arminienne, et le roi Jacques écrivit lui-même aux états des Provinces-Unies pour leur prêcher la tolérance, et pour les dissuader de permettre que l'on tint des conférences,

qui n'intéressaient pas le sondement du christiauisme.

Angues Grotius, a qui une lecture attentiva des pères avait dessillé les yeux, » dit un écrivain jésuite. avait beaucoup contribué à cette modération du prince anglais: aussi célèbre alors comme remontaget, qu'il l'est devenu dans la suite comme publiciste et comme philosophe, Grotius proposa, Pour satisfaire tous los partis, de saire décréter que désormais on n'exclurait pas la grace divine des bonnes actions que font les hommes, et qu'on ne serait pas Dieu auteur du mal. c'est-à-dire, en d'autres termes, qu'on croirait le pour et le contre, pour n'être, s'il était possible, ni péla-gien, ni manichéen; cet expédient obtint la plus haute approbation en Angleterre. On ne pensa pas de memo en Hollande: malgré l'édit de tolérance publié, par les élais-généraux (1614), les remontrans continuerent à y être traités avec la dernière rigueur par les synon des, les ministres et le peuple, et on commit contre eux plusieurs excès, des qu'on eut découvert que l'inta; lérance et la persécution les avaient forces de s'asseme bler entre eux pour satissaire aux devoirs du culte, contre l'intention mapifeste des états-généraux qui ne cherchaient qu'à prévenir le schisme. Pour les rendre edieux, on alfa jusqu'à les accuser de correspondance avec les jesuites et les Espagnols, auxquels, disnitth, ils voulaient 'livrer leur patrie', accusation de laquelle Cytenboggert les a si éloquemment laves, ouin cela, on accusa Épiscopius de socinianisme. Les armiens n'étaient pas jous étalement endurans à cette

epoque où la modéfation leur était si hécessairé; étais du leurs ministres écrivirent contre la violence et la vyramie de Calvin: ils en furent blames par leurs étilièques (').

Ce l'ut vers l'an 1817, que le prince Maurice, qui devait chercher à grossir son parti de tout ce qui Mětak pas exclusivement attaché au parti républicati, fréquenta ouvertement les assemblées des réformés; béparés, pour cause de gomarisme, de la grandé église talviniste, dù l'on remarquait encore des arminiens: Maurice disait sans détour qu'il reconnaissait dans les calvinistes rigides les fils de ceux qui avaient mis son père à la tête des affaires des Provinces-Unies; ce qui faisait bien entendre qu'il exigeait d'eux d'augmenter L's honneurs et son pouvoir, en récompense des services qu'il voulait leur rendre en les débarrassant de Murs adversaires, plus véritablement religieux et par la même moins factieux et meilleurs citoyens qu'eux. Dé à là division éclatait dans tous les corps de la république: on en vint des consérences aux menaces et aux armes, et l'on vit le vertueux Barnevelt à la lete

Valendar, Vaderi. hist. 87 b. n. 14, 10 deel, bl. 55; 38 b. n. 1 cn velg, bl. 113; n. 15; bl. 164; n. 19, bl. 176. — Brandt, reformat. dei Pays-Bas, l. 21, t. 1, p. 420, 423 et 426; l. 23, p. 434; l. 25, p. 444; k. 26, p. 459 et 460; l. 27, p. 470. — Hist. du social part. 1, chap. 33, p. 456; part. 2, chap. 36, p. 465 et 486; dans les notes, p. 46 h. D. Larrey, hist. d Anglet. Charles I, t. 4, p. 115 et 152. — J. Le Clore, billa univers. t. 4, art. 8, p. 304 et suiy. — Epist. eccl. a Philip. a Limborgh edit. epist. 262 apologet. Johann. Bythologaert ad Johann. Narslutt, p. 337 et seq., — Limborgh, vit. Episcop. p. 40 et seq., M. La Vasanti, histoire de Louis XIII, l. 4, t. 1, p. 459, et l. 8, 1, 2, p. 460. — Marsin Marslutt. 264.

The part oppished par Maintee: 1889 That "provinciaux de la monande bu dontinate le premier de étaient deélarés pour la tolérance; mais les magistrats d'Am-Merdain vouldient maintenir la reformé dans toute sa purele; inchre par la violence : les premiers étaient bintaires à la con idealidh à un symble national du ils prévoyance de la dévelle éthènne du cont de contra 1922 et de predeription : Supenduite, ce sylveds fat lesold fat les états-généraum Cene décision miliquet des 45 grand pouvoir du prince d'Urange; ou en eut Breller des pienves plus convaineantes encore, lorsqu'on & vit changer arbitrairement la magistrature d'Utrecht, faite emprisonner Olden-Barnevelt, avocat-genéral de Hollande, Grotius, pensionnaire de Rotterdam; et duciques autres qu'il savait suit continuites à ses des selfs, enfin; exercer des actes tyranniques dans la province de Hoffande, jusqu'a ce qu'il l'eut force a décreter le sylvoir national de Béstrecht, et qu'il ent Altribile dux synolets provinciant tes polivoirs nucles Mires Bout exercer; Walls will sa rigdent; lett just Wildian ecclesiastique contre les remontraire. ' E'all 1618; s'ouvilt le grand synode à Bortreche, d blus fameuse disemblee teligieuse vies reformes, tant pour les muliéres qu'on y traftes; que pour la sée tennile avec taquelle elle tell tenue et les itsultats qu'elle eut sur la réformation en général. Vingt-six torb, anglais, allemands of edisses, einq professeurs of soize laiques y assisterent: les premiers, s'il faul en croire les arminiens, cadont nous de comuses pe

très éloignés, avaient tous été pris parmi leurs advensaires, et pour leur malheur, le roi d'Angleterre contribua encore à leur perte par le choix des docteurs, ses envoyés. Le roi de Françe ne permit pas aux réformés, ses sujets, de se rendre en Hollande (1).

La première session se tint le 13 novembre : des la seconde, en s'aparcut des intrigues et de la partialité dont l'influence affeit dénaturer les débats. On commonça par faire un cuime aux remontrans de s'être adressés aux états de Hollande, ou, comme ou s'estprimait, d'avoir frappé à me fausse porte; puis op obligea trois d'entre eux qui se trouvaient dans l'assemblée, à consentir qu'Episcopius et les autres arminiens ne prissent, point place dans le synode, mais qu'ils y comparussent pour rendre compte de lour doctrine, malgré leurs, réclamations contre l'incompétence du tribunal et contre les juges, tous ennemis déclarés de l'arminisme. Ce ne fat que dans la vingt-deuxième session qu'arrivèment les treize: remontrana; et., tout en jeur donnant les noms de «, mvérends, célèbres et exactlens frères en Jésus-Christ, » on les assucilit avec assez de durcté pour leur faire presentir les dispositions de l'assemblée à leur égard, et on leur fit crusment connaître qu'ils n'étaient là que pour être jugés. Bientôt les députés remontrans

<sup>(1)</sup> Hist. du socinian. part. 1, chap. 33, p. 157.—Mémoir. chronol. et degmat. à l'année 2068, t. 1, p. 267 et 209. — Mich. Le Véseig, Miliste Lenis XIII. J. 8, t. 3, p. 488; J. 16, t. 26, 123 et thiv. et ], 12, p. 264, et ... Wagehaar, vaderl. hist. 39 b. n. 1 en volg. 10 deel, bl. 243.—Brandt. hist. de la réformat. des Pays-Bas., l. 27, t. 1, p. 471; l. 28, p. 261; l. 20, p. 471; l. 28, p. 471; l. 28, p. 41.

d'Utrecht, qui jusqu'alors avaient siègé parmi les pères, furent forcés de se joindre aux accusés, et, tous ensemble, récusèrent de nouveau un concile qui les traitait avec une aussi injuste sévérité. Ils se décidérent cependant à s'expliquer après la trentième session, et ils le sirent en développant leurs cinq articles; ce que le synode blama amèrement, sous prétexte qu'ils devaient se désendre sans attaquer le système de leurs adversaires, et surtout sans s'attacher, comme ils le faisaient, à faire ressortir l'odieux de la réprobation gratuite du genre humain, et sans même saire l'apologie de leur propre doctrine, si ce n'est pour autant que le synode le jugeait convenable. Ce dernier trait sit résoudre les arminiens à resuser nettement de se soumettre au synode, resus qu'ils signèrent l'année suivante, et qui les sit expulser par les gomaristes, dans la cinquante-sixième session. Déjà les contre-remontrans ne doutaient plus de leur victoire, vu que les états-généraux les avaient assurés qu'ils feraient respecter leurs décisions, même, s'il en était besoin, par la force. A mesure qu'on avançait dans cette étrange procédure, la plupart des théologiens étrangers, moins passionnés que les Hollandais, étaient de plus en plus scandalisés de l'irrégularité de ses formes; mais ils étaient entraînés par le torrent, et quelque estime d'ailleurs qu'ils pussent avoir pour les vertus personnelles des remontrans, la plupart condamnaient leurs principes, ou n'avaient été envoyés en Hollande qu'avec l'ordre exprès de les condamner (1).

<sup>(1)</sup> M. Le Vassor, hist. de Louis XIII, 1.43, t. 3, p. 388 et suiv. -

Pendant que cela se passait, les tribunaux ección siastiques particuliers ou synodes provinciaux sevis saient avec la dernière rigueur contre les remontrans que l'on commençait généralement des lors à accuser. d'erreur sur la Trinité et sur l'incarnation d'un Dieu. soit qu'on le fit pour mieux les signaler à la haine du peuple, soit que l'on crût véritablement qu'ils n'avaient pas une soi bien vive en des articles dont ils ne préchaient point la croyance comme fondamentale et indispensable au salut : mais c'étaient là seulement des persécutions particulières qui ne satisfaisaient que très peu la haine des contre-remontrans. synode œcuménique de Dortrecht, comme l'appelle Leydecker, devait frapper le coup décisif, n'y ayant selon cet écrivain, point de milieu entre la nature et la grace: dans sa cinquante-huitième session, aborda directement l'examen des cinq articles arminiens, et le suivit avec sa partialité accoutumée, sans cnir aucun compte, ni des protestations, ni des désenses par écrit que lui sirent parvenir les remontrans. ni des exhortations à la modération et à la douceur que ne cessèrent de lui saire les étrangers, et auxquelles il ne répondit que par des injures grossières. Une iniquité aussi criante sit résoudre les arminiens de Rotterdam à tenir également un synode qu'on ap-

Epist. ccri. a Phil. a Limbergh edit. epist. 316, p. 513 et seq. — Aprègachronol. de l'hist. coclés. à l'ann. 1618, t. 2, p. 396... — Limborch, Sim. Episcop. vit. p. 120 et seq. —Brandt, réformat. des Pays Bas, l. 33, t. 2. p. 3 ét suiv. ; l. 34, p. 25, 30 et suiv.; l. 35, p. 35; l. 36, p. 46, 56 et suiv. — Rempst, hist. des variat, l. 14, p. 21 et suiv. ; t. 3, p. 566, — William genaar, vaderl. hist. 39 b. u. 17 en volg. 10 deel, bl. 309.

pela auti-gypode, et ils garrespondirent avec leurs gellègues de Dortrecht.

"Gala; n'empêcha pas la perte de toute la secte, perte jurie par les gomaristes et qui sut consommée dans leux cent vingt-sixième session et dans les sessions suivantas, par la rédaction de plusieurs canons destinés à protéger l'orthodoxie réformée: contre la doctrins arminienne ('). Ceux qui rejetèrent ces canons surent déclarés novatous, obstinés, désobéissans, corrupteurs de la religion, schismatiques, etc.; le synode les condamna à la destitution de leurs fonctions ecclésiastiques et acadómiques, parçe qu'ils ne croyaient pas, avec lui et avec les calvinistes primitifs, à la certitude du salat et à l'inamissibilité de la grâce : en cffet, les rementrans, quoiqu'ils accordassent à tous les hommes les forces nébessaires pour se convertir, ne leur permettaient. cependant jamais de se croire indubitablement sauvés en vertu d'une élection absolue (2).

<sup>(1)</sup> La doctrine árminienne était comprise dans les cinq articles suivans: 10 Dieu a résolu de toute éternité de sauver tous les fidèles et de damner tous les infidèles; 20 Jésus-Christ est mort pour tous les hommes, quoique ses mérites ne soient applicables qu'aux fidèles seulement; 30 l'homme a besoin de la foi salutaire qui lui est nécessairement commiquée, lors du sa régénération, par Dieu même; 40 dans cette grâce divine consistent le commencement, le progrès et la fin de tout lieu, l'homme a la faculté de suivre ses mouvemens ou d'y résister; 50 avec la grâte on ne peut pas pécher, mais on peut perdre la grâce. Les canons gomaristes établissaient, au contraire, l'élection et la réprobation gractules, sans prévision des mérites ou des démérites; la mort de Jesus-Christ pour les seuls élus; l'impossibilité pour l'homme, depuis sa chute, d'être vertuels par ses sétiles forces; la grâce efficace ou plutôt néces-sitante par elle-même, et l'impoccabilité des prédestinés.

<sup>(5)</sup> Leydecker, hist. jansen. part. 2, L 2, cap 45, p. 442. -- Hist. du

La condamnation personnelle de Vorstius fat le résult. tat de la cent quarante-neuvième session :- on lui devast cette, preuve particulière de sévérité; diabord pour satisfaire le roi d'Angleterre qui n'avait cesse de presser le synode à ce sujet, puis à cause des opinions antitrivitaires que le professeur rementrant avait semées dans ses écrits, comme nous l'avons vu; et qui déplaisaient également à Jacques I<sup>er</sup>; les gomaristes purs déclarèrent que Vorstius s'était accordé avec le méchant Socin, et sur cela, les états le bannirent des Provinces-Unies. Après cette dernière opération, il ne restait plus qu'à congédier l'assemblée: on le at dans la cent cinquante-quatrième session qui suivît immédiatement celle destinée à la publication des canons et de la sentence. Les Hollandais tinrent encore vingt-six sessions entre eux, sur la discipline de leur église, et (29 mai 1649) après environ, six mois de cabales qui avaient coûté au gouvernement, en frais et en présens aux théologiens étrangers, plus d'un million de florins de Hollande, l'œuvre si désirée de la ruine des remontrans sut accomplie.

Comme l'esprit de persécution est partout le même, quelque secte d'ailleurs qu'il aveugle et quels que soient les dogmes qu'il s'agisse de proscrire, les réformés fatalistes, disciples de Gomarus, composèrent un formulaire pour perdre leurs adversairés, les réformés,

socinian. parí. 1, chap. 83, p. 159 à 161. — Mémoir. chron. et dogm. à l'ann. 1619, t. 1, p. 272 et 275.—Abr. chron. de l'hist. eccles. à l'an. 1618, t. 2, p. 397. —Brandt, hist. de la réform. l. 37, t. 2, p. 61; l. 38, t. 89, p. 69 et suiv.; l. 40, p. 216.

disciples d'Arminius et désenseurs du libre arbitre; de même que firent, dans la suite, les catholiques antichtalistes, sectateurs de Molina, pour perdre les cathéliques, sectateurs de Jansénius, le partisan le plus déclaré du système de la nécessité. Le formulaire contre-remontrant, qui n'était nullement approuvé par les députés étrangers, contenait catégoriquement toutes les opérations et toutes les décisions du synode; et les ministres arminiens, qui ne voulurent pas le souscriré, durent, par ordre des états, renoncer par écrit à tout exercice de leur ministère, avec promesse formelle de ne plus enseigner ou dogmatiser de quelque manière que ce pût être : s'ils resusaient de le saire, ils étaient envoyés en exil. Presque tous embrassèrent ce dernier parti; un seul se soumit au concile. Sur ces entrefaites, l'exaspération générale contre les arminiens avait sait naître en bien des endroits du tumulte et des désordres; mais le supplice de Barnevelt, sacrissé à la politique et au sanatisme, sit oublier tous les autres malheurs. Les canons de Dortrecht (13 mai) emportèrent la tête de cet honorable républicain, pour nous servir ici de l'expression froidement ironique de ceux mêmes qui avaient contribué à forger ces redoutables armes du despotisme. Cinq jours après, Grotius, détenu depuis song-temps, sut condamné à une réclusion perpétuelle au château de Lœvenstein, pour avoir aussi contribué de son côté à troubler et à affliger l'église de Dieu, comme on disait alors; il se sauva, deux ans après, par l'adresse de sa femme, et fut honorahighent employé par Chaistine de Suède & d'autres appiniens furent bannis (').

Tant d'acharnement et de cruauté ne put emple. cher les remontrans de saire ce qu'ils croyaient leur devoir; ils ne se contentérent point de demeurer constans dans leur croyance; mais, malgré la sévénité des placards de prohibition, ils désendirent ouvertement leur doctrine et attaquèrent celle de leurs adversaires par dissérens écrits, et ils continuèrent à s'assembler publiquement entre eux pour satissaire aux devoirs de la religion. Il en résulta des excès honteux et même des massacres, dans tous les lieux où se rencontraient des sidèles des deux partis. Cela ne sit qu'exciter davantage les contre-remontrans à profiter des moyens dont ils pouvaient disposer pour écraser leurs rivaux ; le synode de Leyde appuya plus que jamais sur la nécessité de faire signer le sorinulaire. Plus de soixante ministres arminiens furent déposés, et on exila ceux qui ne voulurent pas reconnaître la légalité de leur déposition; les professeurs de l'université, et parmi

<sup>(4)</sup> Spondan, ad ann. 1619, n. 8, t. 2, p. 963. — G. Brand', hist. ven de vyf. artik, trad. de l'angl. de Heilin, voy. Le Clero, biblioth. univers. t. 4, art. 8, p. 321. — Bayle, dict. hist. art. Vorstius, et nôtes, t. 4, p. 2841 et suiv. — Limborch, Simon. Episcop. vit. p. 236 et seq. — Abs. chron. de l'hist. coelés. ann. 1614; t. 2, p. 390, et 1618, p. 397. — Ilist. du socinian. part. 1. chap. 33, p. 161; part. 2, chap. 37, p. 486. — Brandt, réform. des Pays. Bas. l. 41, t. 2, p. 435 et 139; l. 42, p. 150 et saiv.; l. 45, p. 165, 465 et 166; l. 58; p. 803. — Wagenaar, vaderl. hist. 40 b. n. 1 en volg. 10 deel, l. 883; n. 9 en volg. bl. 440. — Mésn. chron. et dogmat. à l'ann. 1618, t. 1, p. 277. — Epist. eccles. 355 Joann. ab (tiden Bosnivolt ad conjug. liber. gener. et nepot. p. 582; epist. 350 Gualt. Balcanquall, ad Dudlei. Carleton. p. 507 et seq.:

eux le célèbre Vossius, eurent le même sort. Cette scène de proscription se répéta en beaucoup d'endroits: un synode dans la Nord-Hollande et d'autres synodes encore suivirent exactement les traces de celui de Leyde, et bientôt on compta quatre-vingts ministres remontrans bannis du territoire de la république, et cent vingt autres déposés de toute fonction religieuse. Les exilés se réunirent à Anvers, y approuvèrent de nouveau les cinq articles de leur doctrine, et établirent une correspondance avec leurs eglises des Provinces-Unies, qu'ils organisèrent et auxquelles ils donnèrent des ministres pour les desservir. On voyait à Rotterdam des réunions de cinq mille remontrans; les gomaristes les attaquèrent un jour, les dépouillèrent de tout et les dispersèrent, après en

avoir tué quelques-uns (').

Il était impossible qu'une secte chrétienne ne se divisat pas en d'autres sectes en se multipliant; ce sut aussi ce qui arriva à l'arminianisme. La dissiculté d'avoir des ministres de leur croyance, et le danger que couraient ces ministres, chaque sois qu'ils se présentaient au milieu d'eux, sirent naître à quelques sidèles l'idée d'exercer eux-mêmes le ministère selon l'inspiration du moment, sans vocation et sans caractère quelconque: les srères Kodde surent les instituteurs de ces nouveaux enthousiastes, qu'on appela les prophètes ou rhypsburgers, et qui, lorsque les remontrans voulurent les assujétir à la discipline ordinaire,

<sup>(!)</sup> Brandt, hist, de la reformat. des Paye-Bas, l. 44. 4. 2. p. 167; l. 45, p. 178; l. 46, p. 183; l. 47, p, 195, 209 et 212.

se séparèrent définitivement de leur communion, sans cependant renoncer aux cinq articles fondamentaux de la secte. Quoi qu'il en soit, l'arminianisme avait sait aussi des progrès hors des Provinces-Unies: nous avons déjà vu que le clergé anglican penchait pour les dogmes arminiens sur la liberté, dogmes qui, outre qu'ils lui paraissaient plus libéraux et plus raisonnables que ceux des calvinistes, avaient encore à ses yeux le précieux avantage de tracer plus prosondément que jamais la ligne de démarcation entre lui et les presbytériens; et les rois Jacques et Charles se sirent un devoir de favoriser ce penchant, en haine des puritains, ennemis du despotisme, dont ces princes, à la sois tyrans et sectaires, abusaient principalement contre eux. Un autre motif de rapprochement fut l'opinion émise par quelques remontrans qui, ne faisant pas profession d'admirer exclusivement toutes les réformes de Calvin, le blamaient surtout d'avoir aboli l'épiscopat, qu'ils regardaient comme une des institutions les plus respectables de l'église primitive.

Plusieurs ministres français, entre autres Caméron, d'Aillé, Amyraut, etc., avaient également embrassé l'arminianisme qu'ils appelaient universalisme, pour le distinguer du particularisme des calvinistes rigides, qui croyaient à la nécessité d'une grâce spéciale pour chaque individu; mais ce n'était point la doctrine générale de l'église réformée de France. Il y eut même quelques ministres déposés de leurs fonctions religieuses, pour cela seul qu'ils avaient renoncé à la grâce nécessitante, et le synode national d'Alais,

dans les Cévennes, confirma (1620) les canons du concile de Dortrecht, rédigea un formulaire à son exemple, et condamna à la destitution et à l'excommunication quiconque refuserait de le signer. Ces mesures parurent d'autant plus indispensables, que les remontrans de Hollande, au moment où allait expirer la trève entre leur patrie et l'Espagne, avaient résolu, en bons sujets, d'abandonner les provinces soumises à cette dernière, et qu'ils s'étaient presque tous retirés en France: on les accueillit avec humanité et même avec distinction dans ce royaume, d'abord à cause des talens qu'on leur comnaissait, et puis à cause des avantages qu'on avait droit d'en attendre. En effet, comme on disait généralement alors que les arminiens avaient adopté; sur la prédestination, les opinions professées par l'église romaine, en espérait, sinen de les réunir aux catholiques, au moins d'établir, par leur moyen, un mouveau point de contact entre les deux communions réçues en France, ou ensin de semer la division dans l'église résormée. Rient de tout cela n'eut lieu :: la constance et la vertu des arminiens: les mettaient au dessus de la faiblesse et des intrigues. Ils passèrent bientôt dans le Hoistein, où le roide Dansmarck leur permit de bâtir une ville pour y exercer-librement leur culte : les luthériens les protégeaient par haine des carvinistes, et surtout des gomaristes qu'ils accusaient d'avoir canonisé les points controversés entre leuréformés et les protestant, et, par conséquent, d'avoir rendu plus intolérable ce que la doctrina

<sup>&</sup>quot; is a second of the control of the property is a parameter of the control of the

de Calvin avait deja d'odieux aux yeux de ces derniers ('):

Dix ans de persécutions h'avaient pas encore assouvi la traine des calvinistes : ceux le Rotterdam l'étendirent jusque sur la statue du grand Brasme, leur compatriole, dont tout le crime était d'avoir souténu la liberté de l'homme contre les réformateurs de son Biécie; une majorité de deux voix seulenfent; dans l'assemblée qui devait décider de son sort, empétha cette statue d'être renversée. Bien loin d'imiter la mêdération intéressée du roi d'Angleterre, qui venait dé défendre toute dispute sur les dogmes appelés profonds, de la prédestination, de l'élection, de la réprobation; etc., de même qu'ils l'avaient imité dans son imprudente sévérité, ils mirent tous les moyens d'attaque entre les mains d'un parti, et otérent tous les moyens de défense à l'autre. Un matheuteux meitient sint encore teur fournir de nouveaux prétentes de creauté: les sils de Barnevelt conspirérent contre la vie du prince d'Orange; un ministre remontrant et quielques adctaires trempèrent dans ce complete, et, auoique les plus sages et les plus distingués d'entre eux temoighasseat l'horreur qu'ils avaient d'un attentat si opposé à leurs principes, la persécution reprit une nouvelle vigneur. Elle dura jusqu'en 1625, époque de la mort du prince Maurice qui en avait été le principal instigateur.

<sup>(4)</sup> Abr. chrew. de l'hist. esclés. son 1825., p. 227. — Mém. strance et dogmat même ann. p. 277. — Brandt, réform. des Pays Bays. 1. 48, f. 2, p. 218; l. 49, p. 228; l. 52, p. 256; l. 53, p. 288 et suiv. ; l. 56, p. 280 et 331. — Bayle, dict. hist. art. Amyrant, t. 1, p. 182. — Rapin Thoirs, hist. d'Angl. l. 20, t. 9, p. 32 et suiv.

Deux ans après, 'n cian visible que dejà les magis trais executationt avec moins de rigueur les lois contre les remontraits, qui se hataient de réparaître et de prositer de ce relachement inespere. Les gomaristes ne manquerent pas de reclamer contre ce qu'ils regardaient comme la perte de la discipline et la ruine de l'orthodoxie; ils redoublerent même de zele et de durcté, et proposèrent de saire déclarer les arminiens incapables de servir l'état, et leurs enfans illégitimes. Ce dernier coup prouve aux rementrans qu'il fallait renoncer aux voies de conciliation avec leurs adversaires, voies qu'ils avaient tentées jusqu'alors on demandant des modifications aux canons de Dortrecht: ils ne songèrent plus qu'à fonder une église séparée de celle-des gemaristes; dans leur commune patrie. Les ministres qu'on avait cessé d'inquiéter, retournèrent en soule, et ontre autres le sameux Épiscopius, qui sur d'abord ministre de l'église arminienne de Rotterdam, et puis alla régir le collège d'Amsterdam, jusqu'di sa mort (4643); le P. Mabillon fait de lui de grands éloges, dans ses Études monastiques, et ne lai reproche-que quelques petites taches. En 1628, ofi laissa sortir les prisonniers du château de Læyenstein, sans cependant qu'il y cût de décret qui permît leus mise en liberto ("). Depuis ce temps-là, les remontrans

<sup>(&</sup>quot;) Libritorett', Vit. Episcopii, p. 282 et seq. — Brandt, hist. de la reform. 1. 57, t. 2, p. 847; l. 58, p. 364 et 368; l. 59, p. 379; addit. à l'hist. de la reform. Poid: p: 469 et suiv. — M. Le Vassor, hist. de Louis XIII. L. 19, v. 4, p. 388. — Mist. du socin. part. 2, chap. 36, p. 488. — Ailama, W. 198: belg. p. 78.

jouirent, sans contradiction, en Mollande, de la même tolérance que les luthériens et les anabaptistes: bientôt ils eurent des églises célèbres, une école publique et des professeurs, à Amsterdam, sans que le gouvernement daignât faire attention aux plaintes amères des théologiens suisses qui déplorèrent « le malheureux penchant des Hollandais à une permicieuse modération (1). »

(\*) Cotte telésance devait paraltie d'autant plus pérmicleuse aux devots rélés en cette occasion, qu'elle étrit enercée engers dus sectelus qui ponssaient la même tolérance aussi loin que possible dans la pratique. Le principe favori des arminiens, qui leur faisait faire une distinction; entire les dogmes fontienneintaux et ceux épri me le sont pas, leur en fourpissait amplement les moyens. Ces dogmes fondamentans se sont peu à peu restreints à ceux sculement qui découlent de la croyence ca un soul Dieu, en Tinspiration des saintes écritures et et la médiation de Jésus-Christ; et, comme ils n'en monnaissaient poist d'autres dont la foi fût indispensable, ils admettaient au milieu d'eux et laissaient même parler librement dans leurs reunions religieuses, toute personne de meeurs pures qui, putilisant éés dogues, éthit à leurs jeux ce qu'ils appelaient un chrétien non idolatre. C'est pour cette raison qu'ils n'ont jamais refusé de recevoir dans le sein de leur église, les sociniens qui ne réjétifient, selon eux, aucum des dogmes formellement établis dans les saintes écritaires; comme ils fireme à l'égard, de l'estités, dont les sentimens entièrement ariens, qu'il consessa ouvertement, même au lit de la mort, leur étaient bien contras, et avec lequébaon seulement de successione de la company d riger leur église de Frédérikstadt, en disant que ses vertus devaient lui faire pardonner ses erreurs. Aussi, les a-t-on toujours accusés générahunent de tochianisme, surtout les principaux d'éntre eux, comme Episcopius, Grotius, Courcelles, etc., quoiqu'ils prétendissant n'étes coupables que de tolérance: et, en effet, leur profession de soi qui occupe tout le troisième volume de l'Histoire de la réformation des Pays-Bas et le Traité de philosophie chrétienne, de Van Limberch, pa s'éloique sucunement de celle des calvinistes, ni sur le point de la Trinité coéternelle et consubstantielle, ni sur celui de la divinité de Jésus-Christ. Mais, on voulait des motifs pour persécuter les agminiques, ce qui n'était possible qu'en vertu des lois contre les sociniens, depuis que

les premiers étaient tolérés en Hollande, puisque les luthériens qui admettent les cinq articles le sont également, et que toute l'église anglicane est arminienne sur ce point. — Hist. du socinian. part. 1, chap. 34, p. 162 et 164; part. 2; chap. 87, p. 497. — Stouppe, relig. des Holland. lett. 2, p. 40 et suiv. — Brandt, réformat. des Pays-Bas, l. 58, 4.2, p. 368, et t. 3, passim. — Leydecker, hist. jansen. part. 2, 1.2, cap. 15, p. 442. — J. Le Clerc, bibl. univers. t. 8, art. 7, p. 262 et suiv. et t. 17, art. 1, p. 305 et suiv. -- Id. bibl. chois. t. 3, art. 9, p. 398, et t. 5, art. 5, p. 306 et suiv. - Limborch, theol. christ. ad praxim pietat. ac promot. pacis christ. unice directa, l. 7, cap. 21, n. 13, p. 839; cap. 22, p. 843, et passim. — Bossuet, prem. instr. sur la vers. du nouv. testament de Trévoux, t. 2 de ses œuvres, p. 482; sec. instruct. p. 520 et suiv. et alibi. — Jurieu, désense de la doctr. univers. de l'église, part. 3, chap. 37, p. 474. —Epistol. eccl. a Philip. a Limborch edit. epist. 262 Joann. Uytenbogaert ad Joann Nars. p. 337 et seq.; epist. 244 ejusd. ad Conrad. Vorst. p. 365 et seq.; epist. 443 Nicol. Grevinchov. ad Simon. Episcop. p. 722; epist. 477 Gasp. Barlæi ad eutod. p. 748 (746); epist. 487 Carol. Niell. ad eumd. p. 752; epist, 686 ejusd. ad Joann. Uytenbogsert, p. 955 et seq. et passim.

## CHAPITRE IV.

Resig de belanisme dans les Pays-Bas catholiques. — Janeinius. — Son Ananctions. — Sa haine contre les jésuites. — Le livre de Jansénius, approuvé. — Les fésuites, en l'attaquant, injurient saint Augustin. — Urbein VIII condamne l'Augustinus. — Les ginq propositions. — El es sont condamnées. — Subtiles distinctions des jansénites. — Le grand Arnauld.— Li est condamné par la Bosbonne. — Lettres provinciales.

Malgré les sentences multipliées du saint siège, le baïanisme n'avait jamais été complètement vaincu dans les Pays-Bas: les bulles de 1570 et 1580, que les papes Lig V et Grégoire XIII avaient lancées contre lui, étaient devenues le texte que les jésuites de Louvain n'avaient plus cessé de commenter, pour saire reecvoir généralement leur doctrine sur le libre arbitre. Lessius se distingua parmi les autres, mais il ne tarda pas à rencontrer de nombreux contradicteurs. Les thèses des jésuites déplaisaient grandement à tous les docteurs de l'université: Baïus lui-même et Jacques Jansonius, son disciple, se sirent leurs interprêtes, et le dernier dénonça trente propositions de leurs adversaires, que l'université censura: la société s'adressa au pape Sixte-Quint, dont le nonce avait d'abord cherché à terminer par la douceur et la prudence une guerre théologique qui menaçait de nouveau de troubler toute la catholicité; mais, ces moyens étant inutiles, Sixte condamna les censures de l'université et approuva la doctrine des jésuites. Il aurait probablement réussi par ce moyen à rétablir la tranquillité, si Jansonius n'avait eu pour disciple un théologien dont

les écrits malheureusement trop échibres, est, pendant cent cinquante ans, servi d'aliment aux pointillouses arguties du fanatisme, et ont réussi, pendant tout le dix-septième et une partie du dix-huitième siècle, à détourner sur oux l'attention des gouverremens et des hommes doctes, qui peut-être, s'ils avaient porté leurs regards sur des objets plus import tans pour l'avantage de la société et pour le bonhent de ses membres, auraient pu, par de sages réformes, prévenir en partie les malheurs du bouleversement dont nous avons été les témoins, et que d'énormes abus et l'exaspération de ceux qui en étaient les vietimes, durent nécessairement occasionner à la fin on Europe. Ce théologien est Corpeille Jansens ou Jansén nius, né dans le comté de Lecrdam (1585), et qui, ctroitement uni d'amitic et de sentimens avec Jacques lansonjus, sut destiné à devenir le plus sameux appui des fatalistes catholiques (1).

Jansénius, évêque d'Ipres, ne termina l'ouvrage dans lequel il prétendait saire revivre la doctrine da saint Augustin, et qu'il intitula pour cette raison Augustinus, comme si le docteur de la grâce s'y trouvait tout entier, que peu de temps avant sa mort, arrivés l'an 1638 (°). Les opinions du prélat n'étaient point un'

<sup>(1)</sup> Leydecker, histor. jansen. 1. 1, cap. 1, p. 2; cap. 11. p. 42; cap. 12, p. 45, 46 et 50. — Duchesne, hist. du haïanisme, l. 3, u. 5 et suiv. p. 198; n. 37 et saiv. p. 251, et n. 69 et suiv. p. 277; l. 4, n. 5 et suiv. p. 289.

<sup>(3)</sup> Il était déjà comm par dimes écrits, entreutres par écox contre les réformés des Provinces-Unies, qui, lors de la prise de Bois-le-Daul (1629), y avaient aboli l'exercice public du culte catholique. La nopos

secret dans sa patrie: on connaissait son mépris pour les scolastiques qui, comme secte semi-philosophique ou raisonnante, c'est-à-dire appelant de la foi au raisonnement, avaient reconnu la nécessité de la liberté humaine, et son admiration pour les pères que la théologie avait précipités dans le prédestinationisme; on savait qu'il avait le projet de renouveler, dans la chrétienté, le vrai système de saint Augustin sur la grâce, système, selon lui, entièrement ignoré et perdu depuis cinq cents ans, et d'après lequel Jansénius enseignait que le libre arbitre n'influe en rien sur la grâce pour la rendre efficace, ni dans son principe, ni dans sa durée. C'est ce qui lui faisait déclarer pélagienne la doctrine soutenue par le jésuite Molina (1), par Lessius, Vasquez, Suarès, et même par le cardinal Bellarmin, quoique celui-ci fût plus prudent que les autres; et c'est aussi de qui empêchait l'évêque d'Ipres

pontifical charges Jansénius... à cette occasion, de consacrer sa plume à la désense de l'église romaine; et le docteur, qui prévoyait combien les épinions de saint Augustin, qui étaient les siennes, allaient le rapprocher du calvinisme sur la matière de la grace; accepta avec soie une commission qui éloignerait de lui toute comparaison odicuse. Jansénius publia aussi le Mars gailicus, dans lequel il élevait jusqu'aux nues la catholicité du roi son maître, aux dépens des rois très chrétiens, qu'il acensait d'ayoir presque toujours été alliés avec les infidèles et les héretiques. Ce traité eut les suites les plus remarquables : on peut le considérer, en quelque manière, comme la première origine du triomphe du molinisme en France, où le jansénisme put être représenté par les jésuites sous l'aspect défavorable d'un système tout espagnol : les molimistes français plièrent la cour de Rome et toute la catholicité à leurs opinions. Un autre effet, mais-plus prompt, du Mars gallicus, fut d'attirer à son auteur la bienvaillance de la cour d'Espague, qui disposa en sa fanour du siège d'Ipres,

<sup>(4)</sup> Doctrine emprintée à l'enler, selon un auteur resormé.

de reconnaître avec les dominicains, outre la grâce efficace, une autre grâce appelée suffisante mais qui pouvait parfois ne pas suffire. On n'ignorait pas enfir qu'il se vantait d'avoir lu plus de dix fois toutes les œuvres de saint Augustin, et plus de trente fois ses écrits contre le pélagianisme; qu'il l'invoquait sans cesse en le commentant; et que, pour le mieux comprendre, il disait qu'il avait complètement renoncé à l'usage de sa propre raison (1).

Ces principes et la haine de Jansénius pour les jésuites (2), haine qui s'étendait jusque sur leurs patrons lgnace (3) et Xavier dont il n'approuvait pas la canonisation, n'empêchèrent pas que les jésuites ne montrassent leur zèle pour fêter l'évêque d'Ipres, et pour célébrer ses louanges dans leurs vers, lors de la prise de possession de son siège. Jansénius n'en jouit qu'environ dix-huit mois; en mourant, il laissa le manu-

<sup>(1)</sup> Après ses trente lectures des traités anti-pélagiens de saint Augustin, Jansénius avouait encore à l'abbé de Saint-Cyran qu'il ne savait trop à quoi s'en tenir. Il n'y parvint à la fin qu'en frémissant de crainte, par la prévision qu'il serait seul de son opinion, et qu'il soulèverait contre lui Rome et tout le catholicisme. — Dumas, hist des cinq proposit de Jansénius, l. 5, p. 352.

<sup>(3)</sup> Ce fut encore là la raison pour laquelle il soutint chaudement le nouvel institut de l'oratoire, dont le fondateur, le cardinal de Bérule, dait également ennemi de la société de Jésus.

<sup>(5)</sup> Il paraît que la sainteté d'Ignace eut d'abord assez de peine à se faire jour; il fut accusé quatre fois, devant l'inquisition, comme fanatique, illuminé, h'rétique même: il est assez remarquable que les deux généraux des jésuites, qui lui succédèrent immédiatement, Laynez et saint François Borgia, furent également poursuivis. — D. Llorente, hist. crit. de l'inquisit. chap. 29, art. 2, n. 7, t. 3, p. 83.; chap. 30, art. 1, n. 4 et suiv. p. 102.

serit de son Augustinus qui lui avait coûté vingt-deux ans de travail, avec une préface dans laquelle, ainsi que dans le corps de l'ouvrage et dans son testament, il soumettait ses opinions au jugement du saint siège; ce qui ne suffit pas pour sauver de la condamnation, nous ne disons pas la doctrine de Jansénius, mais même la mémoire de l'écrivain qui avait manifesté si solemnellement sa modestie et son obéissance (').

Le livre de Jansénius parut avec des priviléges et de grandes louanges des censeurs royaux et apostoliques (²), pour la première fois en 1840, et, dès l'an-

- (1) Alexandre VII fit renverser le monnment sépulcral de Jansénius (1665) par Jean de Roublais, un des successeurs de cet évêque. Il est à remarquer que les chanoines de la cathédrale étaient contraires à cette violation du respect pour les morts, de manière que le prélat, maigré la protection de l'autorité civile, ne put détruire l'inscription de son pré: décesseur que de nuit, et aidé de ses seuls domestiques : encore, les chanoines la replacèrent-ils bientôt (1672); mais l'internonce la fit de nouveau enlever. à l'instigation des partisans du demi-pélagianisme d'alors, dit le P. Gerberon. -- (Le P. Gerberon) histoire générale du jangénisme, h l'année 1640, t. 1, p. 2 et suiv.; 1655, t. 2, p. 266. — Duchesne, bistoire du baïan., l. 4, n. 52, p. 322; n. 60 ot suiv. p. 329. - Mémoir. chronol, et dogmat, à l'année 1638, t. 2, p. 75 et suiv. 80 et 83. --- Abr. chronol. de l'hist. ecclés. t. 2, p. 407. — Leydecker, hist. jansen. l. 1, cap. 7. p. 17; cap. 9. p. 23; cap. 10, p. 27 cl 29; cap. 14, p. 57 et seq.; 1. 2, cap. 1 et seq. p. 76; cap. 7, p. 108; cap. 8, p. 412; cap. 41, p. 422; cap. 12, p. 125; cap. 13, p. 128 et 130; cap. 15, p. 132.
- (3) Henri Calenus, licencié en théologie, chanoine de l'église mêtre politaine de Malines, archiprêtre de Bruxelles et censeur de livres, dit de la doctrine de Jansénius qu'elle est « non pas aristotélicienne, mais apostolique; » Jacques l'outanus, docteur en théologie et censeur pontifical des livres, ajoute « qu'il en espère, pour le monde chrétien, d'excellens fruits de toutes les espèces de vertus solides. » Vid. Corn. Jansenii Augustinus, cum gratia et privilegio S. cesarem majestatis et regis catholici: 3 vol. in-folio.

née saivante, commencerent à son sujet des disputes bien plus violentes que celles qu'avaient excitées le baianisme et les congrégations de auxiliis. Les jésuites. de Louvain ouvrirent la campagne en attaquant ouvertement l'évêque d'Ipres ('); ses partisans le désendirent, et l'inquisition s'interposa pour empêchér et l'attaque et la désense. C'était, en esset, le meilleur parti qu'il y cût à prendre, vu que le système de Jansénius était si bien confondu avec celui de saint Augustin, que l'on ne pouvait condamner l'un sans condamner l'autro: aussi les jésuites ne purent-ils s'empôcher d'injurier, de temps en temps ce saint lui-même, comme lo leur reproche le cardinal Noris, en appelant sa doctrine obscure et contradictoire; en disant que le désir de réfuter les pélagiens lui avait sait depasser les bornes tracées à la vérité; en ajoutant qu'il fallait ne pas rejeter les scolastiques par amour pour saint Augustin, mais plutot plier saint Augustin au sentiment des scolastiques; ensin en ne craignant pas d'avancer que les adorateurs ridicules de saint Augustin l'avaient loué jusqu'au dégoût (\*). Urbain VII Pqui

<sup>(1)</sup> Voyez la première note supplémentaire, à la sin du chapitre.

<sup>(4)</sup> Ces détracteurs de saint Augustin sont principalement les PP. Modlina, Annat, Vasquès, Petau, Mariana, Theophife Raynaud, Sirmond, Adam, Grégoire de Valence, Morainès, Labbe, Maldonat, Roberti, Des Champs (auteur d'un ouvrage dédié à Innocent X (1654), et intitule De haresi janseniana), Corneille à Lapide, Pérérius. Arriaga, Caussin, etc. Saint Paul n'était pas plus ménagé par la société que ne l'était saint Augustin; elle les faisait passer également pour « des têtes ardentes qui sétaient souvent laissé emporter trop loin, et qui auraient mieux fait de ne pas parler de la grâce. »— Bayle, art. (Jean) Adam, t. 1, p. 75 èt suis.

ne voyait aucun moyen de concilier tant de contradictions, consirma le décret du Saint-Office dont nous venons de parler, par sa bulle In eminenti (1642), et nota l'Augustin comme rensermant des propositions déjà condamnées par les bulles de Pie V et de Grégoire XIII contre Baius. Les jansénistes eurent beau traiter la bulle de subreptice et d'obreptice, elle n'en fut pas moins soutenue par le saint siège, et l'archevêque de Paris ordonna de la recevoir et de garder le silence le plus absolu sur le sujet qui divisait tous les esprits. La résistance de l'archevêque de Malines, de l'évêque de Gand et de l'université de Louvain fut cependant si opiniâtre, que le pape Innocent ne réussit qu'environ cent ans après le commencement des troubles du baïanisme dans les Pays-Bas (1651), à y faire publier la sentence de son prédécesseur : en France, on s'était contenté de condamner en général toutes les propositions condamnées par Pie V, Grégoire XIII et Urbain VIII (1).

Les querelles des jansénistes devaient durer plus d'un siècle encore dans ce royaume : elles y avaient

<sup>(1)</sup> Bayle, dict. hist. art. Jansénius et note (G), t. 2, p. 4530.—Abr. chron. de l'hist. ccclés. ann. 1641 à 1644, t. 2, p. 440 et suiv. — Duchesne, hist. du baianisme, l. 5, n. 1 et suiv. p. 377 jusqu'à la fin. — Leydecker, hist. jansen. part. 2, l. 1, cap. 1, p. 226; cap. 4, p. 234; cap. 5, p. 239; cap. 41 et 12, p. 269 et seq.; l. 2, cap. 41, p. 378, et cap. 12, p. 384. — Hist. génér. du jansénisme, ann. 1641 et suiv., p. 47 et suiv. — Mémoir. chron. et dogm. à l'année 1641, t. 2, p. 143 et suiv.; 1642, p. 149 et suiv.; 1644, p. 478.—Bruzen de la Martin. hist. de Louis XIV, l. 47. t. 2, p. 306. — Urbani pap. VIII, constit. 669, In eminenti, t. 6, part. 1, bullar. p. 270. — Henr. de Noris, vindic. augustin. cap. 9, p. 371 et seq. et passim. — Solut. de divers problèm. p. 33.

éclaté dès 1643. Cette année et la suivante, Habert, docteur de Sorbonne et théologal de Paris, prêcha publiquement contre la doctrine de Jansénius, qu'Antoine Arnauld, également docteur, défendit vivement: Arnauld était étroitement lié avec Jean du Vergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, l'ami particulier et le patron de Jansénius. Habert répondit à Arnauld, et les esprits s'échauffèrent tellement, qu'il ne manquait plus qu'une occasion pour allumer un violent incendie. Ce fut alors (1649) que l'ex-jésuite Cornet, syndic de la faculté de théologie de Paris, signala les fameuses propositions qu'il avait, disait-il, extraites de l'Augustin de Jansénius pour les soumettre à l'examen du saint siège.

Ces propositions, d'abord au nombre de sept, puis réduites à cinq, étaient : 1º ll y a des préceptes que l'homme même le plus juste ne peut pas observer, quelques efforts qu'il fasse et quelque désir qu'il en ait, s'il ne possède la grâce nécessaire à cet effet; 2º dans l'état de la nature déchue, on ne résiste jamais à la grâce intérieure; 3° pour mériter et démériter, il ne faut pas que l'homme ait la liberté qui exclut la nécessité, mais seulement la liberté de coaction qui exclut la contrainte; 4° les semi-pélagiens croyaient à la nécessité de la grâce prévenante pour chaque acte particulier, mais telle cependant qu'il dépendait de la volonté d'y accéder ou de la repousser; 5° c'est un dogme semipélagien de dire que Jésus-Christ est mort et qu'il a répandu son sang pour tous les hommes. Ces propositions surent dénoncées à Rome, dans une lettre

ccrite par Habert, devenu évêque de Vabres, et qu'à serce de menées et d'intrigues, le célèbre Vincent de Paul réussit à saire signer par quatre-vingt-huit prélats français (1), tandis que onze sculement écrivivirent en un seus opposé, et soutinrent que les propositions avaient été « saites à plaisir (2) et composées en des termes ambigus, ne pouvant produire d'ellesmêmes que des disputes pleines de chaleur dans la diversité des interprétations qu'on y peut donner, compie il arrive topjours dans les propositions équivoques. » Une congrégation sut nommée pour décider cette question, mais on s'aperçut bientôt de la propension du saint siège pour la cause soutenue par les jésuites; et les dominicains, soit asin de parer le coup, soit asin de s'en venger même avant qu'il cût été srappé, sirent condamner par l'inquisition d'Espagne vingt-deux autres propositions, comme fausses, ab-

<sup>(1)</sup> Sur saint Vincent de Paul et la part active qu'il prit à la dénonciation et à la persécution des jansémistes, voyez, à la fin du chapitre, la deuxième note supplémentaire.

<sup>(2)</sup> Cela était faux : sans parler des autres propositions condamnées, on lit. dans l'ouvrage de Jansénius, que Jésus Chris n'est pas mort pour tous les hommes; qu'il y a des précept s'impossibles à observer sans la grâce, même pour l'homme le plus juste à qui la grâce peut manquer (Augustin, de grat, christ, l. 3, cap. 43, t. 3, p. 324 et seq.; cap. 20, p. 386, et atibi). etc. Nous ne disons pas que cela ne se trouve point dans saint Augustin, dans saint Paul même; nous savons fort bien que les prêtres catholiques lisent tous les jours dans le canon de la messe, ca consacrant le vin du calice, que le sang de Jésus-Christ a été versé pour la fémission des péchés de plusieurs (hic est calix sanguiuis mei.... qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum), et par conséquent pas pour le salut de tous, comme ils sont maintenant obligés de croire : mais nous disons que cela est absurde (Vid. Missale rom, esp. missage 20, 284).

surdes, erronées, sentant l'hérésie, téméraires, mal sennantes et extrêmement injurieuses à saint Augustin, propositions qu'ils avaient trouvées dans les auteurs molinistes ('). Cet arrêt ne sut point consirmé par le pape, dirent alors les jansénistes, « parco qu'on ne voulait rien saire à Rome en saveur de saint Augustin et de sa doctrine. »

Sur ces entresaites, les assemblées de la congrégation instituée par Innocent X, continuaient leurs travaux (3); et (31 mai 1653) après environ cinquante séances, les cinq propositions de Jansénius surent condamnées par la bulle Cam occasione: la première comme téméraire, impie, blasphématoire, srappée d'anathême et hérétique; la seconde et la troisième comme hérétiques; la quatrième comme fausse et hérétique; la cinquième comme fausse, téméraire et seandaleuse, et dans le cas qu'elle signissat que Jésus-Christ n'est mort que pour les prédestinés, comme impie, blasphématoire, injurieuse, dérogeant à la bonté de Dieu et hérétique. Le pape, à l'audience

<sup>(!)</sup> Il y a à faire ici une de ces distinctions subtiles, dont la théologie scule offre des exemples, et que nous signalons pour ce motif. Les dominicains avaient bien consenti à se ligner contre un ennemi commun, lausénius, qui, tout en se prétendant le sontieu du christianisme, requoussait cependant la grâce suffisante que les thomistes, pour leur plaire, avaient acceptée des molinistes; mais ils ne voulaient du molinisme et de sa grâce inutile, pas plus que n'en voulait Jansénius lui-même, dont néanmoins ils répronvaient la grâce efficace, la seule possible, si l'un croyait avoir besoin d'une grâce quelconque.

<sup>(2)</sup> Monsignor Albizzi, le secrétaire de cette congrégation, disait, selve Saint-Amour, que saint Augustin n'avait parlé de la grâce que dans la lie de ses écrits.

de congé qu'il accorda aux députés jansénistes, leur dit qu'il n'y avait rien de commun entre les cinq propositions condamnées par sa bulle, et la doctrine de saint Augustin, celle de saint Thomas et celle de la congrégation de auxiliis, les écrits de saint Augustin et de saint Thomas étant hors et au dessus de toute atteinte, et son intention à lui n'ayant jamais été de soumettre à une nouvelle discussion la matière de la grâce, débattue pendant dix ans entiers sous ses prédécesseurs, Clément VIII et Paul V.

La bulle adressée à l'empereur Ferdinand, aux rois de France, d'Espagne et de Portugal, au duc de Bavière, aux princes du Rhin, aux trois électeurs ecclésiastiques, au prince Léopold, gouverneur des Pays-Bas, à l'évêque de Plaisance, grand inquisiteur d'Espagne, et aux évêques de France, fut reçue avec une entière soumission en Espagne et en Flandre, où bientôt après Alexandre VII chargea l'internonce de la faire exécuter. Trente évêques français, réunis chez le cardinal Mazarin, montrèrent la même condescendance; et ils adresserent, comme Innocent l'avait désiré, à tous les prélats du royaume, la sentence qu'il n'avait prononcée que pour y établir le dogme de son infaillibilité, au moyen d'une bulle qu'il savait bien devoir lui procurer le rare plaisir d'une acceptation unanime de la part du roi, du parlement et du corps des évêques : ce sont du moins là les intentions que lui prête le bénédictin dom Gerberon, dans son histoire générale du jansénisme (1).

<sup>(1)</sup> Hist, des papes, t. 5, p. 276, 299, etc. — Mosheim, hist. eccl.

Les jansénistes, après avoir crié bien haut, après avoir taxé leurs adversaires d'ignorance, de partialité, de passion et de mauvaise foi, sans ménager ni les cardinanx, ni le pape lui-même, ne pouvant faire mieux, se soumirent à la bulle comme les autres, pour autant, dirent-ils, qu'elle ne portait point préjudice à saint Augustin et à la grâce efficace; mais ils ajoutèrent que les propositions frappées d'anathême ne se trouvaient point dans Jansénius, ou que du moins on leur avait donné malicieusement un autre sens que celui de l'auteur. Pour leur enlever cette objection, Mazarin sit déclarer, par trente-huit évêques, que les cinq propositions étaient de Jansénius, et qu'en les censurant, le saint siège les avait entendues comme Jansénius lui-même; ce que le pape Innocent X, et Alexandre VII (1) qui ne tarda guère à lui succéder, confirmèrent (2). Cette précaution fut

dècl. xvn, chap. 1, sect. 2, part. 1, n. 43 et suiv. t. 5, p. 215.—Leydecker, hist. jansenismi, l. 2, cap. 12, p. 126. — Mém. chronol. et dogm. à
l'ann. 1649, t. 2, p. 195 et suiv.; 1650, p. 203 et suiv.; 1651, p. 226 et
suiv.; et 1653, p. 263 et suiv. — Innocent. pap. X, const. 167, Cum accasone, t. 6, part. 3, bullar. p. 248. — Alexandri VII, const. 131, Quamvis,
t. 6, part. 4, p. 145, et const. 189, Nuper constitutionem, p. 163. — Abr.
chron. de l'hist. ecclés. à l'ann. 1649, t. 2, p. 414; 1650, p. 415; 1651
et 1653, p. 416. — Hist. génér. du jansénisme; t. 1, à l'ann. 1649 et
50, p. 298 et suiv.; et 1652, t. 2, p. 44. — Ant. Bagatta, vit. d'Innocenzo X,
ad calc. Platinæ, t. 2, p. 754. — St-Amour, journal, part. 1, chap. 6, p.
13 et suiv.; part. 7, chap. 1, p. 547. — I) umas, hist. des cinq proposit.
de Jansénius, l. 1, p. 8 à 5, 10, 13 et suiv., 30 à 52 et 58.

<sup>(</sup>i) Ce pape était parent de Mahomet IV, empereur des Turcs.—Hist. des papes, t. 5, p. 844.

<sup>(3)</sup> Lorsque Alexandre VII décida que les cinq propositions étaient de Jansénius, les jansénistes s'écrièrent que le pape avait, par sa con-

inutile: les jansénistes répondirent qu'ils reconnaissaient l'infaillibilité du pape dans les matières de droit, mais que, pour les questions de fait, son opinion n'avait pas plus de poids que celle de tout autre fidèle; qu'au reste, quand même le saint siège aurait condamné Jansénius; celu ne les regardnit nullement, puisqu'ils étaient les disciples, non de Jansénius, mais de saint Augustin, dont la dectrine demourait toujours intacte.

Ce sut à cette occasion qu'Antoine Arnauld, surnommé le grand, parut sur la scène, comme ches des adversaires des jésuites ('). En 1656, ce docteur sut exclu de la faculté de théologie de Paris, pour avoir soutenu, non seulement ce qu'on appelait alors la question de suit, c'est-à-dire que les cinq propositions ne se trouvent point dans Jansénius; ce qui sut jugé téméraire, injurieux au saint siège et aux évé-

slitution, sait à la doctrine évangélique de la grâce une blessure mortelle; que Jansénius avait été condamné à Rowe par une bande de molinistes; qu'aucun pape, avant cette époque, n'avait donné une preuve aussi éclatante de saillibilité, que ne venait de saire Alexandre en condamnant les propositions dans le sens de Jansénius, etc. — Ext. des lett. de jansénist. voy. Dumas, hist. des cinq prop. p. 522.

(1) Il y avait de ja plusieurs années que la société de pérsécutait, d'abord, soume étant le sits de maître santoine Arabidé que avait plaidé coptre elle avec beaucomp d'énergie et d'étoquente, lois de l'attentat de Jean Châtel contre lienri IV, et en bannissement de tous les jésuites de France, à la sin du seizième siècle, puis, à cause du livré De la fréquente communion, publié par le grand Araquid lui-même (1643), avec l'approbation de quinze évêques et vingt docteurs, mais dout cependant les principes de rigorisme éraient diamétralement opposés à la morale commende dout des jésuites s'étaient tait les apôtres.

ques do Franco, et scandaloux (:): mais encore ce qui ctait nommé la question de droit, savoir, que la grâce, sans laquelle on ne peut rien, a manqué au juste en la personne de saint Pierre, dans une occasion où il est évident qu'il a péché; ce qu'on déclara être une répétition de la première proposition jansoniste, et, par conséquent, téméraire, impie, blasphématoire, anathématist et hérétique. Il fallet, chose qui paraîtra bizarre aujourd'hui, plus de vingt séances à la Sorbonne pour décider la question de suit, sur laquelle Arnauld fut condamné par sept évêques et cent trente docteurs; onze séances suffirent pour le saire condamner par cent vingt-sept docteurs et trois évêques sur celle de droit. Et encore surent-elles toutes tenues en présence du grand chancelier, chargé par le roi de saire observer l'ordre et la décence; ce qui sit prendre aux amis d'Arnauld, gênés dans leur désense, la parti de se rétiser. Arnauld sut sorcé, par cette sentence, contre liquelle if protesta, à cause du manque de liberté de l'assomblée qui l'avait émise, à una retraite de quinzé ans, jusqu'à la paix du jansénisme: A reparut alors dans le monde, mais ses ennemis l'obligirent bientêt à se réfugier en Reigique, où ils ac cessèrent de l'inquiéter, quoique les papes Clément X et Alexandre VII lui témoignassent la plus

<sup>(1)</sup> Nous avons déjà dit ce qu'il faut penser de cette assertion (p. 134. én note) : nous ajouterons ici que, peu à peu, les jansénistes convincent que la première proposition se trouve mot à mot dans lausénius; les molinistes, que les quitre autres n'y sont pas met à mot. Les évêques de France continuérent à sontenir que les cinq propositions y sont.—
Dumas, hist. dés cinq proposit. I. 1, p. 53 et 54; l. 2, p. 72 et suiv.

haute estime. Au reste, la joie que teur victoire causa aux jésuites sut troublée par la publication des Lettres provinciales, où Pascal rendit à jamais ridicules les molinistes et les thomistes, le pouvoir prochain, la science moyenne et la grâce suffisante. Cet ouvrage qui porta un coup mortel à la société, en vouant à l'exécration la plupart des traités de ses moralistes, et principalement ceux concernant le probabilisme (\*) et l'art de diriger l'intention de manière à saire de tous les crimes presque autant de vertus (3), fut, avec les notes de Wendrok (Nicole) et les disquisitions de Paul Irénée, condamné par treize docteurs de Sorbonne, dont quatre évêques, aux peines décernées contre les libelles diffamatoires et les écrits hérétiques, et, en conséquence, brâlé par la main du bourreau (1600); ce qui ne l'empêchera pas, tant qu'il y aura

- (1) C'est le système en vertu duquel les jésuites ent permis de choisir, entre deux opinions probables, celle qui l'est le moins, et d'agir en conséquence. Or, ils avaient, en établissant eux mêmes les règles de la probabilité, travaillé à rendre probable le contraire de toutes les opinions vraies: on pouvait donc, d'après eux, faire également, comme en l'entendait, le bien ou le mal en toute sûreté de conscience; ce qu'il ne laissait pas, pour les égoistes et les hommes à passions, d'être très commode dans la pratique. Faguani appelle le probabilisme «un commentaire du diable pour énerver les préceptes de la morale et de la religion. »—In 1 part. 1 lib. decretal. comment. de constit. cap. Ne innitaris, n. 330 et 334, t. 1, p. 93 et 94.
- (2) Les jésuites avaient songé à tout: par exemple, afin d'ôter au précepte d'entendre la messe ce qu'il avait de génant pour les personnes qui ne voulsient y donner que peu de tems, le P. Escobar conseillait d'entrer dans une église, où, de quatre messes qui s'y disaient à la fois, une était au commencement, une autre à l'évangile, une troisième à la consécration, et une quatrième à la communion. Theol. moral. tract. 4, exem. 11, cap. 4, n. 97, p. 146.

des amis de la saine dialectique et du bon goût, d'être cité comme un modèle en ce genre, même aujour-d'hui que la matière qui y est traitée, a cessé, au moins sous le rapport religieux, d'offrir le moindre intérêt (1).

(4) Innocent. X const. 487, Nuper pervenit, t. 6 bullar. pārt. 3, p. 274; Alexandr. VII const. 8, Alias cum ad aures, t. 6, part. 4, p. 4, et const. 136, Ad sanctam, p. 450. — Limiers, hist. de Louis XIV, l. 1, t. 4, part. 1, p. 462, et l. 4, t. 2, part. 2, p. 90. — Mémoir. chron. et dogmat. à l'année 4609, t. 1, p. 408; 4654, t. 2, p. 280 et suiv.; 4656, p. 309 et suiv. — Dumas, hist. des cinq proposit. l. 1, p. 39 à 42 et 48; l. 2, p. 85, 91, 98, 404 et suiv. 429 et 475. — Abrégé chron. de l'hist. ecclés. ann. 1654, t. 2, p. 417; 1656, p. 418. — Leydecker, hist. jansen. l. 3, cap. 10, p. 484. — Bayle, dict. histor. art. Ant. Arnauld, t. 1, p. 334 et 838; note (A), p. 337, et note (Y), p. 343. — Hist. abr. du jansénisme, p. 30 et suiv. — Les provincial. lett. 1 et 2, t. 1, p. 131 et suiv. — 1bid. lettr. 3 et 4, p. 190 et suiv.; lettr. 5 et suiv. t. 2, etc., etc. — Voltairc, siècle de Louis XIV, chap. 37, t. 24, p. 333 et suiv.

## NOTES SUPPLÉMENTAIRES.

No 1.— Erreurs reprochées aux jésuites et même aux jansénistes, par les prédéterminations réformés.

On peut voir dans Leydecker une énumération de ce qu'il appelle les erreurs des jésuites (relevées comme pélagiennes par Jansénius), et qui lui font remercier Dieu de ce qu'il est né parmi les réformés, où le pape n'a pas le pouvoir de les faire adopter comme articles de foi : le fond de ces prétendues erreurs est le rétablissement en son entier de la liberté humaine, la grâce ne demeurant plus autre chose que la faculté de faire le bien, grâce toujours suffisante et donnée à tous les hommes, parce que Dieu a la volonté de les sauver tous, sans cependant les contraindre en rien, asin de leur laisser la possibilité de mériter leur salut. Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que l'auteur que nous citons, après ces erreurs des molinistes, relève celles de Jansénius, qui, selon lui, quoiqu'il admit la double prédestination gratuite, savoir, l'élection et la réprobation absolues, n'était pas encore allé assez loin, puisque, trompé par les préjugés de l'église romaine, il avait rejeté la prédétermination reçue par les dominicains sur l'autorité de saint Thomas, comme si elle répugnait à la bonté de Dieu et qu'elle le sit auteur du mal. Exáminant la chose avec simplicité, toute la question se réduisait à savoir si Adam avait péché librement, ce qui empêchait que son péché n'cût été prévu, ou s'il avait péché nécessairement, ce qui l'empêchait d'être coupable; si les causes hors de la volonté de l'homme et qui concourent à la déterminer, lui laissent la liberté d'agir et de ne pas agir, ou si elles la lui ôtent. La première opinion était celle des molinistes, ou lessiens, ou congruistes, qui réprouvaient les jansénistes: la seconde, celle des jansénistes qui se défendaient d'être calvinistes, et des calvinistes qui professaient la doctrine de saint Augustin, avec laquelle cependant les molinistes prétendaient que leur doctrine n'était pas en la moindre opposition. . Ainsi, les uns ne voulant point avouer qu'ils fussent conformes à des gens qui passaient pour hérétiques, dit Bayle, et les autres ne voulant point avouer qu'ils fussent contraires à un docteur dont les sentimens ont toujours passé pour orthodoxes, ont joué cent tours de souplesse si opposés à la bonne foi que rien de plus. »

No 2. — Saint Vincent de Paul. — Ses intrigues contre le jansénishe et les jansénistes. —Les catholiques modernes qui honorent saint Vincent canonisé pour son intolérance civile, exaltent Pénelen pour avoir été tolérant. — Saint Vincent de Paul, déiste.

Avant d'entrer dans la question qui est l'objet de cette note, mous sentons le besoin de protester contre toute imputation de dénigrement. Aussi admiratent que qui que ce puisse être de la charité humanitaire de saint Vincent de Paul, de son zèle, de son activité et de se persévérance pour mener à bonne fin ses entreprises philanthropiques, nous ne pensons pas qu'il faille pour cela voiler les taches qui déparent une vie sous beaucoup de rapports louable et utile; d'autant plus que e'est, nou à cause de son humanité, mais comme persécuteur des jansénistes et champion à toute ontrance de l'infaillibilité du pape, que la cour de Rome l'a gratifié de l'auréole de sainteté. Bienfaiteur de ses semblables exclusivement, jamais Vincent n'eût été inscrit à la matricule céleste. Exclusivement dévoué aux jésuites et au saint slége, se canonisation était certaine. Malgré cela, nous le répétons, ce n'est pas parce que prêtre et saint, mais quoique prêtre et saint, que nous chargeons la mémoire de Vincent de Paul des faits bien prouvés dont nous allons prendre acte.

Déjà avant les querelles du jansénisme, Vinceut avait embrassé les opinions des jésuites sur ou plutôt contre la grâce thomiste, augustinienne, paulienne et chrétienne. D'abord fort lié avec l'abbé de Saint-Cyran, il s'était ensuite brouillé avec lui à cause précisément de ces opinions, au point de dénoncer son ancien ami au cardinal de Richelieu qui le fit renfermer à Vincennes (15 mai 1658).

Pendant que les propositions janséniennes étaient discutées à la Sorbonne, saint Vincent, d'accord avec le syndic Hallier, successeur de l'ex-jésuite Cornet, ouvrit au collège des Bons-Enfans, sous la présidence d'un missionnaire, des espèces de conférences théologiques, où ces mêmes propositions furent censurées. Sur la défense que leur fit faire la faculté, d'émettre des jugemens doctrinaux, les conférences cessèrent. Mais peu après, on colporta de porte en porte trois ou quatre copies d'une déclaration, à laquelle on proposa à chacun en particulier et fort secrètement d'apposer sa signature (paulopost ostiatim ad singulos et unicuique clanonlum proposita tria aut quatuor subsignanda exemplaria declarationis). La déclaration portait l'engagement formel de ne jamais enseigner cinq propositions qui y étaient énumérées, propositions, y était-il dit, publiquement alors soutenues en France et même formulées en catéchisme : et les signataires protestaient de leur soumission passive à toutes les décisions du saint siège. Ceux qui poussaient cette affaire s'adressèrent surtout aux Irlandais, qui l'un après l'autre furent sollicités séparément et par toute espèse d'artifices, à souscrire (un que que mque privatim, emni arte sollicitatum nt subscriberet). De cette manière, on obtiat vingt-six noms d'individus pour la plupart obscurs et sans titres, puisqu'un seul d'entre eux était docteur à la faculté de Paris, deux bacheliers, deux maîtres ès arts, et que les autres étaient à peine entrés en philosophie, en même ignoraient jusqu'à la grammaire. Le recteur condamna ces menées, la déclaration qui en était résultée et les signataires de cette pièce clandestine. Geux parmi eux qui dépendaient de l'université furent cités à comparaître, et ils avouèrent sans peine « qu'ils avaient signé chasun à part, sans aucun examen préalable et en commun, et qu'ils avaient signé sur trois ou quatre copies dont il ne leur en était pas resté une seule entre les mains; que seulement ils en avaient remis une à Vincent de Paul, général des missionnaires et supérieur du collège des Bons-Enfans (sed illorum unum traditum magistro Vincentio a Paulo, missionariorum generali et supradicti collegii bonorum puerorum primario).

Peu après la condamnation dont nous venons de parler, d'autres Irlandais qui ne l'avaient pas encourue, demaudèrent à ne pas être confondus avec les coupables. Ceux-ci donnèrent à connaître « que deux jésuites leur avaient religieusement promis, s'ils signaient la déclaration susdite, un collège affecté aux Irlandais spécialement; qu'une autre personne leur avait fait espérer une fondation religieuse ent leur faveur; et que Vincent de Paul, général des missionnaires, les avait flattés de la perspective d'être ordonnés prêtres et d'obtenir des bénéfices ecclésiastiques (jesuitas duos religiosissime pollicitos fuisse Hybernis domum, si pradicta declarationi subscriberent; factam etiam spem fundationis ab alique alio viro, et sacerdotiorum seu beneficierum ecclesiasticorum a prædicto M. Vincentio a Paulo, missionariorum generali).

Quoi qu'il en soit, les jésuites étaient trop puissans à cette époque, pour que la publicité de pareilles intrigues, quelque coupables d'ailleurs et quelque honteuses qu'elles fussent, pût les renversers Ce fut au contraire sur ceux qui les avaient dévoilées qu'éclata l'orage. La cassation par le recteur de la déclaration des Irlandais, ainsi que la condamnation des déclarans, furent elles-mêmes cassées (1651) par un acte intitulé: « Conclusion de la sacrée faculté de Paris en faveur des Irlandais, contre (firent ajouter les docteurs les plus zélés) le décret du recteur et les jansénistes. » — C. Du Plessis d'Argentré, collect, judicior, de novis erroribus, t. 8, part. 1, p. 60 et seq.

Dès lors la conduite de saint Vincent de Paul était toute tracée. Il ne cessa de harceler le cardinal Mazarin, le prince de Condé, la reine, le nonce et le chancelier pour les exciter contre les jansénistes. Et pendant qu'il faisait à ceux-ci cette guerre intérieure à cause de leurs opinions, il ne négligeait rien pour faire condamner à Rome leurs opinions, il ne négligeait rien pour faire condamner à Rome leurs opinions.

nions et leurs livres, afin de justifier son acharnement. L'évêque de Rhodez, Abelly, son biographe, bien décidé à tout exalter dans son héros, ne trouve pas d'expressions assez louangeuses pour des actions qu'anjourd'hui on est réduit à faire excuser comme des faiblesses inséparables de l'humanité.

Appelé au conseil par la reine mère, Vincent chercha à éloigner des bénéfices et des charges civiles, tout Français infecté des doctrines janséniennes, dangereuses, selon lui, pour la religion et même pour la sûreté de l'état. Les professeurs et les prédicateurs suspects de jansénisme furent interdits. —Abelly, vie du V. Vincent de Paul, l. 1, ch. 44, p. 207, etc.; l. 2, ch. 42, p. 409 et suiv.

Lorsqu'il eut été question de faire signer par les évêques de France, la lettre qu'Isaac Habert, théologal de Notre-Dame et depuis évêque de Vabres, avait écrite au pape en leur nom contre le livre de Jansénius, saint Vincent ne cessa de se remuer pour faire réussir cette ruse sacerdotale. Il écrivit à plusieurs prélats (février 1651); et à chacun il insinua que la plupart de ses collègues auraient signé la dénonciation dont nous venons de parler. — Ibid. p. 418.

Un de ceux à qui il avait écrit dans ce sens ne s'étant pas empressé de répondre, il renouvela ses instances (23 avril). Une étrange division, disait-il, se mettait dans les familles, dans les villes, dans les universités, sur la doctrine de Jansénius. « C'est un feu qui s'enslamme tous les jours, qui altère les esprits et menace l'église d'une irréparable désolation, s'il n'y est remédié promptement. » — Ibid. p. 419.

Il ne voulait point qu'un concile, œcuménique ou autre, s'expliquât sur cette grave querelle. Le pape seul, selon lui, était compétent.

Et le silence imposé par le saint siège sur la question jansénienne ne pouvait, aux yeux de Vincent, regarder ceux qui s'adressaient, pour avoir des lumières à ce saint siège lui-même, « pour être rassuré contre les doutes et les agitations. »

La réponse du pape ne serait pas tardive, assurait le saint agent des jésuites; le nonce le lui avait promis : le roi aurait lui-même écrit à Rome pour la presser, et le souverain pontife aurait prononcé d'après les lettres du roi et des évêques : ensin le premier président du parlement était dans les meilleures dispositions, et sa compagnie aurait accepté sans difficulté les décisions du pape.

Malgré tant d'efforts et de précautions, deux évêques s'excusèrent, dans une lettre à saint Vincent de Paul de ce qu'ils n'avaient pas signé la circulaire. Ils lui objectèrent que l'un et l'autre parti, celui de Jansénius et celui de Molina, croyaient être dans le vrai : Tous les hérétiques, leur répondit-il, en ont dit autant; et cela ne les a pas pourtant garantis de la condamnation et des anathèmes.... On n'a point ouvé

que la reunion avec eux fût un moyen de guerir le mal. Au contraîre, on y a applique le fer et le feu, et quelque fois trop tard, comme il pourrait arriver ici. . — Ibid. p. 422 et suiv.

Lorsqu'il y a division entre les évêques, continua le zelé anti-janséniste, il n'y a que le pape à qui on puisse recourir. Hors l'adhésion au pape, aucune réunion entre les dissidens n'est désirable; « car les lois ne se doivent jamais réconcilier avec les crimes, non plus que le mensonge ne s'accorde avec la vérité. »— Ibid.

On conçoit après cela qu'à la cour de Rome, la sanctification de Vin-

cent de Paul ne dut point rencontrer de difficultes.

Si Fénelon auquel nous consacrons une note (plus loin, liv. 40, chap. 3, 4re note supplémentaire) avait vécu dans un siècle où les saints eussent encore été en crédit, certes le pape, reconnaissant dans l'archevêque de Cambrai le dévouement quand même, récompensé par ses prédécesseurs dans Vincent de Paul, eût inscrit un citoyen de plus au rôle de la milice céleste.

Il est fort remarquable que les philosophes du dernier siècle, voulant paraître avoir fait des adeptes jusque parmi les chrétiens catholiques, choisirent précisément pour les prôner le plus, deux prêtres inféodés à la société loiolistique et à la papauté inviolable et infaillible. Tandis même qu'ils tiraient habilement parti des efforts des jansénistes, d'abord pour renverser l'absolutisme pontifical, puis pour ébranler le despotisme monarchique, ils s'entendaient, pratiquement du moins, beaucoup mieux avec les jésuites, en qui ils ne supposaient aucune conviction religieuse forte et sincère, et dont par conséquent l'opposition ne leur semblait aucunement à craindre pour leur plan ultérieur d'attaque, et pour leur projet d'ensevelir le pouvoir sacerdotal sous les décombres du sanctuaire lui-même.

Nous ne terminerons pas cette note sans appeler l'attention sur une contradiction dont se rendent coupables les catholiques de nos jours. Le cardinal de Bausset dans la Vie de Fénelon, après avoir disculpé son héros sur la tolérance religieuse que lui avaient prêtée les philosophes, et que l'éminentissime biographe nie formellement comme emportant nécessairement l'accusation d'indifférentisme, loue beaucoup l'archevêque de Cambrai de sa tolérance civile, tolérance exercée même activement en empêchant toutes mesures de rigueur contre les hérétiques (nous prouverons dan gla note sur Fénelon, dont nous avons parlé, que cet éloge n'est rien moins que mérité; mais cela ici n'importe aucunement à la question). Gependant le même cardinal de Bausset vénérait et adorait saint Vincent de Paul, ainsi que font encere aujourd'hui tous ses co-sectaires.

Or, dans la bulle de canonisation de Vincent, le pape exprime clai-

rement et nettement pourquoi il faut accorder au nouveau saint le tribut d'hommage, de respect et d'adoration que l'église exige de ses enfans pour les élus désignés par elle. C'est parce que saint Vincent e ne cessa jamais d'exhorter le roi, la reine et les ministres à réduire à l'obéissance ceux qui étaient opposés à la communion romaine, par les punitions voulues, et à chasser de tout le royaume de France, comme une véritable peste, ceux qui s'obstineraient dans leurs erreurs : seul moyen pour que la sévérité du pouvoir civil suppléat à la douceur religieuse; car l'église qui, satisfaite par le jugement canonique, se refuse à une vengeance sanglante, tire cependant un grand secours de la rigueur des lois portées par les princes chrétiens, lesquelles forcent souvent à recourir au remède spirituel ceux qu'effraie le supplice corporel (regem, reginam, regiosque ministros commonere non destitit, ut debitis pænis contumaces ad obedientiam inducerent, pertinaces vero in suis erroribus, e toto Galliarum regno, tanquam pestiferam lucm, propellerent, atque ila sæcularis districțio prodesset ecclesiasticæ lenitati, quæ et si sacerdotali contenta judicio cruentas refugit ultiones, severis tamen christianorum principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spirituale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium). - ... Clement. XII bull. canonisat. Superna Hierusalem (1737), t. 14, p. 154. specialiter § 33, p. 159.

Il est donc impossible que Fénelon ait mérité l'admiration et les louanges des catholiques par une conduite diamétralement opposée à celle tenue par saint Vincent de Paul, à moins que le pape ne se soit trompé en sanctifiant Vincent pour avoir fait tout le contraire de ce qui, selon M. de Bausset, a tant contribué à la réputation chrétienne du

célèbre archevêque de Cambrai.

Quoi qu'il en soit, l'aveu du pape qui fonde l'autorité de l'église sur la feinte clémence dont elle se pare et la force réche de coaction qu'elle exige du pouvoir, est précieux à recueillir. Nous en conclurons que, les gouvernemens étant désormais dans l'impuissance la plus absolue de persécuter pour opinions religieuses, ou il faut que l'église change ellemême de système et arme son propre bras des instrumens de supplice qui, si long-temps, lui ont fait des sujets, sinon sincères, du moins tremblans, ou, si cela est plus que jamais impossible, qu'elle se soumette de bonne grâce à la nécessité de reconnaître que son vieil édifice s'est définitivement écroulé par la base.

Le parlement supprima (4 janvier 1738) la bulle de canonisation, de saint Vincent de Paul, comme de nature à blesser les regards des défenseurs des maximes de l'église gallicane, et comme outrant le système des partisans de la cour de Rome sur la plénitude de pouvoir qu'ils lui attribuent. Le roi en son conseil (22 janvier) cassa l'arrêt du parlement,

et permit que la bulle fût publiée, réservant toutefois les libertés du royaume et de l'église, auxquelles sa majesté n'entendait pas qu'il fût porté préjudice ni directement ni indirectement.

Ajoutons à cette note une « anecdote, comme disait Grimm (Paris,

45 janvier 1759), qu'on débite ici depuis quelques jours.

» Saint Vincent de Paule est un saint de nouvelle date... Ce saint a fait de son vivant plusieurs miraeles déclarés et reconnus pour tels par. l'église infaillible.... Or, voici ce qui vient d'acriver; c'est du moins le bruit public. Il y avait, dans la famille d'Argenson, un paquet cacheté, en 1659, par un des ancêtres de cette maison, et transmis à sa postérité avec ordre de ne l'ouvrir que cent ans après. Ce terme étant échu, M. de Paulmy vient d'ouvrir son paquet en présence du roi et de madame de Pompadour. On y a trouvé, dit-on, une déclaration de saint Vincent, avec lequel ce M. d'Argenson avait été intimement lié, par laquelle il assure qu'il a toujours vécu et qu'il est mort (1666) dans les opinions du socinianisme; et persuadé, comme il l'est, que cette doctrine, la seule véritablement divine, sera universellement répandue cent ans après sa mort et aura détruit toutes les autres opinions erronées, Il veut que sa déclaration de foi reste ignorée jusqu'à ce terme où la vérité aura triomphé de tous les mensonges.... On sent qu'aujourd'hui l'église ne doit pas se trouver peu embarrassée des miracles d'un saint hérétique, miracles dont elle a reconnu l'authenticité, et en vertu desquels Vincent avait obtenu les honneurs de la canonisation. . — Correspondance inédite de Grimm et Diderot, sur les essais philosophiques de Heme, p. 418 à 420-

Après les accusations que nous avons intentées à la mémoire de saint Vincent, ce n'est certes pas dans la même intention que Grimm que nous rapportons ce qu'en vient de lire. N'admettant a priori que de faux miracles, les vrais miracles, c'est-à-dire la perturbation des lois éternelles, étant impossibles, et ne reconnaissant qu'une église faillible comme, chacun des hommes dont elle se compose, nous ne nous arrêterons pas à la contradiction dans laquelle cette église serait tembée en déclarant véritables les soi-disant prodiges opérés par un socinien, un déiste. Nous avons voulu sculèment faire ressortir tout ce qu'aurait d'odieux la conduite de saint Vincent si, tracassant, vexant, traquent, pour ainsi parler, les jansénistes partout où il en voyait, où même il en soupconnait, il n'avait pas eu pour excuse une foi vive et surtout sincère aux dogmes du molinisme professés par les jésuites, si même il n'avait pas cru à l'église romaine dont ces jésuites faisaient partie, si enfin il n'avait pas été chrétien, dans le sens donné à ce mot par toutes les sectes de cette religion, la seule secte des unitaires exceptée, laquelle n'est, en d'autres termes, qu'un pur naturalisme théistique. Le fanatisme persécuteur, pour ce qui est des actes mêmes qu'il enfante, est terrible dans ses conséquences; mais il porte du moins avec lui, quant à l'intention de celui qui s'y laisse entraîner pour obéir à Dieu et à sa conscience, une justification à faire valoir au tribunal du juge qui sonde les esprits et les cœurs, et qui, tout en condamnant les actions mauvaises, peutabsoudre un malheureux moins coupable qu'égaré. Mais qu'est-ce qui justifiera l'homme sans conviction, qui n'a point cru remplir un devoir envers l'humanité ou envers Dieu, qui n'a voulu ni renverser les doctrines des autres, fausses à ses yeux et dangereuses, ni faire triompher les siennes, sendes vraies et bonnes, et qui cependant a persécuté ses semblabiles au nom de la foi et du ciel?

Le reproche est grave, surtout lorsqu'il est adressé au personnage auquel sont consacrées ces lignes. Aussi ne nous constituons-nous en aucune manière garant du fait sur lequel il repose. Nous avons rapporté ce fait purement et simplement, dans les propres termes dont le revêtaient ceux mêmes qui le livraient à la curiosité humaine. Chacun en tirera les conclusions qu'il croira justes et convenables : nous avons le lement énoncé les nôtres, hypothétiquement et pour le seul cas où la chose aurait de la réalité.

Pour mettre mieux le lecteur à même de prononcer sur cette question, nous reproduirons ici la note que l'honorable M. d'Argenson a bien voulu nous communiquer en répense au doute que nous lui avions sonmis relativement au passage de Grimm. La voici textuellement.

«L'anecdote du paquet cacheté, laissé par l'ambassadeur à Venise à sa samille, et ouvert un siècle plus tard par M. de Paulmy, son arrièrepetit-fils, est véritable : mais nous ignorons complètement le contenu de ce paquet qui n'a pas été conservé et dont aucune trace ne nous est restée. — Vincent de Paul fut l'ami particulier de M. d'Argenson, qui participa à ses diverses fondations et notamment à celle des hospices d'enfans trouvés; mais rien n'annonce que ce personnage ait eu une part quelconque à ce dépôt. Il est plutôt à présumer qu'il ne s'agissait de la part du testateur que de quelque vœu ou legs pieux dont il tenait à assurer l'exécution long-temps après sa mort. La portée philosophique qu'on lui attribue s'accorderait peu avec ce que nous savons de sa haute dévotion. — Cependant pour se faire une juste idée de sa piété, il faut aussi se rappeler que, long-temps avant Voltaire, il dédia l'église qu'il svait fondée à Argenson au Père éternel, sans l'invocation d'aucun saint; que cette témérité lui valut des reproches de plusieurs jésuites ses contemporains, et qu'il s'ensuivit même de part et d'autre une assez vive controverse. »

Nous terminerons par quelques réflexions sur ce qu'en vient de lire.

Il est important de savoir que René De Voyer, IIe du nom, ambassa-deur à Venisè jusqu'en 1655 (voy. le P. Anselme, hist. généal. et chro-nol. de France, chanceliers de France, art. 9, t. 6, p. 602. — Moréri, dictionn. histor. art. Voyer d'Argenson, n. 9, t. 10, p. 711), légua réel-lement à ses héritiers un paquet cacheté qui ne devait être ouvert qu'aprèscent ans de date, et qui le fut par le marquis de Paulmy. Si ce paquet n'a été décacheté que devant Louis XV et sa maîtresse, on soupçonnait donc qu'il contenait quelque chose d'extraordinaire.

Nous ne pensons pas que ce pût être un legs pieux on l'accomplissement d'un vœu de religion : car en ce cas les croyais ont bien soin d'assurer l'exécution de leur volonté le plus tôt possible; seul moyen; à leurs yeux, d'abréger les souffrances au moyen desquelles la clémence divine a permis qu'ils passassent des flammes du purgatoire à la gloire céleste.

Ce qui est rapporte dans la correspondance de Grimm ne tend aucunement à mettre en doute l'orthodoxie catholique de l'ami de saint Vincent de Paul, dépositaire d'une profession de foi dont il était fort possible qu'il ignorât le contenu; mais bien celle, et uniquement celle de saint Vincent lui-même. Et si l'ambassadeur d'Argenson en avait connaissance, s'il partageait les opinions philosophiques du prêtre, peut-être croyait-il comme lui prudent de les dissimuler encore pendant un siècle au moins. En ce cas cependant, la dédicace de l'église d'Argenson au Père éternel, célèbrée par lui-même dans un poème en cinq chants, portant pour titre La fets du Père éternel, n'eût-elle pas trahi en quelque sorte ses propres convictions secrètes, si ce n'est encore celles de saint Vincent? Il paraît que les jésuites en jugèrent ainsi, puisqu'ils s'élevèrent hautement contre l'intempestive hardiesse du dévot fondateur.

Enfin, le dépôt si fidèlement conservé dans la famille d'Argenson, et qui probablement passa des mains du roi dans ses archives, a disparu; il n'en reste aucune trace, et on en a perdu jusqu'au souvenir. Cela aurait il eu lieu pour un simple vœu ou un legs de piété? non certes : le dépôt contenait donc un écrit qu'il importait de supprimer, et l'expérience a prouvé qu'on ne manque jamais pour cela ni de personnes dévouées ni de mains habiles.

## CHAPITRE V.

Signature du formulaire. — Conférences inutiles. — Persécutions. — Condamnation de la morale relachée des jésuites. — Distinction entre le droit et lé fait. — Opiniatreté des jarsénistes sur la question de fait. — Paix de Clément IX. — Nouveau testament de Mons. — Les jarsénistes signalent de nouveau l'immoralité des écrits des jésuites. — La morale des jésuites, condamnée par Innocent XI. — Petites vexations de secte à secte. — Impôcent XII contente presque les jansénistes. — Contradictions de l'intélévéque de Paris.

Il n'y a point d'exemple, parmi les nombreuses divisions de l'église du Christ, autre que celui du jansénisme, d'une secte qui, sans jamais vouloir avouer sa séparation de la grande communauté, ait mis en œuvre toutes les subtilités imaginables, tant pour refuser l'obéissance à ses supérieurs ecclésiastiques, que pour faire croire qu'elle leur obéissait en effet. Nous avons vu celles auxquelles elle avait eu recours jusqu'à cette époque: pendant l'année 4656, l'assemblée générale du clergé de France, composée de quarante évêques et de vingt-sept députés du second ordre, décida que l'église a, dans les questions de fait qui tiennent à la foi, la même autorité que dans celles qui n'ont pour objet 'que cette dernière et le dogme exclusivement. On approuva la rédaction d'un formulaire qu'on devait envoyer aux évêques pour en exiger l'exécution uniforme des bulles d'Innocent X et d'Alexandre VII, ainsi que la condamnation des cinq propositions contenues dans Jansénius et contraires à la doctrine de saint Augustin, mal expliquée, disaiton, par cet auteur. Ce formulaire, confirmé par une

réunion de quarante-cinq archevêques et évêques et dix-huit députés du second ordre, et par la faculté de théologie de Paris, devait, par ordre du roi, être signé dans tous les diocèses, sans réserves ni restrictions (¹): mais les arrêts multipliés du conseil, dans une affaire dont le conseil aurait dû ne jamais se mêler, n'intimidèrent point les perturbateurs du repos public, enfans d'iniquité; c'était ainsi qu'Alexandre avait appelé les partisans vétilleux de la fameuse distinction.

Des conférences qu'on tint en 1663 n'eurent pas un résultat plus heureux, quoique les jansénistes y eussent fait le généreux sacrifice d'admettre la grâce suffisante dans le sens que lui avaient donné les thomistes, c'est-à-dire suffisante de nom, mais efficace en effet, en opposition à celle des molinistes, qui

<sup>(1)</sup> Il arriva à cette occasion une chose singulière, c'est que les grandsvicaires de l'archeveché de Paris, en se soumettant les premiers au formulaire, et afin d'obliger tout le monde à le signer, publièrent une ordonnance dans laquelle ils distinguèrent le droit et le fait, exigeaut une adhésion de croyance pour la décision du saint siège sous le premier rapport, et ne demandant qu'une adhésion de respect pour cette même décision sous le second. Les curés de la capitale, charmés de cette latitude, s'empressèrent de signer le formulaire : les évêques assemblés, au contraire, le roi et le pape furent étrangement scandalisés. Le dernier alla même jusqu'à écrire aux grands-vicaires, qu'il appela menteurs, semeurs de zizanie, perturbateurs de l'église catholique et auteurs d'un schisme honteux; il leur conseilla de no pas se laisser choir sur l'église, qui est une pierre contre laquelle ils se briseraient, et de ne pas faire choir l'église sur eux, parce qu'elle les briserait. Ces pauvres prêtres furent forces de rétracter leur ordonnance par une autre, qui ordonna purement et simplement la signature du formulaire. - Dumas, hist. des cinq proposit. 1. 3, p. 480 à 486.

pouvait suffire ou ne suffire pas (1). Le pape, à qui l'on s'en était remis, se tint aux décisions jusqu'alors émanées du saint siège: le roi, dirigé par son conseil de conscience, jesuite avant tout, se fortifia plus que jamais dans la résolution de ne rien négliger pour que le pape fût en tous points et rigoureusement obéi; les évêques ne pouvaient vouloir que ce que voulaient Rome et la cour. Quant aux jésuites, ils pressaient vivement la signature du formulaire, et veillaient avec le plus grand scrupule à la suppression de tout ouvrage qui semblait obscurcir la gloire de leurs succès passés. C'est ainsi qu'ils sirent décréter que le Journal des congrégations de auxiliis, du docteur Saint-Amour, et le Manuel des catholiques, renouvelant l'hérésie des cinq propositions « si authentiquement condamnées, » seraient « brûlés en place publique par l'exécuteur de la haute justice; les presses de leur impression rompues; tous les exemplaires déchirés et les auteurs et l'imprimeur d'iceux, pris en corps, si appréhendés penvent être, sinon assignés à trois briefs jours, leurs biens saisis et annotés. »

Cependant, malgré tout leur pouvoir, ils ne purent vaincre l'inflexible résistance qu'opposèrent à leurs volontés Marie-Angélique Arnauld, abbesse de Port-Royal, et ses religieuses: elles furent dispersées dans différens couvens, par ordre de Louis XIV, dont on ne voit figurer le nom qu'à regret au milieu de ces puérilités théologiques; on avait eu l'adresse de lui

<sup>(1)</sup> Voyez la note, p. 155.

faire croire qu'elles l'intéressaient personnellement, en lui dépeignant les jansénistes comme des républicains cachés, espèce de sectaires que ce roi absolu haïssait plus que tous les autres (1). Les religieuses de Port-Royal persistèrent dans leur resus de signer le formulaire jusqu'à la paix de Clément IX, quoiqu'on les eût privées des sacremens et du chœur; cinq d'entre elles, pendant cet intervalle, moururent excommuniées, sans donner le moindre signe de repentir ou de faiblesse. Il y avait encore un autre Port-Royal, appelé le Port-Royal-des-Champs, dont la mère Agnès Arnauld, sœur de Marie-Angélique, était supérieure, et où s'étaient retirés les deux Arnauld, ses frères, et d'autres colonnes du jansénisme; c'est de là que leur vint le nom de port-royalistes ou de messieurs de Port-Royal (2).

<sup>(4)</sup> Dans sa déclaration du 29 avril 1664, Louis XIV dit au parlement, que « les moindres étincelles excitées par le soufile de l'ambition et des intérêts particuliers, cachés du voile de la piété et des apparences de sévérité et de réformation, causent souvent de grands embrasemens si on ne les étouffe dans leur naissance...; que la désobéissance si formelle et si opiniatre (des jansénistes) aux ordres des puissances légitimes, telle qu'elle paraît par les écrits qui se débitent tous les jours, est une hardiesse insupportable et une rébellion manifeste, qui doit être punie suivant les canons, dans le for extérieur, avec toute la sévérité que les lois civiles et canoniques prononcent contre les fauteurs d'hérétiques et contre les perturbateurs du repos public. — Dumas, hist, des cinq proposit. 1. 5, p. 290 et 292.

<sup>(2)</sup> M<sup>mo</sup> de Motteville, mém. ann. 1658, t. 4, p. 505 et suiv. — Bruzen de la Martin. hist. de Louis XIV, l. 28, t. 3, p. 210 et suiv. — Abr. chronol. de l'hist. ecclés. ann. 1658 et 57, t. 2, p. 419; 1661, p. 420; 1662 et 1663, p. 421; 1664, p. 422. — Dumas, hist. des cinq proposit. l. 3, p. 143 et suiv. 156, 157, 177 et suiv. 179; l. 4, p. 210 et suiv. et p. 260; l. 5, p. 287 et suiv. — Duclos, mémoir. secrets, l. 1, régns de

En 1665, quarante-cinq propositions de morale relachée, qu'on savait être la morale enseignée par les jésuites, furent condamnées par deux bulles pontificales: peu auparavant, on avait publié un nouveau formulaire, non plus de la part du clergé de France, mais de celle du saint siège; et on avait exigé la signature de tous les archevêques et évêques, de tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers, et même de toutes les religieuses, par ordre du pape et du roi de France. Ce sut alors que reparut, sous une autre forme, la distinction du droit et du fait, non, il est vrai, pour refuser absolument tout assentiment au dernier, mais pour ne lui accorder qu'un assentiment de silence et de respect extérieur. Quatre évêques, savoir, ceux d'Aleth et de Pamiers qui devaient bientêt s'attirer la colère du roi et l'approbation du pape dans l'affaire de la régale, et les évêques d'Angers et de Beauvais, furent les auteurs de cette argutie. Louis XIV cassa leurs mandemens qu'Alexandre YII avait condamnés. Ce dernier nomma même neuf prélats français pour juger les nouveaux résractaires, auxquels s'étaient déjà joints dix-neuf autres évêques, appuyés sous main par vingt autres encore, et dont le parti paraissait devoir augmenter indéfiniment; les évêques écrivirent au roi et au pape en saveur des quatre distingans, et non seulement ils distinguèrent eux-mê-

Louis XIV, t. 1, p. 111.—M. de Pradt, les quatre concord. chap. 18, t. 1, p. 864. — Hist. des papes, t. 5, p. 325. — Mém. chron. ét dogm. à l'ann. 1656, t. 2, p. 848 et suiv.; 1661, p. 389 et suiv.; 1662, p. \$14; 1663, p. 480, et 1664, p. 446 et suiv.

vertement l'orthodoxie de cette distinction théologique, ce dont Rome ne leur fit pas un crime. En outre, des ministres, des princesses du sang, les parlemens du royaume et une partie de la population prirent fait et cause dans cette étrange querelle, au point que la cour et le saint siége inclinèrent peu à peu vers une politique moins rigoureuse.

Alexandre VII étant mort sur ces entrefaites, la commission des juges ecclésiastiques français fut-confirmée par Clément IX, son successeur. Cependant, la sentence ne sut jamais prononcée: on chercha à arranger l'affaire à l'amiable, et avec le moins d'éclat possible. On convint, à cet effet, que les mandemens des quatres évêques ne seraient pas rétractés, et qu'aucune peine ne leur serait insligée; que les articles de la pacification ne seraient pas mis par écrit, qu'en les cacherait, au contraire, à tout le monde, surtout aux jésuites et au confesseur du roi. Les quatre évêques se bornèrent à signer le formulaire d'Alexandre VII, au bas des procès-verbaux des synodes qu'ils tinrent à cette fin, et où ils distinguèrent très clairement le droit qu'ils reconnurent avec la foi intérieure la plus entière, du fait pour lequel ils ne promirent que le respect extérieur et la soumission du silence. Ils déclarèrent en outre sans ambiguité, qu'en condamnant les cinq propositions, ils n'avaient aucunement entendu porter préjudice, ni à la doctrine de saint Augustin, ni à celle de saint Thomas, ni à la grace essicace par elle-même, c'est-à-dire nécessaire

(ou plutôt, comme ant leurs adversaires, nécessitante), grâce sans la telle on ne saurait faire le bien et avec laquelle on ne saurait faire le mal. Ces procèsverbaux, lus aux synodes mêmes par les évêques, ne furent pas même communiqués aux personnes présentes. On les déposa aux archives épiscopales sans que le pape en eût eu la moindre connaissance.

Cela terminé, Clément, à qui les quatre évéques avaient écrit une lettre respectueuse et même soumise, rendit ses bonnes graces aux prélats français, et à l'église la paix qu'on appela de son nom la paix de Clément IX. Témoignant au roi tout le plaisir que lui faisait la fin de ces dissérends, le pape mentionna ce qu'il nommait la signature pure et simple du formulaire par les quatre évêques. Mais bientôt on lui sit naître dendoutes qu'il chercha à éclaircir: à sa demande, ce la lui envoyèrent des certificats de ce qui s'était passé; ils y disaient avoir signé, non pas purement et simplement, mais sincèrement. Là dessus, les doutes augmentérent, et le nonce pontisseal ayant pris des informations secrètes à cet égard, le roi ordonna à l'évêque de Châlons, un des trois médiateurs, d'attester, dans une lettre au pape, la bonne soi des quatre évêques, leur bonne soi en condamnant les cinq propositions dans tous les sens et comme les condamne l'église, sans exception ni restriction aucunes, et leur déférence et obéissance au saint siège sur la question de savoir si ces propositions sont ou non de Jansénius. Arnauld attesta la même chose au bas de cette déclaration; et le pape ne pouvant obtenir davantage, se contenta de la tre signature sincère, comme il s'exprima dans un la adressé aux quatre évêques définitivement réconciliés avec l'église romaine (¹). Ce pas fait, la rentrée en grâce des religieuses de Port-Royal auprès de Péréfixe, archevêque de Paris, ne souffrit plus de difficulté, et se fit aux mêmes termes que celle des évêques distingans: elles aussi signèrent le formulaire comme l'évêque de Châlons avait déclaré qu'avaient fait les quatre évêques, et en récompense elles furent absoutes des censures et déchargées de l'interdit; on leur rendit leurs droits de communauté, le chœur, etc., etc.

N'oublions pas de faire remarquer que par un des articles de la paix de Clément IX, il fut strictement défendu de se servir encore désormais entre catholiques, des injures si prodiguées jusqu'alors, d'hérétique, janséniste, pélagien, semi-pélagien, etc. (2).

- (1) Alexandri pap. VII, const. 504 Regiminis, in bullar. t. 6, part. 6, p. 52; const. 520, In congregations, p. 84; const. 538, In congregations, p. 140, et const. 566, Licet alias, p. 161. Hist. génér. du jansénisme, à l'année 1665, t. 3, p. 163. Mémoir. chron. et dogmat. ann. 1665, t. 2, p. 484 et suiv.; 1667, t. 3, p. 8; 1668, p. 72 et suiv. Limiers, hist. de Louis XIV, l. 5, t. 3, p. 130, Bruxen de la Martin. hist. de Louis XIV, l. 28, t. 3, p. 220; l. 30, p. 315 et suiv. Abr. chron. de l'hist. ecclés. à l'ann. 1665, t. 2, p. 423; 1667 et 68, p. 425; 1669, p. 426.— Dunias, hist. des cinq proposit. l. 5, p. 306 et suiv.; l. 6, p. 367 et suiv. 380 et suiv. 397 et suiv. 420 et suiv. 436, 439 et 445 à 450.
- (2) Après la conclusion de la paix de Clément IX, il demeura douteux si le vague qu'on avait laissé planer sur cette affaire était favorable au pape ou aux évêques réconciliés, et dans l'intérêt duquel des deux parlis il avait en définitive été ménagé: en un met, si le pape, en consentant à la distinction du fait et du droit, si odieuse jusqu'à lui, avait renoncé aux prétentions reconnues exorbitantes de son prédécesseur, et s'il les evêques, en lei

Mais cette défense n'empêchait pas les attaques indirectes; et les jansénistes, sans abandonner ni Rome ni leurs opinions, résolurent de continuer la lutte avec discretion et prudence. Irrités à la fois contre les jésuites auxquels ils attribuaient leur humiliation, et mécontens du saint siége qui s'était prêté à tout ce qu'on avait exigé de lui pour terrasser le jansénisme, ils né négligèrent aucune occasion de les vexer. Ils continuèrent à combattre le calvinisme pour éloigner tout soupçon de tendance vers une réforme : cependant le pape fut le premier contre qui ils dirigèrent leurs coups, en publiant à Mons une traduction du nouveau testament; ce qu'ils savaient avoir toujours étéun des épouvantails les plus odieux à la cour de Rome, et quoique c'ett été jusqu'alors le signé distinctif des chrétiens qui s'étaient séparés de l'église romaine : les jansénistes, tout en protestant de leur intention de rester unis avec elle, firent également de ce signe la bannière sous laquelle désormais ils marchèrent contre leurs adversaires ('). Le nouveau testament de Mons supprimé par ordre du conseil d'état (1667), et le pape le proscrivit (1668) comme téméraire, perni-

faisant accroire d'avoir souscrit purement et simplement, avaient escamoté leur pardon et ses honnes graces; ou, ënfin, si thérchant des deux côtés à s'induire réciproquement en erreur et à se faire velontairement, tromper, ils avaient refusé de voir trop clair dans une querelle de cetté nature, par amour pour la paix, qu'il était impossible de rendre à l'église si ce n'est par des concessions mutuelles et par un oubli général. — Dumas, hist des cinq proposit. p. 587 et suiv.

<sup>(1)</sup> Nous renvoyons à la fin du chapitre, une note supplémentaire sur la bible traduite en langue vulgaire.

cieux, dissérent de la vulgate et propre à scandaliser les simples; Innocent XI consirma cette sentence (1679). Antoine Arnauld, toujours zélé pour les intérêts de son parti, se déclara le plus chaud désenseur de la traduction nouvelle, et n'épargna pas les injures à quiconque osait l'attaquer.

Les jésuites eurent leur tour : leur morale relachée et ce que les jansénistes appelaient leur dévotion indiscrète pour la sainte Vierge, furent le sujet que leurs ennemis choisirent. Jansénius lui-même leur avait enseigné cette méthode, également suivie par l'abbé de Saint-Cyran : Arnauld profita de ces exemples, et plusieurs autres jansénistes ayant marché sur leurs traces, on vit bientôt figurer comme erreurs de la société, les opinions des jésuites sur le péché par ignorance, le péché philosophique, l'amour de Dieu, l'envie, la haine, la vengeance, le duel, les calomnies, le vol, etc., etc.; opinions que l'on flétrit principalement dans la Théologie morale des jésuites (1644 et, avec des augmentations, 1666), et dans les Lettres provinciales. Ce ne sut cependant que sous innocent XI que l'on pourrait qualisser de parsait janséniste, comme nous l'avons déjà dit, s'il n'avait pas condamné le nouveau testament de Mons, et qui avait, prétend-on, l'intention de donner le chapeau de cardinal à Arnauld (1), que les disciples de Jansénius parvinrent à leur but;

<sup>(1)</sup> Lors de la paix du jansénisme, Arnauld avait été admis à en signer l'acte, sans avoir rétracté préalablement ses opinions condamnées par la Sorbonne. En 1669 que parut sa Perpétuité de la foi, plusieurs prélats français et docteurs de la faculté le louèrent comme très orthodoxe.

ce pape, qui n'aimait ni les jésuites, ni leur doctrine, désendit (1679), sous peine d'excommunication à encourir par le seul fait, de soutenir soixante-cinq propositions scandaleuses de morale, qu'il signala comme appartenant à des casuistes modernes, et que les ennemis des jésuites avaient extraites, à cet effet, des écrits des moralistes de la société. Parmi ces propositions se trouvait celle du probabilisme, c'est-à-dire celle par laquelle on soutient qu'entre deux opinions probables, on peut se décider en conscience pour celle qui l'est le moins (,). Les jansénistes avaient essayé, avant cette époque, de remporter une victoire plus complète encore, mais ils n'avaient pu y réussir : l'an 1674, Arnauld, évêque d'Angers, publia un mandement contre la signature du formulaire sans distinction du droit et du sait; il souleva tout le monde contre lui par cétte hardiesse. Le conseil d'état intervint pour lui faire rétracter son mandement, ce que le prélat sut obligé de saire, en disant que son intention n'a-

Ensin, huit ans après, Innocent XI le sit remercier de ses ècrits contre les calvinistes, par une lettre du cardinal Cibo, adressée au très illustre et très vénérable Antoine Arnauld, docteur de Sorbonne; et il le sit assurer qu'il n'attendait qu'one occasion pour le savoriser par des marques plus éclatantes. — Dumas, p. 124 et suiv.

(1) Les jansénistes triomphèrent de cette condamnation, pour le meins équivoque, du molinisme par le saint siège. On leur a reproché, et avec sondement, la contradiction qu'il y avait à exalter l'autorité du pape lorsqu'il décidait dans leur sens, et à resuser de se sonmettre à lui lorsqu'il leur était opposé. Qu'étaient-ils, eux, pour sonder l'autorité pontificale soudroyant les ennemis de l'évêque d'Ipres et de la prédestination, ou pour la renverser des qu'elle menaçait la doctrine molinienne, cette prétendue arche sainte du christianisme?—Dumas, hist. des cinq proposit, l. 5, p. 334.

vait pas été d'interdire la signature pura et simple du formulaire à ceux à qui leur conscience leur permettait de signer de cette manière (1).

Ces grands intérêts de secte une fois fixés, on se borna des deux côtés à la petite guerre, qui n'en décélait pas moins l'esprit du haineux fanatisme et quelque: fois la mauvaise foi dont les deux partis étaient animés. Depuis la paix de Clément, les jansénistes n'avaient point cessé d'écrire en faveur de leurs opinions, mais beaucoup de mesure et de manière à ne pas réveiller les soupcons : le docteur Gilbert fut le premier à lever le masque; aussi ses ouvrages attaqués par les jésuites (1687) furent-ils ardemment défendus par ses co-sectaires qui, néanmoins, furent réduits au silence. Les jésuites ne furent pas épargnés: le P. Mussier, jésuite dijonnais, avait soutenu que lorsque l'on violait la raison ou la morale, sans penser à Dieu ou sans le connaître, on ne péchait point réellement; c'était ce qu'on appelait le péché philosophique, dont le saint siège condamna la doctrine en 1690. La société s'en vengea aussitôt en faisant censurer par Alexandre VII, trente et une propositions de morale, extraites des écrits des jansénistes, et en

<sup>(1)</sup> Hist, abreg. du japsénisme, p. 44 et aniv. — Leydecker, hist. jansen, l. 3, cap. 40, p. 484 et 486; part. 3, l. 3, cap. 8, p. 487; cap. 42 et 48, p. 507. — Bruzen de la Martin. vie de Louis XIV, l. 37, t. 4, p. 62 et suiv.; l. 46, p. 467. — Abr. chron. de l'hist. ecclés. ann. 1667, t. 2, p. 425; 1676, p. 428, et 1679, p. 420. — Clement. IX const. 58, Debitum, t. 6, part. 6, p. 254; Innocent. XI const. 54, Sanctissimos dominus, t. 8, p. 80. — Hist. des papes, t. 5, p. 349. — Mémoir. chron. et dogmat. à l'ann. 1667, t. 2, p. 38 et suiv.; 1676, p. 114 et suiv. 1679, p. 150, et 1689, p. 333.

nuisant à ceux-ci d'une manière d'autant plus lâche qu'elle était plus cachée et qu'ils étaient eux-mêmes les plus forts. Nous n'en citerons qu'un seul exemple : un jésuite, déguisé sous le nom d'Arnauld, entra en correspondance suivie avec plusieurs docteurs jansénistes de Douai; il en tira des lettres confidentielles où les sentimens de la secte étaient exposés avec la plus grande candeur, et réussit même, après avoir vaincu toutes les difficultés qu'ils y opposaient, à leur saire signer purement et simplement des thèses où il avait clairement renfermé les cinq propositions de Jansénius. Dès qu'il eut obtenu ce qu'il désirait, il publia les thèses et les lettres, et sit chasser les docteurs qu'il avait si bassement trompés: Arnauld réclama contre la fraude commise sous son nom, et la honte de cette intrigue provocatrice retomba sur les jésuites.

Cependant, les querelles continuèrent: les jansénistes crurent un instant voir un commencement de triomphe dans un bréf qu'Innocent XII lança (1694), à la demande de quelques disciples scrupuleux de Jansénius, pour ordonner de condamner dorénavant les cinq propositions dans le sens qu'elles présentent naturellement à l'esprit. Ce bref qu'il était bien facile d'interpréter en fayeur des jansénistes, ranima les disputes assoupies dans les Pays-Bas, où le parti perdit, la même année, son chef, dans Antoine Arnauld qui avait gouverné ses intérêts depuis la mort de Duverger de Hauranne, abbé de Saint-Cyran, si maltraité par le P. d'Avrigny; il laissa après lui, dit le dictionnaire

de Moréri, près de cent quarante volumes de débats théologiques. Arnauld fut remplacé à son tour par le P. Quesnel de l'oratoire (1).

On se resuserait à rapporter de pareilles tracasseries de sacristie, et à s'appesantir sur la condamnation et la défense d'ouvrages ignorés maintenant autant qu'ils attiraient dans le temps l'attention et qu'ils excitaient l'esprit de controverse, si les fastes du jansénisme ne consistaient pas presque entièrement en ces menées obscures, dont, pour être complète, l'histoire ne peut se dispenser d'indiquer au moins les principales. Le livre De la fréquente communion succomba (1695) aux attaques redoublées des jésuites, et celui de l'Année chrétienne, qu'on avait regardé jusqu'alors comme propre à édisser les dévots, sut également sacrissé à leur haine. Le père Quesnel jeta feu et flammes; mais le parti janséniste était trop comprimé pour pouvoir se relever par des plaintes: Louis-Antoine de Noailles, archevêque de Paris, qui inclinait vers le jansénisme, fut lui-même forcé de le condamner, par la crainte qu'il avait des jésuites et de la faction dominante. Il ne put s'empêcher de censurer en outre l'Exposition de la foi catholique touchant la grâce et la prédestination, qu'il disait renouveler les cinq pro-

<sup>(1)</sup> Mémoir. chron. et dogm, ann. 1688, t. 2, p. 87 et suiv.; 1687, t. 3, p. 287; 1690, p. 336 et 342; 1691, p. 352 et suiv.; 1694, p. 469 et suiv. — Alexandrí VIII const. 35, Sanctissimus, in bull. t. 9, p. 91, et const. 36, Sanctissimus, ibid. — Abr. chron. de l'hist. ecclés. à l'année 1690, t. 2, p. 436; 1691, p. 437, et 1694, p. 438. —Bruzen de la Martin. hist. de Louis XIV, l. 44, t. 4, p. 383; l. 47, p. 511 et 512; l. 50, t. 5, p. 21. — Moréri, diction. hist. art. Arnauld, t. 1, part. 2, p. \$58.

positions, et renfermer, par conséquent, une doctrine sausse, téméraire, scandaleuse, impie, blasphématoire, injurieuse à Dieu, frappée d'anathème et hérétique, quoique cet ouvrage ne contint autre chose qu'une traduction des traités de saint Augustin, de saint Fulgence et de saint Prosper contre les pélagiens, et quoique le prélat lui-même parlât dans son mandement comme saint Paul, saint Augustin, saint Thomas d'Aquin et l'évêque d'Ipres; mais il voulut prositer de cette occasion pour manisester ses véritables opinions tout en affectant l'impartialité, et il blama les jésuites de l'influence qu'ils s'arrogeaient dans l'église sans autorité et sans charité. Cela déplut également à ceux qui voulaient condamner les autres, et à ceux qui ne voulaient être condamnés par personne : les jansénistes crièrent plus haut que leurs adversaires, parce qu'ils se trouvaient plus lésés; et comme la conduite du prélat qui avait approuvé, un an auparavant, dans les termes les plus flatteurs, les Réflexions sur le nouveau testament du père Quesnel, dont la doctrine était la même que celle de l'Exposition de la foi catholique, paraissait éminemment contradictoire, et qu'elle prêtait amplement à la critique et à la plaisanterie, le père de Viaixnes, bénédictin, publia un « Probléme ecclésiastique, pour savoir à qui l'on doit croire, ou à M. Louis-Antoine de Noailles, évêque de Châlons, en 1695, ou à M. Louis-Antoine de Noailles, archevêque de Paris, en 1696. » Le parlement prit la désense du cardinal, et le problème ecclésiastique fut brûlé à Paris et condamné à Rome (1).

(1) Larrey, hist. de France sous Louis XIV, à l'année 4696, t. 2, p. 290. — D'Aguesseau, mémoir. sur les aff. de l'église de France, t. 43, p. 465, 495 et suiv. — Bruzen de la Martinière, hist. de Louis XIV, l. 51, t. 5, p. 401; l. 52, p. 428 et suiv. et l. 53, p. 480, — Mémoir. chron. et dogm. ann. 4695, t. 4, p. 8 et suiv. et 39; 1696, p. 56 et suiv.; 1699, p. 400. — Abr. chronol. de l'hist. ecclés. à l'année 1698, t. 2, p. 440.

## NOTE SUPPLÉMENTAIRE.

## Traductión de la bible.

Sixte-Quint avait fait publier une traduction italienne de la bible, avec une bulle qui en recommandait la lecture. L'inquisition espagnole d'alers, effrayée de ce pas hardi dont la première conséquence devait être sa propre ruine, crut devoir prendre les intérêts de la cour de Rome contre le pape, et, sur sa demande, Philippe II fit prier ce dernier de mieux maintenir les réglements de l'Index expurgatoire du concile de Trente, et de ceux des inquisiteurs de Rome et de Madrid. Sixte-Quint qui n'aimait pas à être contredit, manqua de faire pendre le comte Oli-. varès qui lui fit des représentations au nom du roi, et comme ce pontise mourut peu de temps après, on accusa généralement Philippe II, aussi vindicatif que le pape était irascible, de l'avoir fait empoisonner. L'inquisition put alors continuer son procès avec d'autant plus de tranquillité qu'elle n'avait plus d'obstacles à craindre, et la bible sixtine sut condamnée, comme l'avaient été toutes les traductions vulgaires connues jusqu'alors. Nous ne parlerons point en détail des traductions modernes, fruit inutile, s'il n'est encore pernicieux, du zèle des sociétés bibliques, ni même de celles des canonicos de nos jours, successeurs immédiats des appelans de France, qui avaient succédé aux jansénistes. Nous nous contenterons de rapporter une contradiction frappante entre deux décisions du saint siège, au sujet de la bible italienne de Martini. Cette traduction, dont l'auteur devint archevêque de Florence sous le grand-duc Léopold, avait paru à Turin en deux fois, savoir, le nouveau testament en 1769, et, sept ans après, le vieux testament. Outre l'approbation de l'ordinaire, Martini reçut un bref très honorable de Pie VI (1778), bref qui eut le singulier avantage d'être beaucoup loué par J.-J. Van Rhyn, archevêque janséniste d'Utrecht, dans son mandement à l'occasion de la mort du pontife qui l'avait excommunié. Le prélat dit que Benoît XIV n'avait fait que modifier la scandaleuse quatrième règle de l'Index, par l'aquelle il est défendu de lire l'écriture sainte en langue vulgaire, en permettant cette lecture quand la traduction est accompagnée de remarques par un auteur catholique; mais que Pie VI l'a entièrement abolie, en recommandant et en ordonnant de lire les bibles traduites, « qui sont, dit ce pontise, la fontaine de la sainteté de la doctrine et des bonnes mœurs. » L'archevêque Van Rhyn espère que la sagesse du saint père en cette occasion, portera le bon Dieu à lui pardonner ses injustices envers l'auteur du Fébronies, envers l'église d'Utrecht, etc. La bible de Martini sut condamnée avec une autre bible italienne, par la congrégation de l'Index du Saint-Office (17 janvier 4820) en ces termes : « Decretum die 17 januarii 1820. Sacra congregatio, etc., damnavit et damnat, proscripsit proscribitque.... opera que sequuntur: Nuovo testamento secondo la volgata, tradotto in lingua italiana da Mons. Antonio Martini, arcivescovo di Firenze; Livorno, 1818. Decr. 6 septembr. 1819. — Idem; Italia, 1817. Decret. 17 januar. 1820. --- Item: Il nuovo testamento di N. S. Gesù Cristo; edizione stareotipa, Shaklewell, dai torchi di T. Kutt, 1818. Decr. codem. Juxta decre's S. congregationis Indicis, 48 junii 1757, et 28 jun. 4817, - D. Llorente, hist. de l'inquisit. d'Espagne, chap. 27, art. 6, n. 1, t. 3, p. 48 à 20.-Mémoir. pour servir à l'hist. eccl. du 18° siècle. t. 4, art. Martini, p. 645. - Godts kerke en haar opperhoofd, verdedigt tegen J. J. Van Rhyn, p. 46. — Annal. de la religion, 5° année, t. 40, p. 226 et suiv. — Wagenseil, tela ignea Satanza, p. 24 et 25.

## CHAPITRE VI.

Les rites chinols. — Après bien des décisions contradictoires, ile sent condumnés par le saint siège. — Les querelles des chrétiens à la Chine, finissent par y faire proscrits le christianisme. — Cas de conscience. — Destruction de Port-Royal. — Livre de Quesnel. — Funeste bulle Unigénitus. — Mort de Louis XIV. — Les appelans. — L'abbé Dubois. — Il est fait cardinal. — Persécutions du cardinal de Ficury. — Confide du brigandage, à Embrun. — L'ultramontanisme du geuvernement français lui fait des enneums de tous ceux du despotisme civil et religieux.

Malgré ces humiliations répétées, les jansénistes ne cessèrent point d'attaquer la morale et la doctrine des jésuites : l'évêque de Rouen et l'archevêque de Reims entrèrent dans la lice (1697), et le second eut le chagrin de voir échouer tous ses efforts contre la science moyenne. Mais cela n'était rien en comparaison de l'affaire si éclatante, à cette époque, des rites chinois, où les jésuites finirent par avoir complètement le dessous, et que nous exposerons en peu de mots, quoiqu'elle n'ait rien de commun avec le jansénisme, pour ne laisser ignorer aucun des événemens qui pouvaient contribuer au triomphe ou à la défaite d'un des deux partis théologiques qui nous occupent. Les missionnaires de la société, imitant en cela les premiers chrétiens qui, pour attirer les paiens, avaient, pour ainsi parler, christianisé le paganisme, sanctissaient de même une partie du culte chinois, et permettaient aux nouveaux convertis de la Chine de pratiquer certaines cérémonies pour honorer la mémoire de Consucius et celle de leurs parens décédés; les dominicains le leur désendaient. Le différend sut jugé par la Propagande

à Rome, en saveur de ces derniers, avant le milieu du dix-septième siècle, sur la demande de Moralès, l'un d'eux, et le pape Innocent X consirma la sentence: en 1656, nouveau jugement à la demande de Martini, jésuite; qui, cette sois, obtint de la congrégation de l'inquisition l'approbation des cérémonies chinoises, sans préjudice de l'arrêt qui avait décidé le contraire; et Alexandre VII sanctionna encore ce décret, aussi sans préjudice de celui d'Innocent. Comme on aurait pu être tenté de trouver de la contradiction entre ces Beux décisions, l'inquisition romaine déclara, treize ans après, qu'elles étaient également justes et valables; cela-n'empêcha pas la Propagande de se rendre (1674) aux importunités des dominicains qui lui sirent condamner ce qu'ils nommaient l'idolâtrie des néophytes de la Chine.

Les jésuites ne se rebutèrent point: ils venaient d'obtenir de l'empereur Kang-Hi, la liberté du culte chrétien dans ses vastes états; leur envie d'y dominer gata tout, et le christianisme ne put fleurir en Chine que pendant un seul règne. Les missions étrangères de Paris voulurent aussi cultiver la vigne du Seigneur dans ces parages éloignés; Maigrot, qui fut envoyé par ce nouvel institut et que le pape créa vicaire apostolique pour ne pas favoriser les jésuites, se joignit aux dominicains, et le parti qu'il avait embrassé fut vigoureusément protégé par ses supérieurs de France. Ce ne fut cependant qu'en 1700 qu'ils obtinrent de la faculté de théologie de Paris la censure de plusieurs propositions avancées à ce sujet par les jésuites.

Enfin (1704), fut prononcé par Clément XI l'arrêt définitif qui condamnait les rites chinois et le mot dont on se servait en Chine pour exprimer l'idée de Dieu. Cet arrêt fut signifié aux jésuites par le cardinal Maillard de Tournon, légat apostolique; mais, cessant alors de croire le pape infaillible, ils en appelèrent au saint siège, en se servant des mêmes subterfuges qu'ils avaient tant reprochés aux jansénistes, c'est-à-dire, qu'ils détournérent le sens des paroles du pontife, pour lui saire dire le contraire de ce qu'il disait, asin de paraître demeurer dans son obéissance et cependant ne pas changer eux-mêmes de sentiment. Au reste, d'une part le mandement du cardinal de Tournon, par lequel il défendait les cérémonies chinoises et qui fut confirmé par la cour de Rome, et de l'autre les réclamations des jésuites augmentérent la discorde qui régnait déjà à ce sujet entre les chrétiens de la Chine, et y préparèrent la ruine entière du christianisme. Mezzabarba, nouveau légat, ne gagna rien en modifiant la bulle de Clément XI, Ex illa die, contre les cérémonies chinoises et ceux qui les observaient; aussi Benoît XIV, irrité contre les jésuites qu'il appelait des hommes captieux et désobéissans; prit-il le parti de la consirmer dans la suite, purement et simplement, par la bulle Ex quo singulari (1742). Yong-Tching, successeur de Kang-Hi, avait commencé la persécution contre les chrétiens dès l'an 1724; et depuis lors les fidèles de cette secte n'ont plus joui dans l'empire chinois d'autre saveur que de celle d'éprouver quelquesois une légère suspension de leurs maux. Vers la fin du dix-huitième siècle, Pie VI recommanda avec chaleur aux missionnaires de détourner les prosélytes chinois des cérémonies de leurs ancêtres, et à cet-effet, la congrégation de la Propagande leur signifia une instruction qu'elle avait rédigée (10 avril 1777) pour les réprouver (1).

Nous ne rapporterons pas les disputes sur les rites malabares; ce n'est qu'une répétition de ce que nous venons de voir dans la Chine.

Si les jésuites étaient abaissés, ils étaient loin d'être abattus; et ils prouvaient chaque jour qu'ils pouvaient faire face à tous leurs ennemis à la sois. Plusieurs

<sup>(1)</sup> Abr. chronol. de l'hist. ecclés. apr. 4645, t. 2, p. 412; 1656, p. 418; 4661, p. 420; 4674, p. 428; 4692 et 4698, p. 487. — Mémoir. chronol. ct dogm. à l'année 1645, t. 2, p. 183; 1656, p. 333; 1692, t. 3, p. 270; 1693, p. 283 et suiv.; 4697, t. 4, p. 70 et 91; 1699, p. 142; 4700, p. 455 et suiv.; 4704, p. 246, et 4705 à 4707, p. 271 et suiv. Mém. pour servir à l'hist. eccl. du 48° siècle, ann. 1707, t. 1, p. 41 et suiv.; 1720, p. 176; 1782, t. 2, p. 113; 1742, p. 178; 1785, t. 3, p. 49. - Voltaire, essai sur les mœurs, chap. 195, t. 21, p. 221 et suiv. - Id. siècle de Louis XIV, chap. 39, t. 24, p. 396 et suiv. — Mosheim, hist. eccl. siècle 47°, sect. 1, t. 5, p. 24 et suiv. — Ibid. siècle 18°, n. 3 et suiv. t. 6, p. 3. - Bruzen de la Martinière, histoire de Louis XIV, l. 50, t. 5, p. 22; l. 52, p. 466; l. 53, p. 486 et 207; l. 56, p. 356, — Larrey, hist. de France sous Louis XIV, ann. 1700, t. 2, p. 435. — Muratori, annal. d'Ital. anno 1699, t. 11, part. 2, p. 329; anno 1702, t. 12; part. 1, p. 14; 1719, p. 156; 1742, part. 2, p. 113. — Clement. pap. XI, const. 68, Garolus Maigrot, t. 10 bullar. part. 1, p. 129, et const. 217, Ex illa die, t. 11, part. 2, p. 50, - Clem. XII const. 166, Apostolica, t. 14, p. 52. - Vita di Clemente XI, ad calc. Platine, t. 2. p. 857 e 865. -Lettr. histor. publ. à La Haye, mois d'avril, 1700, t. 17, p. 869; janvier 4705, t. 27, p. 5, et mois d'avril, p. 355; mars 1708, t. 33, p. 234, et mois d'avril, p. 852; octobre 1708, t. 84, p. 415, et novembre, p. 534; septembre 1711, t. 40, p. 237; décembre 1715, t. 48, p. 618. — M. Lacretelle, hist. de France au 48º siècle, l. 12, t. 4, p. 8. - Prezziner. stor. della chiesa, t. 9, p. 304 et 305.

écrits anti-molinistes venaient d'être censurés à Rome: un cas de conscience inventé par les jansénistes, au commencement du dix-huitième siècle, et qu'ils avaient eu l'adresse de faire décider dans un sens favorable à leurs opinions chéries, et de faire signer même par quarante docteurs en théologie, réveilla le démon de la discorde. La société eut assez d'autorité, non seulement pour faire condamner le cas de conscience par le saint siège et par l'archevêque de Paris (qui, selon sa politique accoutumée, condamna aussi comme peu charitables tous ceux qui avaient écrit contre les quarante docteurs), mais encore pour porter Louis XIV à demander instamment à Rome la bulle Vineam Domini, contre les jansénistes et leurs perpétuelles distinctions. Cette bulle qui sut lancée le 16 juillet 1705, après que le pape eut adressé au ciel de serventes prières, et que l'on reçut en France sans opposition, servit, quatre ans après, au père Tellier, pour saire raser le Port-Royal-des-Champs (1), dont les religieuses

(1) Cette maison, quoique détruite, n'a jamais cessé d'être l'ebjet des pélerinages des jansénistes qui, exaspérés par une longue tyranuie des deux pouvoirs à leur égard, devinrent à la fin aussi zélés républicains qu'ils avaient toujours été ennemis du despotime pontifical. Un écrivain moderne (l'abbé-jésuite Barruel) va même jusqu'à leur attribuer en partie la révolution française, parce que plusieurs d'entre eux en professaient depuis long-temps les généreux principes de patriotisme. — Nouvell, ecclés. 20 mai 4783, t. 2, p. 400. — Grégoire, ruines de Port-Royal, chap. 7, p. 98, et chap. 40, p. 462 et suiv.

Ce qu'il y a d'extrêmement remarquable dans l'histoire des questions que nous exposons, c'est que les janséniètes qui travaillaient à favoriser le libre développement des facultés humaines en affranchissant les catholiques de l'arbitraire spirituel des papes et les citoyens du despotisme matériel des rois, niaient cependant par le fait de l'enseignement de leux

vivaient en paix, retranchées depuis long-temps derrière leur silence respectueux, si odieux aux jésuites, et pour faire disperser violemment et cruellement ces filles jansénistes dans d'autres couvens: le fanatisme persécuteur fut porté au point de faire exhumer les morts enterrés à Port-Royal.

La bulle Vineam n'était qu'un prélude à la malheureusement trop fameuse constitution Unigentus (¹). Nous avons déjà parlé de l'approbation donnée par le eardinal de Noailles, lorsqu'il n'était encore qu'évêque de Châlons, aux Réflexions morales sur le nouveau testament du père Quesnel, et du bruit qu'avait fait cette approbation, lorsque l'auteur du problème ecclésiastique l'avait mise sous un jour si piquant. Depuis lors, les jésuites n'eurent plus de repos que les Réflexions morales ne fussent condamnées à Rome; et l'ennemi le plus acharné du cardinal de Noailles, le père Tellier, aussi zélé pour l'honneur de la société et moins modéré que le père Lachaise qu'il remplaça comme confesseur du roi, ne négligea rien pour parvenir à son but (²). Le premier succès des jésuites eut

doctrine, que l'homme fût doué de liberté; tandis que les jésnites qui se constituaient les champions du libre arbitre humain, livraient l'homme physique et l'homme moral, corps et ame, intelligence et conscience, propriété et industrie, à l'absolutisme royal et sacerdotal, irresponsable, infaillible et inviolable.

<sup>(1)</sup> Ce qui donnera au lecteur une idée du vaste champ que cette bulle offrait à la critique, c'est que l'on trouva le moyen de la défendre en un gros quivrage de quatre volumes in-folio, d'environ 2550 pages ou 4700 colonnes, dédié à Jésus-Christ, et intitulé: Sanctissimi D. N. Clementis, pages XI, constitutio Unigenitus theologice propagnata.

<sup>&#</sup>x27; (3) Tellier avait défendu les jésuites et les rites chinois qu'ils soute-

lieu l'an 1708, que, tant la lecture, que le débit des Réflexions morales, vendues et lues dans tous les diocèses de France, au su des évêques, depuis quarantedeux ans, et dans lesquelles le père Lachaise luimême disait qu'il trouvait toujours de quoi s'édisser et s'instruire, furent désendus par le saint siège sous peine d'excommunication. En 1711, le père Tellier se mit personnellement en avant pour terminer cette affaire; il attaqua et les Réflexions morales et le cardinal de Noailles, leur approbateur. Les jésuites se remuèrent jusqu'à ce qu'ils eurent obtenu que l'affaire serait portée au tribunal de la cour de Rome: Tellier qui, selon ses propres expressions, aurait fait mettre à la Bastille ces têtes chaudes de saints, de pères de l'église et d'apôtres qui avaient osé penser, avant lui, autrement qu'il ne pensait lui-même, fatigua la conscience du roi jusqu'à ce qu'il lui eût fait écrire une lettre pressante au pape contre Quesnel, et lui-même exigea du saint siége la condamnation de plus de cent propositions du livre des Réflexions morales. Le faible Clément XI obéit en tremblant, mais obéit à la lettre (8 septembre 1713); il frappa d'anathême cent et une pro-

naient, dans des écrits qui se treuvaient à l'Index de Rome. Ge nouveau confesseur de Louis XIV était, dit Saint-Simon, un homme dur et entété, dévoué corps et ame à son ordre, et imbu de l'opinion que pour le servir « il n'y avait rien qui ne fût permis, qui ne se dût entreprendre.» Tellier avait une tête et une santé de fer, un naturel cruel et farouche ( e'est toujours Saint-Simon qui parle); il était profondément faux, tronspeur, caché sous mille plis et replis, d'un extérieur à faire peur au coin d'un bois; physionomie ténébreuse, fausse, terrible, insolent, impudent, impatuenx, à qui tous moyens étaient bons pour arriver à ses fins. — Mémoires (4702), t. 7, p. 24 et suiv.

positions par la bulle *Unigenitus Dei filius*, et défendit, sous peine d'excommanication, d'oser les soutenir à l'avenir.

Cette bulle sut le slambeau de la discorde, qui mit en seu le royaume de France et presque l'Europe entière, par la part que prirent pour et contre elle, non plus les jansénistes et les molinistes seulement, mais tous les catholiques plus ou moins soumis aux décisions arbitraires et aux prétentions ultramontaines et despotiques de la cour de Rome (1). Quarante prélats

(1) A propos de l'acceptation de la constitution Unigenitus, le duc de Saint-Simon rapporte une conversation curieuse qu'il eut à Madrid avec don Diego d'Astorga y Cespedez, archevêque de Tolède depuis 1720, et qui en 1727 fut nommé cardinal. Le prélat admirait le courage des évêques français qui osaient examiner et discuter la bulle. L'épiscopat d'Espagne, de Portugal et d'Italie, non seulement ne pouvait plus rejeter, mais il ne lui était pas même permis de prendre connaissance, d'exposer ses doutes, de demander des éclaircissemens, avec l'intention expresse de se soumettre en dernière analyse sans condition ni restriction. On veut de nous, ajouta don Diego, « une soumission muette et de bête. » Aussi les évêques de la péninsule, comme ceux d'Italie, n'avaient-ils accepté la constitution que par ordre, toute acceptation supposant approbation, examen par conséquent et droit de ne pas accepter. Nous devons, continua l'archevêque, « baisser la tête sans voir, sans lire, sans nous informer de rien, en pure adoration.... Il nous est interdit d'approuver, de louer, d'accepter; en un mot toute action, tout mouvement, toute marque de sentiment et de vie. • Elle est aussi affligeante que vraie la peinture de l'avilissement moral dans lequel étaient sombés les évêques dont parlait le prélat espagnol : « ce sont des esclaves à qui leur maître a ouvert la bouche par permission spéciale, pour cette fois, qui leur a prescrit les paroles qu'ils devaient prononcer, lesquels sans s'en écarter d'un iota, les ont servilement et littéralement pronou. cées. > Ces évêques ne faisaient plus que confirmer les enfans et ordonner des prêtres : les décisions en matière de foi et de discipline étaient affichées aux portes de leurs cathédrales par les prêtres inquisiteurs qui les recevaient de Rome; et, eux, ils en étaient instruits pour la première fois comme tous les fidèles lorsque ceux-ei en prenaient lecture. Il en était

français l'acceptèrent formellement; huit autres, le cardinal de Noailles à leur tête, la rejetèrent : le plus grand nombre des évêques de province se joignirent aux premiers. Bientôt les mandemens se croisèrent de toutes parts; et le roi, sans lequel désormais ne se traitait plus aucune dispute théologique, prit hautement parti contre les récalcitrans. Cela n'empêcha pas le cardinal de Noailles de publier un mandement par lequel il suspendait tous ceux qui se soumettraient; mandement que le pape proscrivit comme portant au schisme. Mais, tandis que le fougueux Tellier intriguait en faveur de sa bulle, et que Louis XIV toujours docile à sa voix, préparait les arrêts les plus foudroyans pour la maintenir et lui assurer la victoire, la mort de ce prince qui renversa les projets des jésuites, ajourna aussi toute autre affaire que la seule qui présentat de l'intérêt pour le moment, c'est-à-dire celle de la régence; le duc d'Orléans qui, monarchiquement parlant, y avait le plus de droit, la voulait aussi tout entière, et pour fortifier son parti contre celui de madame de Maintenon, du père Tellier et du duc du Maine, il sit cause commune avec le cardinal de Noailles et les magistrats, la plupart jansénistes (1).

de même pour la correction des mœurs. Et quant aux causes dévolues à l'officialité, elles étaient jugées au tribunal de la nonciature, soit en appel, soit même en première instance. « Le pape est diocésain insmédiat de tous nos diocèses. . . . Rome nous a, non pas subjugués, mais anéantis, au point que nous ne sommes plus rien dans nos diocèses. » — Saint-Simon, mémoires, ch. 14 (ann. 1717), t. 15, p. 345 et suiv.

<sup>(1)</sup> Bruzen de la Martinière, hist. de Louis XIV, l. 54, t. 5, p. 258; l. 57, p. 393; l. 58, p. 489; l. 59, p. 527; l. 64, p. 597 et suiv.; l. 63,

Ge changement inattendu rendit le courage aux partisans de Quesnel. La Sorbonne se joignit ouvertement à eux: quatre évêques donnèrent l'exemple d'appeler de la bulle *Unigenitus* au futur concile général; et bientôt, à force d'intrigues, disent les jésuites, le cardinal de Noailles put compter parmi les appelans, comme on les nomma; seize prélats, environ treize mille prêtres, trois universités et un nombre infini de laïques. Le régent ne vit d'autre moyen pour éteindre

p. 665 et suiv., et 698.—Mém, chronol. et dogmat. à l'année 4701, t. 4. p. 495 et suiv.; 4705, p. 257; 4708, p. 282; 4709, p. 283; 4714, p. 266; 4718, p. 805; 1714, p. 808, et 1715, p. 352.—Vita di Clemente XI, ad caic. Platinæ, t. 2, p. 864. - Muratori, annal. d'Ital. anno 1705, t. 12, part. 1, p. 41; 1713, p. 115. - Duclos, memoir. secr. l. 1, rég. de Louis XIV, t. 1, p. 115, 118 et suiv., et 226. — Voltaire, siècle de Louis XIV, chap. 37, t. 24, p. 358 et suiv. —Hist. des papes, t. 5, p. 420, 429, etc. — Mem. pour servir à l'hist. eccl. du dix-huitième siècle, ann. 4708, t. 1, p. 21 et suiv.; 1705, p. 81; 1708, p. 59; 1709, p. 65; 1718 et 1714, p. 84 à 101; 1715, p. 114. — Limiers, hist. de Louis XIV, 1. 45, t. 8, p. 69; 1. 46, p. 255; 1. 47, t. 9, p. 449; 1. 49, t. 40, p. 41 et 410; L. 20, p. 178, 269, 273, 286 et 311. — M. Lacretelle, hist. de France au xym<sup>e</sup> siècle, l. 1, t. 1, p. 56 à 60. — Ibid. p. 84, 92, et l. 2, p. 131. — Anquetil, Louis XIV, sa cour et le régent, t. 4, p. 38 et 86. — Vie priv. du mar. de Richelieu, chap. 8, t. 1, p. 48 et 49.— Clement. pap. XI, const. 46, Cum nuper, in bullar. t. 10, part. 1, p. 48; const. 55, Cum sicut, p. 58; const. 56, Cum nos, p. 59; const. 412, Ex injuncto, p. 195; const. 115, Universi dominici, p. 200; const. 131, Cum alias, p. 221; const. 182, Cum sicut, ibid.; const. 148, Cum sicut, p. 286, et const. 187, Unigenitus, p. 840. — Saint-Simon, mem. supplém. t. 1, p. 429 et suiv.; t. 2, p. 182. — Mosheim, hist ecclés. siècle xvm<sup>e</sup>, n. 10, t. 6 et suiv. p. 13. — Dorsanne, journal, t. 1, p. 9 et suiv., 32 et suiv., etc.—Lettres hist, mois d'août 1705, t. 28, p. 128; janvier 1714, t. 45, p. 6 et suiv.; avril, p. 402; mai, p. 522 et suiv., et juin, p. 704; juillet 1715, t. 48, p. 70; août, p. 212, et septembre, p. 808 et suiv., etc.— Larrey, histoire de France sous Louis XIV, ann. 1705, t. 5, p. 660 à 686; 1709, p. 784 et suiv.; 1714, p. 877; et 1715,

l'incendie qui se rallumait de toutes parts, que d'imposèr le silence aux deux partis: le pape s'expliqua plus clairement; il condamna les actes d'appel, nommément ceux des quatre évêques, des facultés de théologie de Paris, Reims, et Nantes, et du cardinal de Noailles. Il fit plus: il les excommunia (1718) par son bref Pastoralis efficii, dont ils appelèrent de nouveau, ce qui manqua de faire perdre le chapeau au cardinal de Noailles, contre lequel le pape était le plus irrité; ils interjetèrent aussi un appel comme d'abus, dont le parlement qui leur était dévoué s'empressa de pretidre acte.

Les choses présentaient de jour en jour un aspept plus alarmant; et la joie que ressentit Clément XI en voyant la constitution presque généralement reçue dans tous les pays catholiques, ne put effacer le chagrin que lui faisait éprouver la résistance des prélats français. L'on se portait en France envers le saint siège aux actes les plus offensans. La Sorbonne, entre autres, déclara erronée l'opinion de l'infaillibilité du pape: 11 est vrai que le régent fit biffer cette déclaration, mais lui-même ne témoignait pas un plus grand respect pour le saint siège, dont il avait proposé de séparer l'église gallicane, pour se venger du refus des bulles, fait aux évêques que le pape soupconnait de n'être pas entièrement dévoués à la constitution Unigenitus. Il est évident qu'un projet d'accommodement, propre à satisfaire tous les partis, n'était guère facile à imaginer dans cet état d'irritation; aussi celui au succès duquel s'intéressait vivement l'abbé Dubois qui, quoique saisant profession d'athéisme, cherchait tous les moyens de parvenir au cardinalat, projet qu'acceptèrent le cardinal de Noailles et quelques autres appelans d'un esprit modéré et conciliateur, déplut également à ceux qui avaient refusé la bulle, comme en étant une acceptation, et à ceux qui s'y étaient soumis, comme si c'ent été un nouvel appel. Ce fut sous ce point de vue que le pape innocent XIII, successeur de Clément, condamna la transaction proposée, et continua à exiger la soumission pure et simple aux décisions de Rome (1).

Clément XI: Innocent l'était en effet, mais pas jusqu'au point d'abandonner absolument la bulle Unigenitus. Nous venons déjà d'en voir un exemple; il en donna bientôt un nouveau, en accordant le chapeau rouge au trop fameux abbé Dubois, dont un des mérites était les efforts qu'il avait faits en faveur de la constitution, et de qui le pape avait acheté la thiare au prix d'une promesse écrite de le créer cardinal, promesse que l'impudent jésuite Lasstau, évêque de Sisteron et ministre de France à Rome, et le sourbe abbé Tencin, depuis également décorés de la pourpre, ne voulaient anéantir qu'après qu'elle aurait été exé-

<sup>(4)</sup> Hist. des papes, t. 5, p. 482. — Clement. XI, const. 259, Pastoralie officii, t. 41, part. 2, p. 439. — Dorsanne, journal, t. 4, p. 454 et suiv.; t. 2, p. 49 et suiv., et passim; t. 3, p. 414, 444 et suiv., 490 et suiv. — Duclos, mém. secrets, l. 3, régence, t. 4, p. 300 et suiv. et 363. — M. Lacretelle, histoire de France, l. 2, t. 4, p. 453; l. 4, p. 336 à 351. — Voltaire, hist. du parlement, chap. 62, t. 30, p. 260 et suiv. — Mém. pour servir à l'hist. eccl. du xviii siècle, ann. 4716, t. 1, p. 449; 1717, p. 124 et 142; 1718, p. 148 et suiv. et 152; 1719, p. 160; 1720, p. 462, et 1721, p. 486.

cutée (¹). Benoît XIII alla plus loin: dans un concile provincial qu'il tint (1725) à Saint-Jean-de-Latran avec ses cardinaux et plusieurs prélats, sur la discipline ecclésiastique, il condamna tous les réfractaires à la bulle de Clément XI, et cette sentence fut ratifiée au concile d'Avignon. Ce n'est pas tout: le cardinal de Fleuri devait payer le chapeau qu'il venait de recevoir, par des persécutions contre les jansénistes; il ne rougit pas de s'unir à l'archevêque d'Embrun, le déhonté Tencin, qui ambitionnait également la pourpre romaine.

Un vieillard, Soanen, évêque de Senez, un des premiers appelans, et qui devint célèbre, avec le temps, lorsque l'enthousiasme de ceux de son parti lui eut conféré la sainteté janséniste avec le pouvoir d'opérer des miracles, avait publié une instruction pastorale à laquelle ses adversaires crurent devoir opposer les dé-

(1) Le lecteur trouvera ce qui concerne le mariage du cardinal Dubois et plusieurs autres traits de sa honteuse histoire, ainsi que la justification des épithètes que nous avons données à l'évêque de Sisteron et au cardinal Tencin, dans les mémoires du duc de Saint-Simon, supplément, t. 1, p. 320, et t. 2, p. 48 et suiv. —Mémoires secrets de Duclos, régence, l. 2, t. 1, p. 205 et 263; l. 4, t. 2, p. 78 et 120; l. 5, p. 228 et 259, etc. — Anquetil, Louis XIV, sa cour et le régent, t. 2, p. 292; t. 4, p. 437 et 225.—Vie priv. du mar. de Richelieu, chap. 5, t. 1, p. 67; chap. 11, p. 142 à 146, etc.

Les détails des fourberies au moyen desquelles on parvint à tromper le curé qui avait marié Dubois, et qu'on enivra pour lacérer ses registres; pour effrayer le notaire et lui arracher le contrat de mariage; et pour forcer la semme du cardinal à garder le silence qui l'enrichissait, tandis que la moindre indiscrétion l'eût sait jeter dans un cul de basse-sosse, se lisent dans Saint-Simon, édit. complète, au t. 20, chap.20, p. 365.

N'oublions pas de faire remarquer que Lasitau est auteux d'une Vie de la sainte Vierge, pleine de traditions populaires et puériles.

cisions d'une assemblée d'évêques. Le concile provincial d'Embrun les servit à leur gré, en flétrissant l'instruction pastorale des épithètes de téméraire, scandaleuse, séditieuse, pleine d'un esprit hérétique, etc., et en suspendant le prélat qui en était l'auteur. Ce concile qui devait servir à nous rappeler une des scènes les plus déplorables des assemblées de la primitive église, est représenté dans une estampe au frontispice des Nouvelles ecclésiastiques, avec l'inscription: Brigandage d'Embrun; et, connu généralement sous ce nom par les appelans, il devint lui-même un nouveau sujet de scandale, en faisant nattre des disputes sans nombre, de vétilleuses subtilités, des prétextes de désobéissance à une autorité à laquelle on ne cessait de faire des protestations de dévouement, et ensin des ergoteries dont le résultat le plus incontestable sut de diminuer et de détruire peu à peu le pouvoir des chefs de l'église sur leurs subordonnés, et par là même de l'église sur les fidèles qui avaient cessé de la regarder comme une puissance redoutable. Il ne manquait plus au catholicisme que de se rendre ridicule, pour que le charme qui avait si long-temps fasciné les yeux se dissipat entièrement; et les miracles de l'abbé Paris, dont nous allons parler un peu plus bas, surpassérent encore tout ce qu'on avait droit d'attendre de pareilles scènes d'impostures dans un siècle aussi éclairé (1).

<sup>(1)</sup> M. Lacretelle, histoire de France au xviiie siècle, l. 6, t. 2, p. 78 à 78. — Vita di Innocenzo XIII, ad calc. Platinæ, t. 2, p. 874. — Dorsanne, journal, t. 5, p. 78 et 412. — Nouvell. eccl. ann. 1728, t. 1, p. 9 et suiv. — Mem. pour l'hist. eccl. du xviiie siècle, à l'année 1725,

Le cardinal de Nouilles, archevêque de Paris, avait fini par rétracter ses actes d'opposition au saint siège, et par accepter purement et simplement la bulle Unitgenitus, que le pape avait déclaré ne rien contenir de contraire à la doctrine de saint Augustin et de saint Thomas, et n'infirmer aucunement les opinions de ces pères de l'église. La secte janséniste; outre cette perte, en sit d'autres encore par la défection de quélques membres du haut clergé et de la faculté de théoi logie de Paris; mais, ni les prêtres qui y tenaient, soit par conviction, soit par envie de contrédire leurs chess, ni les magistrats qui étaient siers de se voir interpelés dans une affaire qui intéressait toute l'église, et qui présentait une occasion favorable de soutenir les droits de la puissance civile contre les usurpations de l'autorité religieuse, ne perdirent rien de leur constante audace. Louis XV ne réussit qu'à avilir la majesté royale, dans un lit de justice qu'il tint (1730) pour faire enregistrer l'édit par lequel il plaçait la bulle Unigenitus au rang des lois de l'église et de l'état; ordonnait d'exiger la signature pure et simple du formulaire, de tous les ecclésiastiques, sous peine de perdre leurs bénéfices; défendait tout appel à l'avenir; renouvelait les anciennes lois contre ceux qui attaquaient les papes et leurs constitutions, les évêques, etc. Le parlement ne cessa point pour cela

t. 2, p. 2 et 43; 1727, p. 84. — Liste chronol. des écriv. art. Soanen, t. 4, ibid. p. 178. — Muratori, annal. d'Ital. anno 1721, t. 12, part, 1, p. 169. — Duclos, mémoir. sec. l. 5, régence, t. 2, p. 124 et 151. — Anquetil, Louis XIV, sa cour et le régent, t. 4, p. 217.

d'agir en opposition à la déclaration royale, tant en faveur des appelans, que contre la bulle, pour laquelle le respect baissait, à mesure que l'on s'éclairait sur son peu d'importance réelle, et sur les moyens tyranniques mis en œuvre pour l'appuyer.

Cela est si vrai que, l'année même du lit de justice, quarante avocats signèrent une consultation publique en faveur des appelans, dans laquelle ils ne s'étaient pas contentés de manisester les principes républicains qu'ils adaptaient au gouvernement de l'église, mais encore ceux sur lesquels ils croyaient devoir fonder le gouvernement de l'état, depuis que, soutenant seuls les droits de la nation contre les usurpations d'une cour étrangère, ils se voyaient contraints de combattre le pouvoir souverain, qui s'oubliait au point de sacrisser ces mêmes droits et de marcher au rebours de l'opinion générale. Il est vrai que les quarante avocats rétractèrent, en l'expliquant, ce qu'ils avaient émis d'hostile au système établi à cette époque; mais leurs opinions à ce sujet n'étaient pas personnelles, et, soixante aus après, on comprit pleinement le danger qu'il y avait eu à en hâter l'explosion. Quoi qu'il en soit, la rétractation des avocats ne s'étendit pas jusqu'à leurs idées d'insurrection contre la cour de Rome: les évêques n'eurent d'autre ressource que de réclamer dans des mandemens, que le parlement supprima, declara abusifs, et sit même brûler par la main du bourreau. Le saint siége, de son côté, lança bulle sur bulle contre les écrits des appelans, et défendit sévérement d'attaquer la constitution Unigenitus, de quelque manière que ce fôt; de la supposer contraire à saint Augustin et à saint Thomas; de critiquer le mode employé par ces écrivains, pour expliquer le système de la grâce; et de combattre ceux qui s'y prenaient d'une manière opposée pour arriver au même but (1). Il est évident d'après ce que nous avons dit, qu'il était très difficile, pour ne pas dire impossible, d'obéir sur tous ces points à la fois au pontife romain.

(1) Benedict. XIII, const. 38, Demissas, t. 14, part. 2 bullar. p. 364, et const. 227, Nuper, t. 12, p. 284. — Clement. XII const. 46, Quamvia, t. 18, p. 197; const. 113, Apostolicæ, p. 362; const. 274, Inter cæteras, t. 14, p. 443, et const. 276, Cum sicut, p. 445. — Mém. pour servir à l'histoire scclés. du xvur siècle, ann. 1728, t. 2, p. 47; 1730 et 34, p. 65, 73 et suiv. — M. Lacretelle, hist. de France, l. 6, t. 2, p. 79, 82 et suiv. — Anquetil, Louis XIV, sa cour et le régent, t. 4, p. 209 et 210. — Voltaire, histoire du parlem. chap. 64, t. 30, p. 369 et suiv. — Hist. des pap. t. 5, p. 558, 581 et suiv. — Nouvell. ecclés. de l'ann. 1729, t. 1, p. 1 et suiv. — Dorsanne, journal, t. 5, p. 343 et suiv. — Muratori, annal. d'Ital. anno 1728, t. 12, part. 1, p. 203. — Vita di Benedetto XIII, p. 905.

## CHAPITRE VII.

Miracles du diacre Paris. — Convulsions. — Les secours. — Neuvelles écclésiastiques. — Élie-Dieu. — Différentes sectes de jansénistes. — Église d'Utrecht. — Ses prélats sont anathématisés par le saint siège, checun lors de son élection. — Disputes qui troublent l'église d'Utrecht.

Les miracles du diacre Paris, mort janséniste (1727), acquéraient de jour en jour plus de crédit. Nicole, sous le nom de Wendrock, et Racine nous font, dans les notes sur les Lettres provinciales, le récit des miracles que, dès l'an 1656, avait opérés, en faveur des religieuses de Port-Royal, une sainte épine qu'un prêtre parisien était dans l'habitude de prêter aux filles dévotes: il y eut, après cela, beaucoup d'autres miracles de prétendus saints appelans; mais la quantité innombrable et la qualité singulière de ceux du diacre français l'emportèrent sur tout ce qu'on avait entendu jusqu'alors dans ce genre. On ne parla bientôt plus que des choses merveilleuses qu'on disait se passer au cimetière de Saint-Médard, et plusieurs curés de Paris s'adressèrent à l'archevêque pour qu'il ratissat la sainteté de ces prodiges, qui ne tardèrent pas à être approuvés entre autres par l'évêque de Montpellier, dont le pape condamna le mandement comme faux, daleux et même comme hérétique. Les consti naires et leurs partisans eurent peu de peine à faire sentir tout le ridicule de ces scènes puériles; mais malheureusement leurs argumens s'appliquaient avec une égale facilité aux miracles qu'ils tenaient euxmêmes pour vrais: et en voulant ébranler la partie de l'édifice occupé par leurs adversaires, ils firent enfin crouler l'édifice tout entier et périrent sous les ruines.

Ce fut bien pis encore quand (vers 1731) commencèrent les convulsions, espèce de miracles permanens, dont chacun pouvait se procurer le divertissement à toute heure et à fort peu de frais : aussi voyait-on souvent plus de cent personnes à la fois s'agiter de la manière la plus extravagante; et, ce qu'il y avait de remarquable, c'est qu'on estimait assez peu le public pour oser lui donner un journal exact de ces dévotes solies. Le roi sit sermer le cimetière de Saint-Médard, et les gardes qu'on y plaça mirent un terme aux influences saintement pernicieuses du tombeau du diacre: mais il fallut aussi défendre les convulsions privées, dont les zélés ennemis du saint siège continuaient à donner le dégoûtant spectacle dans des réunions particulières, avec d'autant moins de retenue, que l'on s'attacha à exclure les profanes et les incrédules de ces assemblées presque secrètes.

Les convulsionnaires avaient inventé une manière toute particulière d'administrer ce qu'ils appelaient des secours aux personnes saisies de l'épilepsie et de l'hystérie janséniste : c'était de leur marcher sur le cou, sur les yeux, sur le ventre, et de les fouler aux pieds comme on fait la vendange; de leur saire tirer les quatre membres par neuf hommes très sorts jusqu'à les écarteler; de leur donner l'estrapade; de les percer de coups d'épée dans le corps, le cou et le visage; de les lier et de les cloner sur des croix; de leur

serrer la trachée-artère avec les mains jusqu'à les laisser sans mouvement, avec la langue de deux doigts hors de la bouche, toute bleue et ensiée; de leur donner des coups de bûches sur la poitrine et le ventre, et des coups de bâton sur la tête. Il y avait des filles, car c'était ordinairement les principales actrices de ces orgies de la charlatanerie, de la superstition et du fanatisme, qui recevaient jusqu'à trente et quarante mille coups de bûches de trente livres pesans, et de maillets de fer de quinze livres, et jusqu'à cent quatrevingt-quatre mille coups du plat de la main des frères servans, que l'on avait soin de choisir parmi les habitués les plus vigoureux. Les convulsions meurtrières de ces filles qui, nous dit-en, faisaient trembler une maison en srappant de la tête contre la muraille, donnaient parsois lieu, comme on le croira sans peine, à des scènes fort indécentes, et les secours dégénérèrent bientôt en des actes de libertinage et de turpitude (1): aussi (1735) le gouvernement se vit-il forcé d'arrêter plusieurs convulsionnaires, dont l'un se di-

<sup>(\*)</sup> Des hommes à moitié nus, s'agitaient violemment dans des bières; des filles, la tête en bas, et les jambes en l'air, chantaient des hymnes quelquefois leur dévotion les portait à se mettre à califourchon sur les épaules ou la tête des hommes. Ceux-ci les brandillaient fortement sur un lit, puis les enlevaient et les repoussaient avec violènce, jusqu'à deux mille quatre cent fois de suite; ils les tournaient en broche et les tenaient suspendues par les pieds. Elles se couchaient tout de leur long, et la force des convulsions leur faisait souvent hausser les jambes; elles tremblaient, assises sur les genoux des frères servans, prêtres et laïques, ou droites entre leurs bras; elles se faisaient berner dans un drap de lit, etc. Souvent elles exigeaient des habitués les plus jeunes, ce que l'on appelait les secours inconnus; et il n'y avait dans ces cas, d'après leur aveu, que les mains des hommes qui leur fussent sesqurables.

sait le prophète Elie, un autre, Jean, précurseur d'Elie, et quelques semmes perdues.

Les autres miracles n'avaient pas cessé; et le parlement, après avoir une fois épousé la cause de l'opposition, crut de son devoir de les soutenir contre les mandemens des évêques, ainei que les ouvrages où ils étaient préconisés, comme par exemple le journal des Nouvelles ecclésiastiques, qui n'eut pas honte de rapporter gravement les prodiges les plus miais et les plus inutiles, même dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Mais les convulsions qui l'emportaient en extravagance, devaient aussi l'emporter dans la considération d'une secte dominée, à cette époque, par l'esprit de vertige et de démence. En 1741, on fit de nouvelles arrestations, et l'on exila les chefs d'assemblées (1). Cependant, après vingt ans, on connaissait encore à Paris deux directeurs qui, chacun de son côté, guidaient des troupes de convulsionnaires, et réglaient l'administration des secours : des laïques et des prêtres, principalement des peres de l'oratoiré, des magistrats distingués et des dévotes de haut rang, étaient confondus dans la foule qui applaudissait à des scènes cruellement ridicules, et s'extassaient à la vue de quelques femmes clouées sur la croix, et qu'on y laissait exposées parsois plus de trois heures; il y avait

<sup>(1)</sup> On peut voir dans le Secourisme détruit dans ses fondemens, dont l'auteur était partisan des miracles de saint Pâris et même des convulsions, une lettre qui rapporte une partie des secours dont nous venons de parler, administrés en présence de celui qui l'avait écrite et en celle d'une quarantaine de personnes, à une fille convulsionnaire. âgée d'environ soixante-sinq une (1759).

de ces malheureuses que l'exaltation ou l'amour du gain avait portées à souffir jusqu'à plus de vingt sols -cene affreuse opération (1). La Barre, avocat au par--tement de Rouen, un des deux directeurs, fut con--damné à rienfans d'exil, et les filles dont il se servait, -à quelques années de réclusion. Que l'or songe un inetant, 'que ces sarces scandaleuses avaient lieu en France, dans le temps même que Voltaire et Rousseau y tonnaient contro le fanatisme et la superstition, et l'on aura moins à s'étonner du grand nombre d'inucrédules qu'ont saits les écrits de ces philosophes. Finalement, il y avait des convulsionnaires près de Lyon, en 1785; et un curé qui les dirigeait allait jusqu'au crucissement : sept ans après, on y publia des prédictions sur la révolution française, faites, prétendait-on, au moyen des convulsions, soixante ans au-''paravant (\*); le troupeau convulsionniste annonça alors

On a public bien des relations de ce qui se passait aux assemblées des convulsionnaires : nous en possedons une des plus carieuses, inédite jusqu'à ce jour, et dont l'authenticité ne saurait être révoquée en doute; mous la donnerons en note supplémentaire à la fin de ce chapitre.

bal qu'il nous a laissé d'une scène de secours et de crucifisment, klaquelle il avait assisté le vendredi-saint 13 avril 1759. Sœur Françoise y fut crucifiée pour la troisième fois. Sœur Marie subit la même opération. Dessecours, consistant en comps de bûnhes, piqures d'épées, etc., sment administrés aux mêmes sœurs et à d'antres, nommément à sœur Sion et à sœur Félicité, de manière cependant que les spectateurs non prévenus et aftentis pouvaient, outre le fanatisme, supposér qu'il y avait le le de compérage dans ces représentations de goûtantes. — Voyez Grimm et Diderot, correspond. année 1759, t. 2, p. 320; 1760, p. 388 et suiv., et 1761, t. 3, p. 18 à 37.

<sup>(2)</sup> Ces prédictions qui portent la dete de 2732 présume imprimées en

la naissance d'Elis-Dieu, qu'il attendait depuis longtemps, et dont la mission devait commencer en 1813; on arrêta (1806) le curé et son messie. La même année, le P. Lambent; dominicain, qui cependant « no passait pas pour fou, » comme le remarque l'auteur des Mémoires pour l'histoire ecclésiastique du dixhuitième siècle, publia un ouvrage, dans lequel il prétendit prouver que le pape est l'autechrist, et que les convulsions sont une œuvre sumaturelle et divine (!).

partie l'année suivante, puis réimprimées en 1792, dans le midi de la France; enfin elles parurent à Paris même (1822) en 4 volumes in-12. En voici un échantillon:

Les principales prophéties sont des sœurs Françoise, Angélique et Holda. L'une d'elles demande « qu'on lai donne des coups de bûche sur le côté gauche, et avec violence, pour détruire la dureté de ceux qui ` sont du côté gauche du grand monarque. . - - La sœur est dans une grande agitation relle a eu de mauvaises convulsions; elle a crié pan, pan, pan. Hélas! mon papa. Mais ce n'est pas des bêtes; c'est des boufdogues : nous ferons la guerre l'autre demain. » — « Je vois un temps comme si nous n'avions ni roi, ni prince; le parlement est abattu, le sceptre s'en va, le diadême va devenir le jouet d'une multitude de furieux. . — Une sœur voit un peuple crochu qui se propose de détrôner je roj. Louis XVI sera détrôné par Monsjeur (Louis XVIII); peut-être attentera-t-on à sa vie. « Anathème contre les rois et leurs sujets, contre les pasteurs et leurs brebis! » l'arissera abandonnée et rasée; elle sera jouée à la paume. La convulsionnaire veut y mettre le feu par les quatre coins; ee qui, selon elle, me scrait qu'anticiper un peu sur les événemens à venir. Car les nègres et les sauvages entreront en France, et y renverseront tout, détruiront tout, etc., etc., etc.

(1) Lettr. provinc. note 3 sur la lettr. 16, t. 4, p. 312. — Grégoire, hist. des sect. relig. convulsion. t. 1, p. 378 et suiv. — Clement. pap. XII, const. 143, Cum sicut, in bullar. t. 14, p. 5. — Nouvell. ecclés. t. 1, ann. 1728, p. 5 et suiv.; 1729, p. 57 et alibi; t. 2, ann. 1731, p. 169, etc., etc.; 1723, p. 238 et suiv.; 1733, p. 43, etc.; t. 5, ann. 1734 à 1745; t. 4, etc., etc. — Mém. pour l'hist. ecclés. du xvine siècle, ann. 1734, t. 2, p. 62 et suiv.; 1732, p. 99; 1723, p. 115; 1725, p. 146; et 1761, p. 894 et suiv. — List. abron. ibid. t. 4, art. Lembert, p. 670. —

On aurait tort, néanmoins, de croire que tous les jansénistes et les appelans fussent convulsionnaires. Outre la division de la secte entière en figuristes qui expliquaient souvent allégoriquement ce qui est rapporté dans l'écriture sainte, et en anti-figuristes qui se tenaient toujours au sens propre (1), il y avait encore des convulsionnaires rigides, partisans de tous les miracles et de toutes les convulsions sans exception; des convulsionnaires modérés, qui faisaient un choix des convulsions qui leur paraissaient les plus authentiques; et enfin des appelans purs, ennemis de tous les ridicules et de toutes les grimaces qui déshonoraient leur parti. Les figuristes, comme plus exaltés et naturellement portés à l'enthousiasme, étaient généralement convulsionnaires: cependant, trente docteurs de cette subdivision janséniste signèrent une consultation contre l'abus des convulsions. Les adversaires des figuristes accusaient ceux-ci de socinianisme. De part et d'autre, on s'accablait d'injures qui, du moins, ont eu pour nous l'avantage de nous faire connaître les extravagances auxquelles on osait

M. Lacretelle, hist. de France au xvm siècle, l. 6, t. 2, p. 98 à 99. — Voltaire, siècle de Louis XIV, chap. 37, t. 24. p. 368. — Gritam, correspondance, t. 3, part. 1, p. 11 à 24, et 134 à 157. — D. la Taste, lettres théolog. lettr. 1, n. 11 à 15, t. 1, p. 12; lettr. 5, n. 21 et suiv., p. 120; lettr. 15, n. 43 et suiv. p. 783; lettr. 16, n. 57 et suiv. t. 2, p. 868; lettr. 19, n. 3, p. 1004, et n. 37, p. 1036. — Le secourisme détruit, p. 196 à 202, et passim.

<sup>(1)</sup> Les figuristes se divisèrent encore en mélangistes ou discernans, augustinistes ou cossiens (du nom d'Augustin Cosse), éliséens ou vaillantistes (du nommé Vaillant, en qui ils reconnaissaient Elie), etc., etc.—
D. la Taste, lettr. théolog. 47, n. 14 et suiv. t. 2, p. 919.

donner le nom de piété. Au reste, le parlement, tout en sévissant contre quelques convulsionnaires, continuait toujours à soutenir les appelans, dont il prétendait que la cause était essentiellement liée à la liberté du royaume et de l'église gallicane: il ne cessait, à cet effet, de sévir contre les mandemens et autres écrits des évêques qui ordonnaient la soumission aux dernières constitutions du saint siège; il s'en prenaît même aux saints du parti contraire, et il supprima la bulle de canonisation de Vincent de Paul, contre laquelle les curés appelans avaient protesté (1).

Avant d'entrer dans les disputes parlementaires de France, nous devons dire deux mots de la nouvelle église janséniste de Hollande, fondée au commencement du dix-huitième siècle, et qui s'est maintenue jusqu'à nos jours, en donnant l'exemple unique à cette époque, d'une communauté entièrement catholique dans ses dogmes, ses rites et sa discipline, mais réellement séparée de la communion du saint siège, quoiqu'elle niât cette séparation. Codde, archevêque de Sébaste, et qui devint vicaire apostolique en Hollande, l'an 1686, était janséniste, comme l'avait été Neercassel, évêque de Castorie, son prédécesseur; il se déclara même plus ouvertement que ce dernier, puisqu'il refusa de signer le formulaire d'Alexandre VII. Cité à Rome pour y rendre compte de sa conduite, il

<sup>(1)</sup> D. la Taste, lettr. théolog. suite de la lettr. 19, n. 72 et suiv. t. 2, p. 1069.—Mémoir. pour l'hist. ecclés. du xvm siècle, ann. 1735, p. 187; et 1738, p. 160. — Muratori, annal. d'Ital. ann. 1733, t. 12, part. 1, p. 242.—Voyez aussi plus haut, p. 167.

lut suspendu d'abord (1781), puis (1784) dennité ment déposé. Rome, sur ces entrefaites, avait envoyé un nouveau vicaire apostolique en Hollande; mais le clergé attaché à son ancien pasteur, s'adressa aux élatsgénéraux qui, charmés de pouvoir en cela vexer le saint siège, désendirent aux catholiques de reconnaître d'autre supérieur que l'évêque Goddé: et, depuis lors, tous les vicaires nommes, soit par le pontife romain, soit par son nonce à Cologne, surent traités de la même manière par l'autorité civile et les prêtres jansénistes; les catholiques-unis, qui demeuraient encore, surent gouvernés spirituellement par les nonces pontificaux de Cologne et de Bruxelles. Codde mourut cans son opposition (1717), et le pape défendit de prier Dieu pour le repos de son ame. Mais il sallait un ches à la nouvelle église: sept prêtres hollandais se chargèrent d'y pourvoir. En leur qualité de chanoines d'Utrecht, ils sirent revivre ce siège, éteint depuis la résormation des Provinces-Unies, et se donnèrent pour archevêque (1723) Steenhoven, qu'ils eurent soin de remplacer à sa mort par un prélat dont les successeurs furent remplacés de même à chaque vacance, jusqu'au temps présent (1).

Lorsque Meindartz monta sur le siège archiépiscepal d'Utrecht (1739), il voulut donner un plus grand lustre à sa communauté, et il nomma un évêque à

<sup>(1)</sup> Les archevêques d'Utrecht curent, nous disent les appelans, le don des miracles; en 1727, Barchman Wuytiers, qui gouvernait le troupeau janséuiste, guérit surnaturellement une fille de quarante-cinq ani, attaquée d'un mal incurable, s'il faut en croire les certificats de cent soixante-dix témoins oculaires, dont trente catholiques romains.

Harlem; dix huit ans, après,, il se, fit un second suf. fragant, en relevant le siège épiscopal de Deventer. A chaque élection nouvelle, soit de l'archevêque, soit d'un des deux évêques, l'élu ne manquait jamais d'écrire au souverain pontise régnant, pour lui rendre, compte de ce qui venait de se passer, et pour lui annoncer qu'il voulait vivre avec lui en communion de principes et de bonne intelligence; et le pape s'empressait de répondre à ce compliment par un bres. d'excommunication en règle contre l'élu, ses électeurs et tous leurs adhérens, qui, après avoir appelé de cette sentence, ne s'embarrassaient plus guère des foudres de l'église romaine. Au reste, dès l'origine, l'archeveché d'Utrecht fut le refuge de tous les jansénistes sugitifs ou exilés de France; et, de son côté, le parti appelant français fournissait à tous ses besoins par de puissans secours d'argent, tirés principalement de la boite à Perrette, qui n'était autre chose qu'un fonds laissé par Nicole pour le maintien de la secte, et qui s'était considérablement augmenté par les dons volontaires des jansénistes les plus zélés (¹).

Pour qu'il ne manquât rien à l'église hollandaise de ce qui constitue l'essence de toute église circonscrite, chrétienne ou autre, il s'y déclara un schisme, environ un demi-siècle après sa naissance, et l'archevêque Meindartz convoqua un concile pour juger lé différend (1763). Il s'agissait de la question si long-temps et si

<sup>(1)</sup> Nous direns quelques mots encore de la boite d Perrette, à la première note supplémentaire du 8° chapitre, livre 10.

vainement agitée du fait et du droit, dont nous avons parlé au commencement des affaires des jansénistes : le troupeau d'Utrecht ne soutenait que la question du sait; un diacre, nommé Le Clerc, voulut outrer le jansénisme alors à la mode, et il prêcha aussi celle du droit. Mais il fut condamné par le concile de son parti, et déclaré suspens par l'évêque de Harlem. Les décisions du faux concile d'Utrecht, comme on l'intitulait à Rome, décisions approuvées par plusieurs curés, chanoines, théologiens et docteurs français, furent condamnées par le saint siége: Meindartz les défendit avec chaleur, en récriminant contre ce qu'il appelait la tyrannie de la cour romaine, et contre les jésuites qu'il accusait de tous les troubles. Nous ne citerons pas ici tous les prélats qui se succédèrent sur les trois siéges, et les excommunications qui les atteignirent au moment qu'ils en prenaient possession; nous nous contenterons de rappeler les excommunications de Pie VI (1778 et 1779) contre l'archevêque d'Utrecht qui siégeait alors, et contre les évêques de Harlem et de Deventer qu'il venait de sacrer; et celle ensin, lancée par Pie VII (1814) contre Willibrord Van Os, archevêque d'Utrecht, et Gisbert de Jong qui l'avait sacré, déjà excommunié, neuf ans auparavant, lors de son élection comme évêque de Deventer. A cette époque, l'église d'Utrecht comprenait, outre les trois prélats environ quarante prêtres et cinq mille sidèles: on remarqua de nos jours que, sous le premier souverain catholique de la Hollande, le gouvernement des Provinces-Unies cessa de témoigner aux catholiques séparés du saint siège, la préférence marquée qu'il leur avait toujours montrée avant cette époque; il fit même entrevoir le projet aussi injuste qu'impolitique d'extirper le jansénisme de Hollande (¹).

(1) D'Avrigny, mém. chron. et dogmat. à l'ann. 1702, t. 4, p. 243 et suiv. — Dorsanne, journal, t. 3, p. 148 et 375; t. 4, p. 343; t. 5, p. 417. — Benedict. pap. XIII, constit. 45, Qua solicitudine, in bullar. t. 11, part. 2, p. 375, et const. 84, Novis istic, t. 12, p. 25; Clement. XII const. 268, Magna nos, p. 392. — Mém. pour servir à l'hist. ecclés. du xviire siècle, ann. 1723, t. 1, p. 196; 1725, t. 2, p. 8; 1784, p. 136; 1739, p. 166; 1757, p. 327; 1768, p. 446; 1765, p. 478; 1766, p. 505; 1777, p. 621; 1778, p. 640; 1801, t. 3, p. 408, et 1814, p. 629. — Ibid. liste chronol. t. 4, p. 360, art. Le Clere. — Contin. degli annal. d'Ital. di Muratori. anno 1778, t. 15, part. 1, p. 109, e 1779, p. 157. — Litt. apost. Pii pap. VII, dilect. fil. univers. cathol. în Belg. Batav. commorantibus, 7 septembr. 1814, Inter maximas.

### NOTE SEPPLEMENTAINE.

#### Convulsionnaires. — Grucifiemens'.

Anjourd'hui, 40 février, dimanche de la sexagésime, année 1770, après midi, en présence d'une compagnie nombreuse et distinguée, assemblée à huis clus dans Paris, au deuxième étage d'un corps-de-logis, sur le derrière, en une maison sise rue des Trois-Vertus, quartier du Temple, a eu lieu un comité de convulsionnaires, dont je vais faire le référé.

Je chéréhais depuis long-temps à êtré instruit de tout ce qui contemaît pour y avoir entrée : une circonstance très sugitive, et tant soit pet de hardiesse, suppléèrent à ce qui me manquait pour être des admis. A cet éguté, informé de l'endroit, du jour et du moment, par un billet d'avis, sans signature, j'avais devancé l'heure fixée, dans l'espérance que je pourrais trouver quelqu'un de comnaissance qui me serait entrer, et j'étais arrivé à la porte de l'appartement précisément à l'instant qu'elle se trouvait ouverte pour quelqu'un qui sortait et que l'on reconduisait. Dénué de protection, j'avais fort à cœur de n'essuyer ni dissiculté, ni resus: j'eus bientôt pris mon parti de négliger, dans un instant aussi savorable, la plupart des règles prescrites par la civilité, et de franchir ce premier pas d'un air familier. Assuré par la connaissance des lieux, la chose me réussit : je n'éprouvai aucune contrariété de la part d'une semme qui accompagnait la personne qui se retirait, et j'avançai jusque dans une seconde pièce de l'appartement; là, je trouvai une seule personne, que ma présence interrompit de son occupation, n'y ayant encore qui que ce sût d'arrivé.

C'était un homme qui, dans le négligé où il était, ne paraissait pas du tout attendre compagnie; de manière que je craignis d'abord de

Ce manuscrit provient de M. Sabathier, chirurgien en chef des Invalides et membre de l'Institut; il est revêtu de la signature du docteur Morand qui a laissé un nom célèbre dans les sciences, et du sceau de l'académie royale de chirurgie. Il est probable que le docteur Sabathier, qui avait oui parler de ce qu'il contenait, l'avait emprunté à l'académie pour le lire, et que la dispersion des archives de l'académie royale de chirurgie l'avait laissé à sa disposit on. Il a été acquis à la vente de ce savant, et a été confié à l'auteur de cette histoire par M. Auguste Auguis, de la Société royale des Antiquaires de France (1821), actuellement député.

N. B. Tout indique que le docteur Morand avait été chargé par la cour de s'assurer par lui-même de la vérité des bruits particuliers touchant l'œuvre des convulsionnaires, et qu'il n'a fait que donner une relation exacte de ce qu'il avait vu.

siète mépris: il était en robe de chambre et en bonnet de veloure, as is à son bureau, vis-à-vis d'une bible latine, édition in folio. Cetté dé-couverté que je dus à ma bonne vue me rassura; et me fit juger que l'endroit où j'étais était réellement celui que je cherchais. Des lunettes dont je trouvaicette personne munie pour faciliter sa lecture, et qu'elle quita pour me recevoir, ne doivent pas être regardées comme un moyen qui lui était purement subsidiaire : là chevelure négligemment éparse de ce mattre du logis commence à blanchir par les années, et répond assez bien à sa physionomie et à sa face sillonnée.

La conversation qu'il fallut nécessairement lier avec lui, fut biettôt soutenue par un nouveau venu que je reconnus amené par les inémes metifs que moi. A mesure que la compagnie vint à grossir, je ne parus point de trop, malgré la façon étrange dont je m'étals introduit : les honnétetés que je reçus ensuite des personnes qui me connaissaient, et qui témoignèrent de la satisfaction de me rencontrer, par rapport à la turiosité qui les conduisait, me procurèrent insensiblement les bonnes grâcès des suppôts de l'œuvre, et toute la facilité imaginable de bién voir et d'entendre tout ce qui se passait.

Après les formalités ordinaires, quatre personnes, dont une femme ét trois filles, qui dans ces sortes de comités se donnent entre elles la dé-nomination de sœurs, à laquelle elles en ajoutent une de l'ancien testament, ont été successivement atteintes d'accès, qualifiés par excellence du nom de convulsions.

Ces accès consistent en secousses de tout le corps, en mouvemens ilréguliers, violens ou précipités, qui annoncent un trouble aussi considérable que général, non seulement dans les ressorts de toute la machiné, mais encore dans les principales propriétés de l'ame qui la régit et la gouverne.

Si l'on en juge par les contorsions, par les raidissemens des membres dans lesquels les poignets se ferment et les doigts se serrent fortement; par les postures dans lesquelles en voit le visage rougir, la gorge se rest serrer ou se gonfler, dans lesquelles la respiration tremblante, gênée; rétenue ou forcée, est entrecoupée de sanglots, de soupirs, de sons plaintifs et de gémissemens tristes ou lugabres, tout contribue à faire passer dans l'ame de ceux qui viennent pour être témoins de cette scène instatudue, l'idée d'une situation violente, d'un état de douleur, et d'une personne-menacée de suffocations.

D'ailleurs, au milieu de tont ce désordre extérieur, de ces agitations tumultueuses qui semblent accompagnées d'une aliénation des sens et de la raison, le pouis ne décèle d'autre altération que d'être quelquesons plus fréquent; mais, pour peu que le concours de toutes les circonstances qui frappent les sens des spectateurs; et qui, par feur râtété ét

leur nouveauté, ou comme extraordinaires, et par ce que l'on pourrait appeler leur singularité, sont capables d'étonner, ne préoccupent point l'esprit de ceux qui en sont témoins, il est facile de faire deux remarques importantes.

Elles trouveront place ici uniquement comme observations de fait, qu'on ne peut présumer avoir échappé généralement à ceux qui ont été à portée d'être présens à ces comités. Pour des réflexions, on s'en abstiendra strictement dans cet exposé: ce ne sont toujours que de purs raisonnemens qui, en présentant aux autres une manière de juger et de penser, sont autant propres à la leur transporter (quand bien même on ne le voudrait pas), qu'à leur aider à en prendre une qui leur soit particulière; comme telles, les réflexions n'ont jamais et ne peuvent avoir d'effet déterminé: aussi n'est-il que trop ordinaire que si elles désabusent quelquefois des illusions, elles obscurcissent et anéantissent même les réalités.

On commence donc par prévenir que le peu de remarques qu'on s'est permises dans cet exposé, ne doivent pas être prises pour des réflexions; qu'elles doivent simplement être regardées comme des détails qui ont paru remplir l'objet qu'on s'est proposé, de ne rien omettre de ce qui peut satisfaire la curiosité de ceux qui n'ont pu avoir entrée dans ces assemblées. On est encore fort éloigné, dans cet historique, de songer à suppléer au plus ou au moins d'attention, ni a la différente manière de voir dont chacun est susceptible dans les choses qui se découvrent à la vue: c'est de là, néanmoins, qu'entre plusieurs personnes qui observent, qui examinent un même fait, souvent des plus simples, l'une aperçoit une chose à laquelle l'autre n'a point pris garde.

Voici ces remarques: 2º Les sœurs qui, dans la situation qu'on a dépeinte, ne peuvent être réputées saines de corps et d'esprit, se possèdent assez pour que leurs agitations ne choquent pas la bienséance; lorsque, par hasard, elles donnent lieu à la moindre appréhension, une serviette jetée sur les pieds de la convulsionnaire, dissipe toute inquiétude d'in-

décence et tranquillise les assistans.

2º Les sœurs conservent assez la présence d'esprit pour désigner elles mêmes, pour demander quelquefois précédemment le tribut du soulage.

ment affecté aux convulsions dont elles sont affligées.

C'est immédiatement à la suite de ces accès, dont on a commencé par donner un tableau général, et dont une partie ou la totalité s'est variés ou répétée dans les quatre personnes, que les mêmes sœurs ont subi les différentes gênes dont ces différentes spasmes indiquent, à ce qu'elles prétendent, l'espèce et le besoin, et qu'elles attendaient d'un commun accord : ces tortures sont désirées avec empressement et demandées avec instance, comme utiles et salutaires. Ces tourmens, plus on moins pé-

nibles, plus ou moins rudes, qui sont même parfois suivis d'effusion de sang, se nomment communément, dans l'œuvre des convulsions, seours.

Dans quelques actes particuliers où les sœurs, saisies d'une espèce de délire ou d'extase, semblent revenues à un état de simplicité et d'innocurce, dens un degré approchant de l'enfance, ces secours qui répugneraient à bien du monde, sont sollicités sous le titre de nanan; et la vivacité, l'espèce d'importunité même avec lesquelles s'en fait la demande (en courant quelquefois à genoux dans toute la chambre), sont remarquebles par l'abondance des tons caressans, des expressions naives, des petites manières familières à cet âge, au point de copier presque l'imbécillité. Mais il n'est pas donné à toutes les sœurs d'être transportées à cet état d'ingénuité qui, dans l'œuvre des convulsions, est le suprême degré de faveur et de perfection.

Les différens secours dont on va voir une esquisse détailée, et qu'il est difficile de ne pas taxer de traitemens tortionnaires, n'affecteront pas plus qu'ils n'affectent les sœurs, si l'on peut, comme elles, se persuader de la connexion et du rapport existant dans leur imagination, entre les convulsions et les secours.

Le lecteur, entièrement dispensé de reconnaître, même de présumer la plus légère concordance à cet égard, doit néanmoins pour un instant la supposer admise, afin de n'être point perpétuellement distrait par les recherches et les demandes qu'il aurait à faire sur chaque changement de scène; il sera donc nécessaire, autant que la chose est possible, et cela ne tire à aucune conséquence, d'entrer dans l'esprit de l'œuvre dont les sœurs sont tributaires, et de se rappeler simplement que les sœurs regardent ces secours à l'égard des convulsions, comme on regarde la sièvre à l'égard de quelques maladies. Leur manière de raisonner, que voici, demande beaucoup d'indulgence. L'augmentation de chaleur et du mouvement du sang à un degré au dessus du naturel, et que l'on reconnaît au pouls dans la plupart des indispositions, n'est point en soi une maladie, mais le remède au dérangement survenu dans l'économie mimale: c'est un moyen dont la nature se sert, c'est du moins un effort par lequel elle tend à empêcher ou à corriger la cause morbifique pour tétablir la santé. Il est d'expérience en médecine que la fièvre est un remède aussi contre des maladies très difficiles, et notamment des maladies du genre dont les sœurs retracent dans leur personne le tableau et les symptômes: les convulsions cessent lorsqu'elles sont suivies d'une quarte; cette même sièvre guérit l'épilepsie, la manie, la mélancolie. Suivant les principes de ceux qui se soumettent aux épreuves dont on va voir les descriptions, il en est de même pour les mouvemens convulsifs intermittens qui se déclarent dans ces assises, et pour les différens tourmens qu'on seit néagesirement succèder à des agitations: torités les reponent, les dispositions des sœurs, tendent à faire croire que l'impression étrangère, les efforts de plusieurs agens extrêmes suppléent à la sièvre naturelle et sont la guérison des sœurs. Loin de les supplicier résilement, il est ragandé comme constant que jamais il ne résulte d'ac nidens sacheux d'aucune de ces épreuvelt quelques-unes, néanmoins, semblent nuisibles et dangereuses; il y en a même qui le sont effectivement. Ce préambule, que l'on a jugé n'être pas instile, suffire pour entrer en matière.

A la séance, sinsi qu'à tous les exercices et aux observances de ce jour, a présidé, dans l'habillement que j'ei dépeint (page 218), c'est-à-dire es bonnet de relours et en robe de chambre (afin d'être plus à l'aise pour le dispensation des secours), la personne qui s'était présentée à moi la première, lors de mon entrée. Tout son extérieur fixe l'attention, autant que les sœurs dont il est le chef particulier; l'air tranquille et sérieux, convenable à son âge qui s'éloigne de l'âge viril, paraît naturel chez lei; non seulement il ne s'en dépouille aucunement dans l'exercice rigeureux de ses fonctions, mais il ajoute encore une sorte de dignité à son ministère; on qualifie ainsi la facilité avec laquelle il place, dans ses exhortations et dans ses réponses, des passages choisis dans les prophètes, dont le sens est propre à encourager ou à consoler les sœurs, suxquelles, en bon père, il donne les secours qui leur sont nécessaires, et dont entre ples il est appelé du nom tendre et amical de papa. On n'imagiaerait pas, à nette façon de le désigner, que plus d'une fois,

Sur clies exerçant son rigide pouvoir, Il fait couler leur sang sous un pesant devoir.

Mais c'est upe chose particulière à l'œuvre des convulsions, qu'il s'abhorre pas le sang.

Il sera facile de s'en convaincre bientôt. Dans la chambre du const toire, il y avait deux croix de planches de sapin, dont les parties étains solidement assemblées: l'une était à terre, l'autre était appurée debut contre la muraille, où elle était arrêtée par le haut avec des clous à cochet; par le pied elle en était tant soit peu éloignée, mais retenue su au carreau avec des clous. Ces deux instrumens avaient chaque à leur partie inférieure une espèce de petit banc ou de marche-pied qui y était bien attaché.

L'ouverture du consistoire, sur cette seconde croix, a été le partique de sœur l'achel, en son nom de religion, laquelle a déclaré être à jeun C'est une fille âgée de trente-cinq aus environ, bloude, grêlée, maistre lette, d'une taille médiocre, d'une complexion débile, maladive, et se présentant, dans son sir pâle, abettu et défait, un visage pour lequelle

inque françises consecré une expression proverbiqle. Cette dile annon; ce avoir eu, pour la première fois, des convulsions; à la suite d'une neu-vaine qu'elle; a faite pour être guérie de manz detête et de maux d'estomac.

Après les priènes ordinaires et les pesques de l'office du jour, récités un commun, à haute voix et en français, sœurRache, avant trois heures sprès midi, était slouée sur la croix, habillée et coiffée d'un tocquet denfant, maintenu sur sa tête par un bourrelet de même étoffe, qui svait l'air d'une emplette toute nouve.

C'est pour la seconde sois qu'elle reçoit ce genre de secours, c'est-à-dire qu'elle est erucitée, placée debout sar le soc de la croix, les bras élerés, dans une attitude qui ne comporte ni une extension ni un écartement absolument génant et insupportable, les pieds nus, retenus l'un contre l'autre sur le marche-pied de la croix par des clous qui les traversent entre les troisième et quatrième os du métatarse, comme ceux des mains occupent l'espace que laissent à troisième et le quatrième os du métacarpe, qui répondent au doigt du milieu et au doigt annulaire, presque dans la paulme de la main.

Les clous qui sont employés à cette opération sont de l'espèce dite demi-picards, très aigns et longs de cinq pouces; parmi les huit qui ont servi au crucifiessent de ce jour, il y en a quelques-uns dont la pointe semble avoir été, après coup, limée et adoncie par le poli; mais cette façon ne se remarque point également sur tous.

On peut aisément observer que les cleus une fois chassés par un coup de marteau assez léger, traversent promptement la peau, qui offre la seule et première résistance, et qu'ils sont en un instant pointés dans lès bras et dans le sec de la croix, de manière que la moindre goutte de sang n'a pas le temps de suinter des ouvertures qu'ils ont saites.

Sœur Rachel, crucifiée à jeun, a passé la plus grande partie de la séance dans une ataraxie assez snivie, comme assoupie et les yeux fermés en entier, ou en partie seulement, de même que dans la lagophtalmié; et quand parsois elle les ouvrait, ils m'ent paru donner quelque indice de fluxion, même de relâchement dans les glandes lachrimales : le pouls a varié de temps en temps, et presque toujours il a été concentré.

Au surplus, sœnr Rachel, dans sa contenance, n'a point paru absolument se faire violence; elle n'a donné de marque décidée ni de soufismes ni de douleur; de temps en temps elle a adressé la parole aux
uns et aux autres pour avertir qu'elle faisait dode, ou pour assurer qu'il
fait bon sor la croix, donnaut à entendre, par tous ses propos, qu'elle
était déchue de l'âge de raison et de discrétion, à celui qu'elle figurait
extérisurement par sa coiffure. En plusieurs occasions elle en a exprimé
exterisurement, jusqu'à l'inégalité d'humeur; les moindres choses qui
continappé serveux et ses orchles, et qui lui dépluissient, l'affectaient et

la chagrinaient au point de pleurer et de bouder aussi aisément qu'un enfant: il est vrai qu'elle s'apaisait avec la même facilité.

Les sœurs sont particulièrement susceptibles d'un sentiment tendre, de douleur, de tristesse, de dégoût : les marques extérieures de mondanité entre autres (penchant dans le sexe qui en est le plus curieux), un panier, du rouge, sont pour elles des sujets et des motifs de componction; en un mot, tout ce qui est parure ou ajustement un peu recherché, choque vivement lour pieuse délicatesse, et les contriste jusqu'au fond de l'ame.

Une princesse, dont il est permis de dire que toute la personne est bien éloignée de produire sur les sens aucune impression désagréable, étant entrée dans le comité, a vac un surcrott d'agrémens que ses traits avaient emprantés de sa toilette, sans qu'ils en aient absolument besoin, a jeté subitement dans le cœur de sœur Rachel une émotion, une amertume marquées par ses mouvemens de tête, ses changemens de physionomie, par ses représentations enfantines; et il a fallu, pour rendre le calme à sœur Rachel, fei ndre de se prêter à son aversion pour le rouge.

Immédiatement après ce premier cracisiement, sœur Félicité, âgée d'environ trente-cinq ans, ayant l'air aussi faible que délicate, et le même visage que sœur Rachel, a pris place sur la croix qui était couchée sur le carreau; elle s'y est étendue, après les manières usitées.

C'est à ce qu'elle a déclaré pour la vingt et unième fois (autant qu'il lui a été possible de se le rappeler) qu'elle est crucifiée: une cicatice dure, calleuse et assez étendue, atteste que sœpr Félicité n'est point neuve à se prêter à ce secours singulier, et notamment elle l'avait repu la surveille, 8 du courant.

L'insertion des clous terminée avec célérité et dextérité par le curion, ne lui a arraché aucune démonstration d'insensibilité ni de douleur absolue.

Au premier instant qui a suivi cette opération, le pouls a été élevé; d'ailleurs, sœur Félicité, comme un peu moins mal à son aise (vraisemblablement) que sœur Rachel, a conservé tout le temps, dans son ton, dans son extérieur, plus d'apparence de sérénité, même de gaîté, prenant part à tout ce qui se passait ou qui se disait autour d'elle, temant conversation avec quiconque l'apparechait : en total elle s'est moins écartée d'un état naturel, et a para moins boudeuse que sœur Rachel.

Elle n'a pas demeuré long-temps sur la croix sans postuler de noumeaux secours; elle a demandé qu'on lui perçât la langue: cette partie, fixée en avant avec une pleine sécurité, a été assujétie dans les doigne du papa avec un morceau de linge, et perforée de pert en part à un pouce environ de son extrémité; un bout de lame d'épée qui a été à trois tranchans, et que l'on a applatie et émincée, a été l'instrument dont on s'est servi.

Non contente de cet essai, elle a tout de suite demandé que sa langue fût fendue: il lui a été donné satisfaction; une incision cruciale faite à la surlangue avec un grattoir, et au même endroit où elle venait d'être perforée, a entamé la membrane intérieure. Ces deux opérations n'ont pas été fort sanglantes; elles lui ont seulement rendu la langue un peu grasse.

Pendant qu'on récitait des psaumes, était disparne une semme d'environ soixante ans, d'une constitution forte, qui jusques-là s'était distinguée par les apparences d'une humeur enjouée, et surtout par le soin qu'elle avait pris de faire prêter attention à tout ce qui s'exécutait, et par la férveur avec laquelle elle avait sait les honneurs du gymnase; c'était celle dont l'inattention obligeante m'avait procuré mon entrée pendant qu'elle reconduisait une visite. Elle n'était pas allée bien loin; à peine eut-elle quitté le cercle, qu'elle y fut amenée d'une chambre voisine, et à bras, pour rendre publiquement soi et hommage aux convalsions et aux peines légales qu'elles imposent. Sœur Sion, c'est ainsi qu'ellè se nomme, après s'être quelque temps roulce et agitée sur le plancher, a débuté par une prédication que le ton rendait assez touchante. Ce discours était d'abord sans ordre, sans suite, et toujours interrompu par des haut-le-corps. Peu à peu, la parole qui était embarrassée, est revenue de plus nette en plus nette, et dans un grand calme, sœur Sion a prononcé, par manière d'inspiration, toujours étendue à terre sur le côté, une prière très fervente, très animée, et accompagnée de beaucoup d'onction, soutenue d'un ton bien raisonné, d'une déclamation juste et exacte: les maux de l'église étaient l'objet de cette praison extatique.

Ce prélude l'a conduite à la pétition des secours qui lui conviennent et qu'il faut toujours se rappeler être les apanages des convulsions, de même que les infirmités sont les dépendances de la vieillesse, ou, pour en prendre une idée conforme à l'esprit de ces comités, comme les remèdes sont les apanages des maladies, en un mot, comme une sorte de gymnastique particulière aux convulsions, et qui en est le palliatif, le calmant, etc.

Les secours dont sœur Sion a payé la redevance, consistent dans les opérations suivantes, exécutées légalement avec le sang froid qui convient, par le ministre du consistoire; malgré l'intrépidité décidée avec laquelle il dispense les secours, on voit, qu'à l'aide d'une expérience consommée et d'une aptitude particulière, il possède l'art et le talent de rendre supportable l'austérité de son ministère, au point qu'on serait tenté de croire que, semblable aux lois qui ne foudroient pas toujours

Tandis qu'on psalmodiait de nouveau, sœur Sion qui était accroupie à terre, appuyée contre une amie, a fait une longue prière et une pathétique prophétie, sur laquelle, en toute humilité et en toute modestie, elle a refusé les complimens des auditeurs, en protestant qu'elle ne se souvenait de rien, et que sa volonté n'y avait en aucune part.

Dans cet intervalle, une jeune personne, vêtue proprement, d'une figure revenante, fraiche et de bonne mine, qui alors était à genoux, lisant dans ses heures auprès de sœur l'élicité étendue sur la croix, a semblé se trouver mal et ne pouvoir plus se soutenir : elle s'était jusqu'à ce moment, fait remarquer par son attention aux prières qu'elle suivait et récitait d'un grand air de douceur, un livre à la main.

Tout le monde s'est bientôt aperçu que la perte de forces et de connaissance qui se manifestait dans cette quatrième personne, avait trait aux cérémonies du jour. C'était en esset une sœur, dite sœur Suzanne, assujétte en même temps à la puissance de l'œuvre des convulsions et au joug du mariage, dont elle a dûment rempli le devoir, ayant été deux fois mère.

Elle a été portée à la hâte dans la chambre voisine, et étendue sur un tapis, où l'accès des convulsions s'est manifesté à peu près comme dans les autres, et s'est terminé de même par la demande des secours.

Sœur Suzanne a été abandonnée à la discrétion de son mari, qui faisait nombre dans la compagnie, et qui l'a assisté en homme animé d'une profonde dévotion envers les convulsions, d'ailleurs pénétré de zèle autant que de vigueur; et sa jeunesse permet au moins de lui présumer la dernière qualité.

Il a foulé avec ses pieds, le ventre, la poitrine, la gorge de sa compagne, comme si elle lui eût été absolument étrangère. Ce secours est le même que le premier qui a été administré à sœur Sion.

Il l'a ensuite frappée de la pointe du pied dans plusieurs endroits désignés, y mettant, à la manière connuc, toute la force qu'il a pu.

Il lui a marché sur les mains, sur l'avant-bras et sur les bras; et on me voit pas absolument qu'il use de beaucoup de précaution et de ménagement. Il lui a appuyé en plusieurs endroits une épée nue, comme s'il eût voulu les percer; et quoique poussée ferme à vue d'œil, l'épée ployoit à son extrémité sans pénétrer.

La même épée, pointée à travers les robes de sœur Suzanne, en différens endroits du corps, où elle la conduisait et la reposait elle-même, sans discontinuer de la tenir entre ses doigte, était arrêtée à propos, lorsqu'elle so faisait sentir plus que sœur Suzanne ne le voulait.

Ses doigts, ses mains, ses bras, ont été pointillés à sa volonté, par le même exercice de l'épée, appuyée perpendiculairement de manière à n'y pas produire plus d'effet que des piqures d'épingle. Pendant ces exer-

cices (immédiatement après ceux de sœur Sian), sœur Rélicité étendue sur la croix, a été réconfortée par une petion qui lui a été donnés à
la cuiller; et, malgré l'odeur rebutante de ce breuzage, qui approchait
de celle du vinaigre et du suif de chandelle, elle l'a couragensement
avalé jusqu'à la lie, sans répugnance, sans dégoût marqué: elle a mérité, par ce nouvel acte de résignation, la liberté de sos bras et de ses
jambes, qui lui a été rendue peu de temps après.

Cette bonne œuvre a été exécutée avec une légèraté et une habileté qu'on ne peut assez remarquer, et qui ont bien leur mérite; mais sœun Félicité n'a pas été pour cela sur pied, sans qu'il lui en coûtât qualque chose de plus qu'à sœur Rachel; elle a perdu, par la plaie d'un de ses pieds surtout, environ trois palettes de sang, qu'elle a laissé couler, et qui s'est arrêté tout seul.

Malgré ce petit accident qui augmentait l'intérêt des spectateurs, et dont sour Félicité n'a point témoigné la moindre surprise ni la moiss-dre inquiétude, et auquel elle a dit être sujette lorsqu'elle est crucifiée, elle n'avait point sa suffisance de soulagement : elle a demandé son restes ce qui lui a été accordé par le papa ( cette fois-ci sans grandes forma-lités ), mais avec la même indulgence que s'il eût été question de lui administrer les premiers secours.

Etendue de son long sur le ventre, elle a été frappée, par poids et par mesure, à grands coups de pieds chaussés du soulier, à l'ordinaire, appenyés sur le dos bien exactement du plat du pied, et il n'a pas été possible d'en déterminer le nembre; sans changer de posture, seour Félis cité en a reçu d'autres dans le côté du ventre, appliqués d'une manière remarquable.

Le papa lui a ensuite marché à sa façon sur le front, sur le visage, sur le ventre, sur la gorge, sur la poitrine, en pesant de toutes ses forces sur ces parties.

Quelques personnes ont trouvé de manque à cette séance, une sœur de cette tribu, appelée sœur Françoise; mais une maladie qui la retient chez elle depuis plusieurs semaines, ne lui a pas permis de venir à ce comité.

En dédommagement, sœur Félicité, dont les tribulations gymnastiques qu'elle venait d'essuyer n'avaient fait qu'animer la constance et la fermeté, a voulu couronner l'œuvre, en répandant encore du sang aux yeux de l'assemblée; le papa toujours propice aux intentions des sœurs, qu'il sait parfaitement juger et démêler quand elles ne sont pas bien décidées ni marquées, qu'il dirige même quelquefois avec beaucoup d'intelligence, ayant fait les dispositions nécessaires pour seconder l'instruction de sœur Félicité, s'était d'abord assez facilement départi de ses pouvoirs en faveur des assistans qui voudraient le remplacer. Je n'ai pas

sent à tette seance, avait sussi accepté la commission; mais ne pouvant ni l'un ni l'autre être supposés dans l'usage des opérations de la main étimme cons dont le titre annonce le district et les fonctions, sœur Félicité ne s'est point souciée d'exercer par extraordinaire, même sous la direction du papa, la légèreté et la prudence de théoriciens non aguerris à manier le fer.

Le papa a donc pris le même instrument avec lequel sœur Félicité a du la langue perforée, et il le lui a plongé dans la partie musculeuse et éliarine des deux bras en cinq ou six endroits, tant à la partie interne qu'à la partie externe, en suivant la direction de l'os jusqu'à traverser les tégumens : une bande appliquée lachement et sans grande précaution, autour des bras qui avaient été instrumentés, a empêché que le linge et les manchettes ne sussent tachés, et a arrêté le saignement de ces plaies...

Les disterens exercices dont on s'est borné à donner une simple énumération, ont conduit jusqu'à cinq heures et demie, que tont le monde s'est retiré à petit bruit et par bandes, après des actions de graces en français, dans lesquelles on n'a point omis l'intercession des saints et saintes du paradis en général, ensuite de quelques personnages célèbres, bristant en partie dans ce monde-ci, en partie dans l'autre, et dont on me trouve point la fête dans les martyrologes.

Et hæc u me relata scriptaque, ipse ego infra subsignatas, castroran et exercitaum regis imper, medicus testor de visu.

MORAND.

Le 4 avril, jour du vendredi saint, j'étais averti en règle pour me 'trouver à la séance qui devait être très intéressante; des affaires qui me survinrent m'en empêchèrent.

C'était dans la rue de Touraine, au Marais, domicile du papa. Il s'y était rendu beaucoup de personnes de marque, entre autres le prince de Monaco, la princesse Kynski, M. Bubourg, médecin de la Faculté de Paris.

La séance commença à une heuré et demie après midi, et a été la dernière de cette chambre. Pendant que le papa administrait le secours de la bûche, à trois heures, cinq ou six personnes, dont un commissaire, un exempt de police; un greffier, arrivèrent dans l'assemblée, s'emparèrent des portes et senêtres.

De la part du roi, les assistans furent sommés de déclarer leurs nems, qualités, etc., étc., que l'on inscrivait à mesure.

Cette opération n'apportait aucun trouble dans celle du comité; tandis que les nouveaux venus verbalisaient ou faisaient leur fonction, le papa poursuivait les siennes, disant qu'il fallait que l'œuvre de Dieu sût accomplie.

De l'autre part, on faisait l'appel, et on congédiait ceux que l'on connaissait dans le cas d'être écondults: l'entrée de la rue, l'escalier, étaient gardés par des gens du guet déguisés, qui, de poste en poste, atrêtaient les passans, les interrogéaient pour savoir d'où ils venaient, ét les laissaient cheminer à l'ordre de l'exempt.

Enfin, les exercices cessèrent quand il n y eut plus que le papa et les sœurs, qui étaient au nombre de six; tous surent transsérés à la Bas-tille.

Le mardi, 29 avril, admonestés.

Appel des gens du roi au parlement; leur point de désense porte sur se que, dans l'assaire des convulsions, on n'a point encore trouvé de délit. Voyez la Gazette d'Amsterdam, du 18 mai 1760.

#### PERSONNAGES,

Papa.
Sœur Rachel (Il y en a eu une de ce nom, en 1753).
Sœur Félicité (Id. en 1753, de l'Hôtel-Dieu).
Sœur Sion.
Sœur Sutanne.

### CHAPITRE VIII.

Refus des sacremens en France. — Le scandale en retombe sur la religion. — Le parlement continue son opposition à la cour et aux jésuites. — Le pape ordenne le refus
des sacremens. — La suppression des jésuites devient une question nationale, en
France. — D'accord avec le haut clergé, la magistrature s'oppose sux efforts des
philosophes. — Le jansénisme change de caractère. — Ce qu'il était en Allemagne
et en Italie. — Ce qu'il était en Espagne. — César Malanima. — Il soutient que le
haptême n'est pas nécessaire aux enfans des chrétiens, — L'autorité ecclésiastique
défend la publication de son manuscrit.

Dès avant l'année 1730, avaient commencé en France les refus de sacremens pour cause d'appel : ce ne fut cependant que vingt ans après, que le parlement crut de son devoir de faire cesser ce qu'il qualifiait d'abus, et d'abus contraire aux libertés de l'église gallicane; mais il le sit en introduisant un abus réel, c'est-à-dire, en saisant administrer les mourans par sorce, et en leur envoyant le viatique accompagné d'huissiers et de soldats. On n'en vint pas tout d'un coup à cet excès de violence : les prêtres constitutionnaires n'accordaient la communion aux malades, que sur la présentation d'un billet de confession avec le nom du confesseur qui, bien entendu, devait être de leur opinion. Le parlement prohiba les billets de conféssion, et décréta de prise de corps les ecclésiastiques qui les exigeaient : l'archevêque de Paris prit la défense des uns et des autres; et l'intervention de la cour ne sit qu'augmenter les troubles. En 1752, le parlement ordonna à l'archevêque Christophe de Beaumont, de saire administrer, dans les vingt-quatre heures, un prêtre appelant qui avait recouru aux magistrats pour recevoir le viatique, et qui fut ensin obligé de mourir sans ce sacrement; le roi cassa le décret, mais le parlement, déjà accoutumé à mépriser ces aotes de pouvoir, que la cour multipliait imprudemment dans une affaire entièrement indépendante d'elle, et où d'ailleurs il lui étaimpossible de se saire obéir, lança le sameux arrevde réglement, par lequel il désendait, sous diverses peines, de provoquer le schisme en se servant du prétexte de billets de consession, constitution Unigenitus et sormulaire, réglement qui sut également annulé par le roi, reconsirmé par le parlement, et scrupuleusement suivi dans la suite, malgré les réclamations du clergé et nommément de vingt et un évêques.

Au milieu de ces déplorables disputes, la religion qui y donnait lieu perdait tous ses droits au respect: on s'accoutumait peu à peu à voir les appelans se seindre moribonds pour communier par bravade, ou se saire gloire de mourir excommuniés pour leur attachement obstiné à des chicanes, et demeurer sans sépulture par l'entêtement fanatique de leurs ennemis, landis que le peuple riait des comédies des jésuites et des caricatures des jansénistes, et qu'il répétait des chansons dont le refrain était des bons mots sur l'eucharistie. L'année suivante, les magistrats adressèrent à la cour des remontrances très fortes sur les empêchemens qu'elle mettait à son zèle contre les entreprises des papes et des évêques; et pour prouver que ce zèle n'était nullement rallenti, ils déclarèrent la saisie du temporel de l'archevêque de Paris, par l'ordre duquel

se faisaient les resus des sacremens, et chargèrent des prêtres qu'ils se permirent de déléguer à cet effet, de les administrer (1). On ne crut pas devoir tolérer cette hardiesse, et le parlement sut exilé (2).

Mais cette punition ne dura guère : les magistrats de la capitale persistèrent dans leur opposition ; des parlemens de Rouen et d'Aix étaient animés par

<sup>- (1)</sup> Ce n'est qu'au moyen des idées arrêtées dopuis peu sur cette mai tière, qu'il est possible de trancher tonjours raisonnablement et équitablement toutes les questions qu'elle a fait soulever. Aussi n'y a-t-il plus que les gouvernemens, cux-mêmes en dehors de ces idées, qui s'y montrent ctrangers par leurs actes. Nous avons vu, depuis 1880, celui de France faire exécuter, par ordre et par force, les cérémonies catholiques romaines de l'inhumation, lors de la mort de l'évêque Grégoire qui avait refusé de se soumettre à ses supérieurs ecclésiastiques selon la hiérarchie papale. Cela était aussi tyrannique et aussi absurde que les administrations des appelans sous peine de prison. Pourvu que le pouvoir ne se mêle point de ces choses, jamais elles ne troubleront l'ordre; et si elles le troublaient, il serait dans son droit en remplissant le devoir de sévir contre les auteurs des désordres. C'est à celui qui veut demeurer dans la communion du pape à faire ce que le pape exige pour cela. S'il croit que le baptême ouvre les portes du ciel, qu'il envoie ses enfans le recevoir à l'église; s'il tient à l'absolution, qu'il se soumelte à son curé; s'il ne reconnait de mariage que le mariage ecclésiastique, qu'il fasse bénir le sien aux conditions voultes ; s'il met de l'importance à être transporté au temple après sa mort, qu'il fréquente le temple pendant sa vie, ou qu'il demande en mourant solennellement pardon pour ne pas l'avoir fréquenté. Dans le cas contraire, qu'il montre le courage de son opinion, et sache se passer de ce qu'elle lui a toujours fait mépriser. Il n'y a plus à cela ni danger ni honte, pourvu, bien entendu, que le gouvernement ne favorise ni les bravades de l'incrèdulité ni le sanatisme de l'intolérance.

et suiv. — Voltaire, hist. de France au xvine siècle, l. 10, t. 3, p. 186 et suiv. — Voltaire, hist. du parlem. chap. 65, t. 30, p. 380 et suiv. — Mém. pour servir à l'hist. ecclés. du xvine siècle, ann. 1749, t. 2, p. 220; 4750, p. 253; 1752, p. 255 et 256, et 1753, p. 258. — Nouvell. ecclés. passim.

le même esprit, et l'opinion publique était tout éntière en leur faveur. Après un coup d'état qu'il auraio fallu ne pas hatarder ou qu'il fallait être sur de pouvoir soutenir, le roi rappela le parlement (1754), et n'ordonna que le silence sur ce qui s'était passé, et la concordance entre les partis, deux conditions qu'il était devenut difficile de saire observer, et qui, en esset, he surent observées ni par les uns ni par les autres. Le parlement recommença avec plus d'ardeur que jamais à saire des sommations et à prononcer des sentences de saisie, d'emprisonnement et de bannissement contre les appelans de la bulle; et l'on vit de nouveau l'eucharistie marcher au milieu des bajonnettes. Il y eut même plus: les magistrats obtinrent du roi l'exil de l'archevêque de Paris, qui était inexorable sur l'article du resus des sacremens; d'autres évêques surent également punis, et les prêtres qui les secondaient furent en tous lieux traînés devant les tribunaux, humiliés et maltraités. C'est ce qui arriva à l'évêque et à tout le chapitre d'Orléans, qui fut condamné à élever un monument à un chanoine appelant de la constitution Unigenitus qu'il ne nommait jamais qu'une œuvre diabolique, chanoine qu'ils avaient laissé mourir sans communion.

L'assemblée du clergé eut beau réclamer contre tant et de si tyranniques vexations; le parlement continua à recevoir l'appel comme d'abus contre la bulle, de tous ceux qui refusaient de la reconnaître comme règle de soi. L'archevêque de Beaumont lança, dans son exil, en saveur du clergé, un mandement par lequel

il désendait la lecture des actes du parlement et excommuniait les réligieuses de Saint-Marceau qui avaient reçu une supérieure nommée par les magistrats; le parlement sit brûler l'écrit de son archevêque par la main du bourreau: tous les évêques qui adhérèrent au sentiment du pasteur de la capitale, surent exilés · comme lui. Ce fut alors que le pape crut devoir venir au secours de son église de France: par le bref Exomnibus, il établit que l'obéissance à la bulle Unigenitus est une condition indispensable pour faire son salut, et il défendit de laisser participer aux sacremens quiconque était notoirement résractaire au saint siége sur ce nouveau dogme. La cour qui avait besoin de l'argent du clergé pour saire la guerre, appuya cette décision péremptoire par une déclaration dans le même sens, et où elle eut seulement la prudence de désendre aux consesseurs les questions indiscrètes, de peur qu'on ne finît par trouver tout le monde coupable; elle révoqua la loi qui ordonnait le silence, mais en faveur des seuls évêques, et elle décréta spécialement qu'on ne ferait plus dorénavant administrer les sacremens par ordre de l'autorité séculière. Il fallet un litde-justice pour faire enregister la déclaration; mais cet acte d'autorité n'eut d'autre effet que d'entraîner après lui la démission spontanée des magistrats, l'exil du parlement, et la sombre exaltation des esprits qui enfanta l'assassinat de Damiens (1).

<sup>(1)</sup> Continuazione di Muratori, annal. d'Ital. ann. 1756, t. 13, part. 1, p. 127 e seg. — Nouvell. eccl. aux ann. 1754 et suiv. t. 8. — Mém. pour l'hist. eecl. du xviire siècle, ann. 1754, t. 2, p. 279 et 288; 1755, p. 292

La même année (1757) qu'ils avaient donné leur démission, les membres du parlement rentrerent en grâce, moyennant une promesse d'exécuter la déclaration royale, conformément aux lois, ordonnances, usages et maximes du royaume, c'est-à-dire, pour autant qu'il plairait aux magistrats. Les évêques exilés furent également rappelés, et tous, plus ou moins, se prétèrent au désir de rétablir la paix, excepté l'archevêque de Paris que sa raideur inflexible força de renvoyer de nouveau. Après cela, les querelles du jansénisme restèrent pendant quelque temps assoupies: on ne s'occupait plus que des jésuites qui, ayant accumulé peu à peu sur leur tête toutes les haines, virent ensin se réunir aussi tous les essorts pour opérer ieur destruction. C'étaient les souverains seuls et les gouvernemens qui, dans les autres états de l'Europe, hâtaient cette catastrophe; en France c'était le peuple lui-même, depuis que l'acharnement de la société contre un parti populaire protégé par la magistrature dont il savorisait les idées et les prétentions les plus chères, avait fait de la suppression des jésuites une affaire nationale. Aussi, n'est-ce qu'en 1767 que le parlement qui ne s'était plus mêlé que de loin en loin de quelques resus de sacremens, put de nouveau songer sérieusement à l'affaire des appelans. Cette sois du moins, le clergé constitutionnaire avait évidemment provoqué la colère du pouvoir civil; deux ans auparavant, dans

el 295; 1756, p. 340 et 346. — M. Lacretelle, hist. de France au xvus siècle, l. 40, t. 3, p. 207; l. 41, p. 264 et suiv. — Veltaire, hist, du par-lement, chap. 56, t. 20, p. 390 et suiv.

Nous sommes arrivé à l'époque où le jansénisme avait complètement changé de caractère: on continua de nommer jansénistes, pour les rendre odieux en les confondant avec une secte dont le monde repoussait les principes d'un triste rigorisme, et qui s'était réellement fait mépriser par sa conduite fanatique et tracassière, tous ceux qui, comme les appelans, sirent tous leurs efforts pour poser des bornes à la puissance papale quant au spirituel, comme on lui en avait posé depuis long-temps quant au temporel, et pour faire en sorte que l'église romaine sût dorénavant, non la maîtresse des autres églises, mais la première et la principale d'entre elles, le centre de la catholicité, non la catholicité tout entière. Cependant il n'était plus question, ni de la vérité des cinq propositions, ni de celle des opinions de Jansénius: on n'attachait plus aucune importance aux premières, et on s'intéressait fort peu à savoir si elles étaient réellement la quintessence et le résumé des trop sameux écrits de l'évêque d'Ipres. Les jansénistes avaient appelé des bulles pontificales, d'abord sur la doctrine de la grâce et du libre arbitre quant à la question de droit; puis sur la question de fait, celle de savoir si cette doctrine avait en effet été enseignée: ceux qui les suivirent, appelèrent généralement de tout ce que les papes pourraient faire de contraire à la liberté des églises nationales et des différens gouvernemens qui réglaient l'administration extérieure de ces églises, dans le but

Voltaire, hist. du parlem. chap. 69, t. 39, p. 426. - Douvelles ecclés. ann. 1757, 20 février, t. 8, p. 88 et suiv.

apparent de les mieux protéger et sous le prétexte de les empêcher de nuire.

C'était là ce qui constituait le prétendu jansénisme à l'étranger, principalement en Allemagne et en Italie, où il se faisait distinguer encore par une autre différence également remarquable : les jansénistes français, la plupart du second ordre du clergé, cherchaient à donner à l'église gallicane une forme plus presbytérienne et plus démocratique, afin de mieux résister à leurs évêques qui ne travaillaient qu'à les livrer à l'arbitraire de la cour de Rome et de leur propre cour; tandis que les jansénistes étrangers, soit évêques, soit docteurs, soit agens du gouvernement, tâchaient de rendre à l'épiscopat tous ses droits et toute sa force, pour se former des églises aristocratiques, nécessairement dévouées à la monarchie, et soustraites à toute influence étrangère par leur entière dépendance du pouvoir intérieur. En Allemagne, Joseph II, ennemi de tout ce qui pouvait augmenter la puissance absolue du saint siége, avait (1781) puni des prêtres qui soutenaient la constitution Unigenitus, et déclaré qu'il ne reconnaissait pas plus cette bulle que celle In cæna Domini; et il avait strictement défendu de se servir encore dorénavant dans ses états des dénominations de jansénisme et de molinisme: Pie VI, lors de son voyage à Vienne, n'obtint autre chose de l'empereur que la permission accordée au clergé allemand d'enseigner historiquement ce qui regardait la constitution, sans chercher à la combattre ou à l'établir. Les livres des appelans avaient pénétré jusque dans la patrie de l'ultramontanisme, et les traductions italiennes qu'on en avait faites avaient été sévèrement prohibées par les souverains pontifes; mais la prédilection qu'on y avait pour le système augustinien, et la disposition à s'opposer à tout pouvoir arbitraire, comme dans les autres états de l'Europe, les avaient sait lire avec avidité.

Il en était de même en Espagne: aussi l'inquisition se croyait-elle encore obligée, à la fin du dix-huitième siècle, à persécuter comme jansénistes, tous ceux qui ne soutenaient pas, avec un zèle aveugle, les prétentions même les plus outrées de la cour de Rome. Au reste, il n'y avait de commun entre les appelans de France et ceux qu'on nommait improprement jansénistes dans ce royaume et ailleurs, que la résistance au saint siège, conséquence des opinions des premiers et principe des actions des seconds, qui n'avaient point d'opinions particulières sur le dogme.

Ce dogme auquel on avait généralement renoncé à accorder quelque valeur, n'occupait plus que bien rarement le loisir de l'un ou de l'autre théologien isolé, qui croyait encore et osait le dire. A la fin du dix-huitième siècle, un prêtre, César Malanima, de Pise, présenta à la censure un manuscrit de 490 pages, qu'il avait composé dans le but de prouver que les enfans morts sans baptême seront sauvés. L'érudition vraiment surprenante de l'auteur le porte à citer en faveur de ses opinions des écrivains sacrés et profanes dans toutes les langues orientales, les langues grecque, latine et autres, nommément Euripide, Anacréon,

Virgile, et surtout Homère qu'il proclame le premier des interprètes de l'écriture sainte. Viennent ensuite les plus savans d'entre les rabbins et les protestans, dont le témoignage est accompagné d'épithètes honcrables. Saint Augustin au contraire encourt un blâme prononcé pour avoir donné naissance au dogme du péché originel, et avoir, par conséquent, rendu le bapteme matériel indispensable à tout chrétien pour être sauvé. Selon Malanima, le péché originel est exclusivement la concupiscence à laquelle Adam sut soumis depuis sa chute et qu'il transmit à toute sa race. Dieu a fait un pacte avec les hommes asin de les soustraire aux suites du péché de leur premier père. Le signe extérieur de ce pacte, autrefois la circoneision, est aujourd'hui le baptême. Mais il n'était réellement nécessaire qu'à ceux mêmes qui avaient conclu le pacte; leurs ensans n'en ont pas besoin, bien entendu quand c'est indépendamment de leur volonté qu'ils en demeurent privés ('). Nicolas-Marie Giani, moine augustin, prosesseur de théologie dogmatique et spécialement chargé de l'examen du manuscrit de Malaninia, se donna bien de garde de montrer la moindre indulgence pour une doctrine dont les jansénistes auvaient, sait un crime aux catholiques. Il la critique, biama et réprouva fortement (30 avril 1794): elle n'est, dit:il, exempte d'hérésie que parce que l'auteur en la propan sant, avait déclaré préalablement s'en référer au saint

<sup>(1)</sup> Nous placerons à la fin du chapitre une note supplémentaire, qui contient le récit d'un cas embarrassant pour les partisans de la nécessité abselue du bapteme. Voyez le n. 1.

siège apostolique. La Disquisition philologico-biblique, comme l'intitula Malanima, demeura manuscrite, avec un appendice contenant la réfutation du P. Ciani et la réfutation de cette réfutation par le pélagien moderne (1).

Cet incident et quelques autres, ignorés de la masse des fidèles, n'empêchèrent pas que, d'après la marche régulière des choses et la disposition générale des esprits, l'identité de but entre les appelans parlementaires et les jansénistes de tous les pays, ne les sît aussi se rencontrer presque toujours sur la question des moyens les plus efficaces à employer pour saper le despotisme spirituel du saint siège; ce que nous avons vu à l'occasion du célèbre concile de Pistoie (1786): et Rome partit de ce fait incontestable pour, comme cela eut nommément lieu en cette circonstance, renouveler contre ses adversaires la condamnation pour jansénisme, ce qui avait bien plus de force que si la sentence avait simplement été prononcée contre les détracteurs de l'absolutisme arbitraire de la cour pontificale (2).

Nous n'avons pas les mêmes raisons de confondre deux choses que nous croyons tout à fait différentes. C'est pourquoi nous terminerons ici un livre déjà trop long pour l'exposition de dogmes obscurs qu'avaient ensin oubliés ceux-mêmes qui étaient censés devoir encore les défendre, et pour la narration des troubles occa-

<sup>(1)</sup> Voyez la deuxième note supplémentaire, à la fin du chapitre.

<sup>(2)</sup> Mémoir. pour servir à l'hist. ecclés. du xviir siècle, ann. 1761, t. 2, p. 403; 1780, t. 3, p. 1; 1781, p. 22; 1782, p. 34, etc., etc.—Don Llorente, hist. de l'inquisit. chap. 43, art. 3, t. 4, p. 115.

sionnés par les efforts d'une secte remuante et haineuse contre une autre secte dominatrice et intolérante, troubles qui n'inspirèrent pendant si long-temps quelqu'intérêt, que parce qu'ils se rattachent à une révolution que nous avons vue sous nos yeux, et dont le système social, civil et religieux, de l'Europe ressentira toujours les effets (¹).

(1) Le jansénisme avait fait tout ce qui dépendait de lui pour se constituer hérésie; mais les temps étaient changés : ce qui autrefois avait été le résultat inévitable de la plus petite apparence de résistance, ne pouvait plus être obtenu par l'hostilité la plus tranchée et la plus réelle. L'orthodoxie et l'hétérodoxie n'étaient plus que des mets. Les jansénistes eurent beau exposer leurs opinions et leurs principes de toutes les manières, épuiser toutes les subtilités et les équivoques pour éviter une condamnation du saint siège dont cependant ils se constituaient les adversaires déclarés, parce que cette sentence les aurait perdus dans l'esprit des catholiques sans les relever dans celui des réformés et des philosophes; ils eurent beau en appeler au concile général lorsqu'ils se virent bien formellement condamnés à Rome : ni le peuple ni ses magistrats ne s'occupèrent d'eux. Ils se sauvèrent de l'indifférence et de l'oubli, su moyen de la bannière qu'ils arborèrent, savoir celle de l'opposition, d'abord simplement à la papauté, puis, lorsqu'ils eurent l'avantage incalculable de voir le pouvoir se déclarer contre eux, au pouvoir lui-même. Tous les amis de la liberté, tant civile que religieuse, se firent alors jansénistes. Les parlemens embrassèrent le jansénisme, sans se douter le moins du monde de ce que le jansénisme était réellement. Il leur suffit que ce fût un prétexte et un moyen pour résister au pape et au roi. On déclara dès lors vouloir tout ce que le roi et le pape ne voulaient point. On gagna insensiblement et prognessivement du terrain; et à chaque pas qu'on faisait, on manifestait la prétention d'avancer encore. La cour finalement fut réduite à désirer se faire jansénistè elle-même; mais il n'était plus temps. Le jansénisme était dépassé du moment qu'elle s'y attachait : elle le perdit sans se sauver; et les jansénistes, jusqu'alors instrumens actifs d'émancipation, s'évanouirent devant l'idée qu'ils auraient pu servir à en entraver le développementé

## NOTES SUPPLEMENTAIRES.

### N. 1. - Nécessité du baptème. - Enfant né de la cuisse d'un bonnée.

Les chrétiens qui croient le baptême indispensable au salut, même des enfans, ont toujours été fort embarrasses à disposer de ces enfant, morts sans avoir été baptisés, et avant d'avoir distingué le bien et le mal, avant, par conséquent, d'avoir pu pécher. Quelque foi qu'on eût dans le péché originel, ce ne fut jameis sans une capèce de répugnance, sons divions presque d'horreur, qu'on poussa la dévotion jusqu'à vouer ces innocentes créatures à un supplice sans fin. Les semi-pélagiens, comme nous avons vu dans la première Époque (l. 40, ch. 3, t. 3, p. 487 et suiv.), inventèrent les limbes, lieu de repos, sans plaisir, il est vrai, et sons ce qu'on appelle la gloire des élus, mais aussi sans les tourmens, la honte, les flammes et les remords des damnés. Les pélagiens modernet, les jésuites, curont le bon sens d'adoptez ce dogme de consolation et de quesi justice.

Neatmoins, malgré l'enser pour les grands pécheurs incorrigibles, le furgetoire pour les soupables à un moindre degré et qui étaient encore trasceptibles d'amendement, et les limbes pour ceux dont l'innocence personnelle avait forcé même des théologiens à l'indulgence envers la prétendue coulps qu'ils avaient héritée du père de tous les hommes, il ponvaît arriver tel cas imprévu qui montrât l'insuffisance de ce luxe de pénalité! Tel est celui dont nous allons faire le récit : il prouve à l'évidence qu'une fois sorti de le voie de la raison et de la vérité, toute la logique possible ne sert plus qu'à faire déraisonner sur une plus vaste échelle.

Je vais raconter une chose inouie depuis la durée des siècles, dit le révérend P. Loth, en commençant l'histoire qu'il intitule ainsi: D'an certain Belge formé dans la cuisse d'un homme; une chose difficile à croîre et tout à fait miraculeuse, savoir qu'un enfant a été produit et s'est développé dans la cuisse d'un homme, pendant l'espace de temps nécessaire au développement d'un fœtus dans le sein d'une femme. Néanmoins, il nous est suffisamment constaté que cela a récliement en lieu dans notre Belgique. Voici comme la chose set arrivée. Dans un village nommé Vlasloo, près de Diamude; en Flamise, et peu éloigné de la ville de Nieuport et d'Ostende, vers l'an 1330, un nommé Louis Roosseel, se moquant des souffrances de sa femme alors en couche, et contrefaisant ses plaintes comme s'il éprouvait ce qu'elle éprouvait elle-

même, tout à coup, par un effet de la malédiction de sa femme et de la vengeance divine, ressentit une douleur très grande dans la cuisse droite, et la ressentit pendant neuf mois; après quoi, et au moyen d'une opération chirurgicale, on en retira un garçon qui reçut le nom de son père.»

Pour preuve de ce qu'il avance, le théologien que nous copions cite ce qu'il appelle des monumens; ce sont : 4° les registres de l'église de Vladsloo; 2° la sépulture de Louis Rosseel; 3° son buste qui en fait partie; 4° une épitaphe historique, etc., etc.; et il y ajoute le certificat que lui a délivré celui qui était curé de Vladsloo, lors de la publication de son livre (1687), savoir : A. Hollebeke.

L'ensant en question, se demande le docteur jacobin, avait-il contracté la souillure du péché originel? Il répond négativement.

Devait-il être baptise? Oui, asin de receveir le signe distinctif de son enrôlement dans la milice chrétienne.

Où serait-il allé, s'il était mort immédiatement après sa naissance, sans avoir reçu le baptême? A cela, le théologien répond que le bon Dieu se serait trouvé fort embarrassé, et que c'est probablement pour ne pas s'exposer à cette perplexité qu'il n'a point permis que la chose arrivât. Car il n'y a que cinq places pour les ames : les limbes des pères, le paradis, les limbes des enfans, le purgatoire et l'enfer. Pour les limbes des pères, il faut avoir mérité d'y aller, et l'enfant n'avait rien fait; pour le paradis, la grâce est indispensable, et elle lui manquait; pour les limbes des enfans, la tache du péché originel est requise, et l'enfant n'était pas le fruit de la concupiscence charaelle qui en fait contracter les souillures; pour le purgatoire, il faut encore la grâce et finalement la possibilité d'aller au ciel; pour l'enfer, il est la punition du péché mortel, et l'enfant n'avait pas péché. — Ludov. bertr. Loth, ord. Fr. prædicator. S. theolog. doctor. resolution. theolog. in Leigio, tract. 15, p. 370; art. 1 et 2, p. 371 et seq.; art. 3, p. 379.

# N. 2. — Le prêtre Malanima, qui sauvait les enfans morts sans baptême, voulait qu'on égorgeat tous les amis de la liberté.

Le manuscrit de la Disquisition philologico-biblique de César Malanima était entre les mains de seu M. Piazzini, professeur d'astronomie à Pise, qui permit à l'auteur de cette histoire (4823) d'en faire un extrait.

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que le prêtre Malanima, si indulgent pour les enfans morts sans baptême, se montra bientôt sans pitié pour tous les amis des lumières et de la liberté en Toscane. Dans une brochure intitulée: Réponse d'un théologien arétin à la demande d'un directeur spirituel, il prouva, la bible d la main, que les ennemis du pouvoir légitime et de la révélation, les révolutionnaires modernes, devaient être traités comme les incrédules Juifs, les anges rebelles, les habitans de la Pentapole, Sebua, majordome (sic) d'Ezéchias, fils de l'impie roi Achas, les Chittéens, les Amorrhéens, les Chananéens, les Phériséens, les Chivéens, les Jébuséens, les Amalécites et le roi Agag, ces jacobins anciens, dont Dieu lui-même avait expressément ordonné d'exterminer la mémoire sur la terre, faisant mourir hommes, femmes, vieillards, enfans, enfans à la mamelle, bœufs, moutons, chameaux et anes. Il fallait, en 1799 comme sous les rois juifs, extirper le mal d'au milieu de nons, sans égard à la possibilité, à l'espoir même des conversions.

Malanima, professeur de langues orientales à l'université de Pise, depuis vingt aus, lorsqu'il publia cette horrible application de son érudition biblique, y enseigna encore pendant vingt autres années. Il mourut en 1820. — Voyez: Vie de Ricci, note 79. \$ 2, t. 2, p. 442 et suivantes.

PIN DU LIVRE NEDVIÈME

## LIVRE DIXIÈME.

LE QUIÉTISME.

### CHAPITRE I.

L'hômme abuse de ses facultés supérieures. — Le mysticisme spéculatif est un plus grand obstacle au progrès social que les superstitions matérielles. — Importance du sentiment du dévoir actif. — Siméon Xérocerce, et les hésychastes. — Leur doctrins. — Grégoire Palamas. — Le pape Jean XXII, condamné pour avoir refusé aux saints la vision béatifique. — Les umbilicaires. — Barisan et Acyndinus.

Tout en prouvant la nature supérieure de l'ame humaine, rien ne trahit plus la faiblesse de l'homme que la facilité avec laquelle il abuse de ses facultés morales et religieuses. Sa tendance vers l'infini est sublime; mais ses chutes à chacun des pas qu'il fait pour échapper aux bornes qui le restreignent, lui rappellent mieux que quoi que ce soit, qu'entre le fini de son être et l'absolu il y a une immensité. Il est rare le sage qui, toujours plein de foi dans les hautes destinées que Dieu a promises à l'humanité, n'oublie cependant jamais qu'il n'est accordé à aucun homme d'y atteindre complétement; et qui, toujours tendant vers la perfection céleste qu'il pose pour but à tous ses efforts, ne perd point de vue que c'est sur la terre que Dien a voulu qu'il luttât, pour vaincre graduellement les obstacles opposés au perfectionnement du genre humain.

Ce n'est point là ce que font les contemplatifs reli-

gieux: se laissant entraîner aveuglément à l'enthousiasme mystique qui détourne leur attention et leur activité des objets réels au milieu desquels ils sont appelés à vivre, ils deviennent inutiles à eux-mêmes et aux autres, absorbés qu'ils sont tout entiers dans des spéculations oiseuses et dans une vaine aspiration à des chimères qu'eux-mêmes se sont créées. Ce système d'isolement inerte et d'insensibilité égoïste, lorsque tant d'êtres s'agitent péniblement chacun dans le cercle qui lui a été tracé, tous dans le cercle social commun, pour goûter, entre mille maux dont la nature et l'imperfection des institutions humaines les accablent, le peu de biens qu'elles distribuent comme par hasard; ce système, disons-nous, est un obstacle beaucoup plus puissant à la réforme progressive de la société, que ne le sont les superstitions matérielles et vulgaires, qui n'ont besoin que d'être modifiées dans la forme et rectissées quant au but pour rappeler essicacement les hommes à leurs plus saints devoirs. Car, bien que la plupart des cultes religieux, même dans leur âge de vigueur, et tous généralement à l'époque de leur corruption et de leur décadence, ne soient que la pratique de préceptes stériles mise à la place des œuvres véritablement utiles au développement social, pratique funeste des lors, puisqu'elle dispense de la vertu; cependant, la religion positive entretient du moins l'homme dans l'idée qu'il a un devoir à remplir. La quiétude mystique sait, au contraire, envisager la vertu et les œuvres comme superflues, quand elle ne pousse pas l'orgueil jusqu'à les proscrire.

Au onzième siècle, Syméon le jeune ou Xérocerce, abbé de Saint-Mames, à Constantinople, sut l'auteur du quiétisme condamné en Orient, où une autre espèce de quiétisme dont les sectateurs étaient connus wus le nom de pères du désert et de contemplatifs, n'avait encore compté que des saints : disciple de Syméon, surnommé le vénérable et le divin par les auteurs grecs, il entreprit, sur de prétendués révélations, de saire adorer son mastre comme un saint; ét il paraît que le vieux Syméon, qui avaît communié régulièrement tous les jours de sa vie, et qui, selon son historien, avait souvent été honoré de visions surnaturelles, était fait pour induire en erreur même les esprits les plus exercés, puisque Combélis nous apprend que, sans lui, les jésuites Henschénius et Papebrock auraient accordé à l'enthousiaste grec une place distinguée dans le sameux recueil des Vies des saints, appelé des Bollandistes. Bientôt l'abbé de Saint-Mamas devint à son tour un homme à prodiges et un écrivain inspiré, « à qui avaient été révélés de saints mystères. » Trente de ses moines se déclarèrent contre lui, sortirent du couvent et allèrent se plaindre au patriarche, qui écouta la désense de Syméon, approuva sa doctrine et punit les moines mécontens. Mais ce triomphe sut de courte durée: un concile ne tarda pas à dépouiller Syméon l'ancien des honneurs de la ' sainteté, et à blamer amèrement son sectateur du culte qu'il lui avait décerné; un sécond concile exilà l'abbé Syméon, parce qu'il ne voulait pas renoncer à l'idée consolante pour lui, de croire que son maître

se trouvait parmi les bienheureux. On le rappela ensuite, on lui promit des honneurs et même un siégépiscopal pour le porter à céder; mais en vain. L'abbé de Saint-Mamas se retira dans la solitude et s'y entoura de disciples qu'il instruisit dans la vie ascétique, et avec lesquels il s'attacha à faire reconnaître, en tous lieux, les titres à la gloire céleste du vénérable Syméon.

La doctrine de Syméon le jeune consistait dans l'amour mystique, et dans ce qu'il nommait la véritable union avec Dieu: il prétendait que l'homme peut être entièrement pur de tout vice et même de tout penchant vicieux, et qu'arrivé à ce point de perfection au moyen d'une longue apathie et de la répudiation absolue de tout ce qui est sensible, il reçoit substantiellement en lui le Paraclet, et qu'il voit Dieu dans la splendeur de son essence et dans la lumière de sa majesté. Les hésychastes, ce fut le nom que prirent les enthousiastes grecs, connaissaient déjà le jargon emphatique employé ensuite par nos modernes quiétistes. Syméon ne parlait que « de l'ame ivre et vraiment extatique de Dieu; de l'ame qui vit en société avec les anges, et, confondue avec la clarté divine, goûte la vie, jouit de l'immortalité, monte au troisième ciel et au paradis, et y entend des paroles secrètes, entre dans le lit nuptial, voit l'époux, boit dans le calice vivisiant, mange de l'agneau immaculé, et participe à tous les biens cachés même aux puissances évangéliques.... Cette ame, selon les hésychastes, s'enflamme de l'esprit, aperçoit le mystère de sa propre déification, brûle, cède une partie de son éclat au corps; et alors,

d chose merveilleuse! l'homme se joint spirituellement et corporellement à Dieu;... alors se vérifie le mot du roi prophète: Vous êtes des Dieux (1)! »

On n'entendit plus parler de quiétisme en Orient jusqu'au quatorzième siècle, que Grégoire Palamas, moine du Mont-Athes, se mit à soutenir et à propager les réveries de cette secte. Il est remarquable qu'à la même époque où les Orientaux accordaient la vision béatifique aux vivans, le chef de l'église d'Occident la refusait même aux morts. Jean XXII prétendait, d'après saint Justin, saint Irénée, Origène, Théodoret et d'autres pères de l'église ou écrivains célèbres, que les saints, parmi lesquels il comprenait la sainte Vierge Marie, seraient privés de la vue de Dieu jusqu'au jour du jugement dernier; cela fut généralement contredit, au point que Philippe de Valois, roi de France, menaça le général des frères mineurs, que le pape avait chargé de répandre ses opinions dans ce royaume, de le saire mourir comme hérétique paterin, s'il ne se bâtait de rétracter un dogme que le sacré collège et la faculté de théologie de Paris condamnaient comme erroné (2). Philippe ne s'arrêta pas là: il annonça au pape qu'il l'aurait fait brûler lui-même; et il le pou-

<sup>(1)</sup> Note ad Man. Galecæ, ord. FF. prædicat. libr. de essent. et operat. advers. palamit. apud Combesis, in auctuar. noviss. biblioth. græc. patr. part. 2, p. 418 ad 420, 422 ad 425 et 428.

<sup>(4)</sup> Les décrétalistes sont divisés sur la question de savoir s'il est possible qu'un pape tombe dans l'hérésie; mais ils prétendent tous que cela n'est du moins jamais arrivé (Fagnani, in 2 part. 1 libr. decret. comment. De slect. cap. Significasti, n. 68 et 69, p. 17). L'Histoire du christianisme pourra contribuer à détromper ceux qui partageraient cette erreur.

vait facilement, puisque les Italiens et les Allemands demandaient avec autant de chaleur que les Français, que le pape sût convaincu d'hérésie et déposé par un concile général. Jean abjura ses opinions au moment de mourir (1884), à peu près un an après qu'il eut commencé à dogmatiser; et Benoît XII, son successeur, décida que la vision béatifique avait lieu immédiatement après la mort (1).

Quoi qu'il en soit, dès le temps de Syméon, les hésychastes grecs avaient prescrit à leurs partisans « de se retizer dans un lieu reculé; de dégager leur ame de toute vanité, de toute chose fragile et caduque; d'appuyer leur menton sur leur poitrine, et de diriger leurs regards et toute leur attention sur le milieu de leur ventre à l'endroit du nombril; de respirer par le nez, mais de la manière la plus gênée possible, et de chercher intérieurement dans leurs entrailles, la place du cœur où se trouvent les facultés de l'ame. Ils les avertissaient que d'abord ils n'auraient aperçu que ténebres crasses, dissideres à dissiper: mais ils promettaient qu'ensuite, s'ils persévéraient jour et nuit dans la contemplation, ils parviendraient, ô chose admirable! à geûter une joie qui n'aurait plus de sin. Car, disaientils, aussitôt que l'esprit aura découvert le lieu du

<sup>(1)</sup> Giov. Villani, istor. l. 40, cap. 220, t. 2, p. 609; l. 41, cap. 19, p. 695.—Raynald. ad ann. 4331, n. 43 ad 45, t. 24, p. 523; ad ann. 1341, n. 45 et seq. p. 568; ad ann. 4334, n. 27 ad 38, t. 25, p. 12. — Spordan. ad ann. 1333, n. 1 ad 4, t. 2, p. 448; 1334, n. 2, p. 451.—Millet, élém. de l'hist. de France, t. 2, p. 74, en note. — Floury, hist. ecclés l. 94, n. 32 et suiv. t. 19, p. 507. — Benedict. pap. XII. canet. 5, Illustictus, t. 3, bullar. part. 2, p. 213.

cœur, il verra incontinent ce qui lui avait été jusqu'alors caché et inconnu; il verra l'air qui entoure le cœur, et le cœur lui-même se manisestera entièrement à l'intelligence, lumineux et resplendissant.»

Ce furent là les dogmes enseignés par Palamas et par ses disciples: la lumière divine qui se montrait aux hésychastes était, selon eux, la gloire de Dieu, qui avait enveloppé Jésus-Christ sur le Thabor, lors de sa transfiguration: cette lumière était incréée, disaient-ils, et distincte de l'essence divine. Le grossier anthropomorphisme des hésychastes eut pour antagonistes, Barlaam, moine calabrais, et le moine Acyndinus. Le premier était déjà connu par son grand attachement aux opinions des Grecs, contraires à celles des Latins, concernant la procession du Saint-Esprit. Bientôt il se fit remarquer encore davantage par son acharnement contre les moines presque tous hésychastes à cette époque, et qu'il siétrissait du nom de messaliens, euchytes et umbilicaires ou omphalopsyches; mais il ne fut pas heureux dans son opposition.

Barlaam et Acyndinus furent condamnés au concile de Constantinople (4337); ce qui n'empêcha pas le premier d'attaquer Grégoire Palamas devant le patriarche Jean d'Apri: mais, tant le patriarche que l'empereur Andronic craignaient qu'une dispute sur les dogmes n'excitât des troubles; ils se prononcèrent contre l'absurdité des poursuites de Barlaam, c'était ainsi qu'ils s'exprimaient, et ils ordonnèrent (concile de 1340) aux deux partis d'observer à l'avenir le si-

lence le plus inviolable sur ces matières. Cependant, la lumière du Thabor était demeurée incréée, et les moines palamites, qu'on ne pouvait plus accuser d'hérésie, devinrent turbulens à leur tour. Jean d'Apri les condamna dans un nouveau synode, ainsi que le patriarche d'Antioche et d'autres évêques qui les soutenaient; ils répondirent à cette attaque en condamnant Jean d'Apri: et, ayant réussi à le faire déposer de son siége de Constantinople, ils mirent à sa place Isidore, évêque de Monembase et ami de Palamas, qu'ils élevèrent lui-même sur le siége de Thessalonique. L'impératrice Anne, veuve d'Andronic Paléologue, et l'empereur Jean Cantacuzène eurent la faiblesse de se mêler de ces extravagances : avant le milieu du quatorzième siècle, on avait tenu un cinquième concile, dans lequel ce prince avait joué le rôle d'un théologien vétilleux, et dont le résultat avait été des anathèmes prononcés contre Barlaam, Acyndinus et leurs partisans (1). Mais il est temps de laisser des absurdités trop loin de nous, et d'en venir aux quiétistes de l'église romaine.

<sup>(4)</sup> Joann. Cantacuzen. hist. l. 2, cap. 39, t. 4, p. 329 et seq.; cap. 40, p. 334; cap. 98 et 99, p. 692 et seq.—Leo Allat. de excles. occident. et orient. perfect. consens. l. 2, cap. 47, p. 524 et seq.; n. 2, p. 828 et seq. et 839. — Bayle, dictionn. histor. art. Acyndinus, t. 4, p. 64.

# CHAPITRE II.

Mystiques enthopsiastes de l'église latine. — Leurs principes. — Illuminés d'Espagne Pandolphe Ricasoli, à Florence. — Antoinette Beurignen. — Ses aventures. — Attaques auxquelles elle est exposée. — Dieu lui ordonne de réformes l'église. — Le P. De Cort la seconde. — Antoinette publie de nombreux ouvrages. — Carmé, fondéde-pouvoirs de la Sainte-Tfinité, pour procurer des épouses à Jésus-Christ.—Quelques unes des réverles de la Bourignon.

Nous avons parlé des bégards et béguines, espèce de quiétistes qui parurent au commencement du douzième siècle, dans le livre consacré aux réformateurs de cette époque : leur spiritualisme mystique les portait à rejeter tout culte extérieur, l'usage des sacremens et les prières, et à se croire susceptibles, dès ce monde, d'une béatitudé absolue, dans laquelle se trouvaient le repos et la persection, et qu'on ne pouvait plus perdre une fois qu'on y était parvenu. Le concile de Vienne, comme nous avons vu, condamna ces dangereuses maximes; mais il ne put frapper que ceux qui en abusaient pour commettre les excès accoutumés, qu'entraîne nécessairement après elle la molle sécurité des quiétistes. Les dévots, spiritualistes en théorie seulement, continuèrent à soustraire aux censures leur contemplation indolente, et la mysticité compta dans ses annales, des saints dont le mérite aux yeur des ames pieusement tendres, et des visionnaires dont l'extravagance aux yeux de la raison, avaient atteint les dernières limites.

Nous ne dirons rien ici, ni des Marie d'Agréda, des

Desmarets de St Sorlin, des Marie Alacoque (1); ni des Jean Rusbrock, des Jean Thaulère, des Henri Harphius (2), des Louis de Grenade; ni même des Angèle de Foligno, des Catherine de Génes, des Thérèse, des Jean de la Croix, des Anne de Jésus (3), des Nicolas de Jésus-Maria, des François de Sales (4), des Jeanne-Françoise de Chantal, etc., que l'église a déclarés ou saints ou bienheureux (5); nous ne nous occupons que des mystiques qui, en faisant secte, ont essuyé des contradictions et ont excité des troubles, quoiqu'ils n'enseignament dans le fond que les mêmes principes professés par les premiers. Ces principes, selon Bossuet, que son intérêt forçait d'être raisonnable en cette circonstance, ont besoin de violens correctifs pour rendre leur exagération tolérable, comme brsque les mystiques prétendent que l'acte par lequel

- (2) Voyez la deuxième note supplémentaire, à la fin du chapitre.
- (8) Voyez la troisième note supplémentaire.

<sup>(1)</sup> Jésus-Christ ordonna à Marguerite-Marie, visitandine au monastère de Paray-le-Monial en Charolais, diocèse d'Autun, autrement appelée Marie Alacoque, d'instituer la dévotion au sacré cœur : elle charges le P. La Colombière, jésuite, son confesseur, de cette pieuse commission, dont les suites durent encore, malgré les clameurs des jansénistes. Clément XIII institua la fête du sacré cœur (1765). — Grégoire, hist. des sect. relig. cordicoles, t. 1, p. 340 et suiv. — Voyez part. 1° de cet ouvrage, l. 9, chap. 4, t. 5, p. 348, et la première note supplémentaire, à la fin du présent chapitre.

<sup>(4)</sup> Nous avons réuni quelques passages des lettres de saint François de Sales, propres à donner une idée du langage familier aussi bien aux mystiques canonisés qu'aux quiétistes anathématicés. Voyez la note supplémentaire, nº 4.

<sup>(5)</sup> Il faut consulter les œuvres de ces mystiques ou ce que leurs adorateurs et leurs antegonistes ont publié sur leur compte : Languet , archevêque

on se donne à Dieu est permanent, et qu'il serait aussi ridicule de le répéter plus d'une fois, qu'il le serait à une semme qui répéterait chaque jour à son mari qu'elle est à lui tout entière; lorsqu'ils suppriment toute demande et tout désir envers Dieu, sous prétexte que l'on demande tout en s'unissant amoureusement à celui qui est tout; lorsqu'ils prêchent continuellement leur oraison passive, comme équivalente à tout, et même comme au-dessus de tout; lorsqu'ils préconisent l'indifférence absolue sur toutes choses et sur Dieu même, sur le salut et la damnation qu'ils préséreraient au salut, disent-ils, si Dieu le trouvait bon (1); lorsqu'ils exigent que l'amour de Dieu soit tellement pur et désintéressé, qu'il n'admette aucun mélange d'espérance et de crainte, pas même l'espoir de posséder Dieu ou la crainte de le perdre; lorsqu'ils désirent dans leurs amoureuses et pieuses solies, pour nous servir des expressions de

chapitre, à quelques détails sur la vie de sainte Marie Alacoque.

de Sens, a écrit la vie de sainte Marie Alacoque; Nicole, dans ses Visionnaires, nous entretient des extravagances de Desmarest, etc., etc. Nous avons consacré le nº 1 des notes supplémentaires, à la fin de se

<sup>(4)</sup> Saint Paul, saint Clément d'Alexandrie, saint Grégoire de Nasianes, saint Basile, toute l'école de saint Jean Chrysostôme, et d'autres pieux Orientaux préparèrent les voies à saint Thomas, sainte Angèle, sainte Catherine, sainte Thérèse, etc. Saint François de Sales est celui dont Bessuet a eu le plus de peine à soutenir la sainteté, en même temps qu'il condamnait la mysticité de ceux qui suivaient ses traces, principalement lorsqu'il se vit forcé de rapporter le passage où saint François avoue qu'il avait désiré peu de chose pendant sa vie, mais que s'il pouvait remaître, il ne désirerait rien, pas même Dieu; ce qu'il exprimait par ces paroles: « Si Dieu venait à moi, j'irais aussi à lui; s'il ne voulait pas venir à moi, je me tiendrais là et n'irais point à lui. »

l'archevêque de Meaux, folies si bien imitées par les quiétistes, qu'il y eût de la douleur à aimer Dieu; enfin, lorsque l'Être suprême reçoit de leur bouche les épithètes les plus singulières, pour ne pas dire plus, d'amour, de viande d'amour et autres, que leur suggèrent les paroxysmes d'une passion exaltée (4). Bossuet avoue que les mystiques modernes ont renouvelé les erreurs et même les abominations des bégards et des béguines, et l'on peut inférer de ses expressions sur les mystiques approuvés par l'église et dont il voudrait lui-même se faire croire un des admirateurs, que les quiétistes, en rencontrant l'anathême, dans la même route où d'autres avant eux avaient cueilli la palme de la sainteté, n'ont pas été plus coupables, mais seulement moins heureux (2).

Les premiers quiétistes d'Occident furent les alumbrados ou illuminés d'Espagne: poursuivis par l'inquisition (vers 1575), ils ne se remontrèrent que plus de cinquante ans après, que le Saint-Office condamna soixante-seize de leurs maximes et brûla quatorze de leurs chefs, dont six en effigie: huit mille environ confessèrent leur erreur et se firent absoudre. Ces sectaires pénétrèrent alors en France, et réussirent à faire adopter leurs principes par la plupart des confaires adopter leurs principes par la plupart des confine de leurs principes par la plupart de leurs principes par la plupart de leurs principes par la plupart de leurs partir par la plupart de leurs principes par la plupart de leurs principes par la plupart de leurs partir par la ple

<sup>(1)</sup> Voyez la quatriême note supplémentaire, contenant quelques passages des lettres de saint François de Sales.

<sup>(2)</sup> Bossuet, instruct. sur les états d'orais. l. 1, n. 18, t. 6, p. 13; n. 14, p. 20; n. 14 et suiv. p. 23; l. 3, p. 48 et suiv.; l. 7, n. 4, p. 128; l. 8, n. 2, p. 147; l. 9, p. 176; l. 10, p. 196 et 201. — Id. Ginq. écrits, p. 34 et suiv.

templatifs de ce royaume, surtout par les moines et les prêtres qui avaient plus que les laïques les moyens d'abuser de la contemplation; les femmes et les jeunes filles travaillaient avec ardeur à répandre la nouvelle doctrine. Ils ne furent découverts que lorsqu'ils se furent adjoints un certain Guérin, curé de Saint-Georgesde-Roye, en Picardie, dont les disciples, qu'on appela guérinets, furent aussitôt oubliés que dispersés par la police (1634). Leur doctrine de parsaite quiétude et d'impeccabilité, qui leur faisait mépriser souverainement tout dogme et tout culte, tant intérieur qu'extérieur, les élevait facilement, disaient-ils, audessus des saints du paradis, notamment de la sainte Vierge qui, selon eux, n'était douée que de vertus communes; de saint Pierre qui était un bon homme; et de saint Paul qui savait à peine ce que c'était que dévotion (1).

A Florence, un chanoine nommé le baron Pandolphe Ricasoli, après cinquante ans d'une vie en apparence exemplaire, fut, en 1639, traduit devant l'inquisition. Ce prêtre dirigeait depuis huit ans, de commun accord avec Fausine Mainardi, tisserande, veuve d'un marchand de chiffons, appelé Joseph Petrucci, âgée d'environ trente cinq ans, fort riche, et adonnée à la dévotion ascétique, une congrégation de jeunes filles, fondée par celle-ci. Aidé par le père Séraphin

<sup>(1)</sup> Spondam, ad ann. 1623, n. 7, t. 2, p. 971. — Abrégé chronol. de l'hist. ecclés. ann. 1623, p. 399. — Vittorio Siri, memor. recond. ann. 1635, t. 8, p. 191. — Gaulterii tah. chronogr. sæcul xvii, in append. cap. 28, p. 30. — Don Llorente, hist. crit. de l'inquisit. chap. 36, n. 5, t. 8, p. 464. — Mémoir. chronol. et dogmat. à l'ann. 1623, t. 1, p. 338.

Lupi, servite, confesseur mystique des plus accrédités de Florence, et par le prêtre Jacques Fantoni, Ricasoli avait eu peu de peine à inculquer à son troupeau un système de quiétisme libertin, à l'aide duquel il était purvent à vivre avec la Mainardi et ses filles apirituelles dans toute espèce de désordres. Il avous sans réserve devant le redoutable tribunal; et condamné avec ses complices à une détention perpétuelle, il mourut dans le repentir (4657) (1).

Mais, à cette époque, croissait en Flandre une fille célèbre qui devait chercher à resever l'édifice tout entier du quiétisme : si les semmes sont propres à la propagation des sectes en général, elles doivent l'être bien plus encore de celle dont nous nous occupons particulièrement en ce moment, puisqu'elle sournit au tendre enthousiasme de leur ame et à la subtile fécondité de leur imagination, de quoi déployer toutes leurs ressources. Antoinette Bourignon, qui năquit à Lille (1616), était d'une laideur si rebutante (c'est elle-même qui nous l'apprend), que ses parens effrayés furent sur le point de l'étousser comme un monstre. Il paraît que ses imperfections disparurent peu à peu, car elle fut recherchée en mariage avec beaucoup d'ardeur, tellement qu'elle ne put se soustraire à ce joug que par la fuite. Il y avait déjà quelque temps qu'Antoinette, au milieu des dissipations du monde, cherchait à se dérober à ses charmes; elle trouvait que les chrétiens ne vivaient pas selon les préceptes de leur in-

<sup>(1)</sup> Lami, lezioni di ant. toscan. t. 1, prefezione, p. cel. — Lastri, ceserv. fiorent. Convente di S. Paglino, t. 8, p. 184 e seg.

stituteur, et elle se décida à obéir aux « amoureuses semonces » que Dieu ne cessait de lui faire, de se donner toute à lui : son intention avait été de se retirer dans un cloître; mais Dieu qui ne dédaignait pas d'avoir souvent avec elle de longs entretiens, et de répondre verbalement à toutes ses questions, se hâta de lui apprendre que les religieux et les religieuses ne valaient pas mieux que les prêtres, « dont l'abomination criait vengeance, » et qu'il viendrait un temps où les premiers « se mangeraient les uns les autres et mourraient en se déchirant. »

Il n'en fallut pas davantage à la jeune Bourignon, alors âgée de dix-huit ans, pour se travestir en ermite et fuir de la maison paternelle. A peine s'était-elle mise à courir les champs de cette manière, de tomba entre les mains d'une troupe de soldats, dont le chef, peu capable de ressentir les effets de la clareté extraordinaire dont elle était douée en telle abondance qu'elle redondait sur tous ceux qui l'approchaient, tenta de lui faire violence. Elle eut l'art, nous dit-elle, d'éviter ce danger, et elle se réfugia chez un curé de village, qui la cacha dans son église et lui procura la protection de l'archevêque de Cambrai. Elle fut, malgré cela, reprise par ses parens; mais elle sut échapper de nouveau à leur vigilance. Après bien des traverses, le neveu d'un autre curé des environs de Lille, chez qui elle était allée demeurer, lui fit d'abord les propositions les plus tendres, puis, convertissant son amour en rage, lui tira des coups de susil pour la tuer.

Elle inspira après cela, nous raconte-t-elle avec beaucoup de complaisance, la même passion à un feint enthousiaste, qui avait gagné toute sa confiance en lui faisant accroire qu'il ne mettait aucune différence entre une belle semme et une semme laide, entre du vin et de l'eau : elle fut obligée de se débarrasser des importunités de cet hypocrite, lorsque la violence de ses désirs l'ent porté à les lui exposer, le couteau à la main; alors le faux frère, voyant qu'il n'y avait plus d'espoir de ce côté-là, se rabattit sur une des disciples d'Antoinette, qu'il séduisit et qu'elle le força d'épouser. Sur ces éntrefaites, les biens de la Bourignon s'étaient considérablement augmentés entre ses mains par sa stricte économie, et parce que, de son pure aveu, elle ne trouvait point dans ce monde de pauvres qui sussent dignes qu'on leur sit l'aum elle fut directrice de l'hôpital de Notre-Dame des sept douleurs, où elle prit l'habit de saint Augustin, pour qui elle avait toujours en une dévotion toute particulière. Mais rien d'ordinaire ne pouvait convenir à cette singulière fille: bientôt, toutes les personnes qui habitaient la même maison religieuse, furent déclarées sorcières et possédées du démon (1): Antoinette fut elle-même accusée de commerce avec le diable; et, persécutée avec un dévot acharnement, elle se sauva à Gand (1662) (2).

<sup>(1)</sup> Voyez la note supplémentaire, n° 5, à la fin du obapitre.

<sup>(2)</sup> Ant. Bourignon, la parole de Dieu, p. 3 et suiv. 43, 64, etc. — La vie extérieure de mademoiselle Bourignon, par elle-même, n. 2 et suiv. ibid. p. 140 à 223. — Hist. du socinian. part. 2, chap. 43, p. 541.

Ce fut là qu'ayant avec Dieu des conversations plus longues et plus sérieuses que de coutume, elle se sentit réellement inspirée, et qu'elle se fortifia plus que jamais dans son dessein de réformer l'église, d'après ce qu'elle appelait le véritable esprit de l'évangile. Il y avait déjà quelque temps qu'elle avait renoncé à toute pratique extérieure du culte matériel, qu'elle n'allait plus à la messe, qu'elle ne se consessait plus, quoique communiant souvent, parce que « l'amour est loi à soi-même, » comme Dieu lui avait dit. Il lui dit également de désirer des enfans, ce qu'elle sit; et elle sentit à ce souhait, nous dit-elle, « que le pasteur qu'elle avait imprimé dans l'esprit, se jetait à corps perdu entre ses bras: » ce fut alors qu'elle enfanta spirituellement, non sans les douleurs corporelles et les tranchés les plus aiguës, qu'elle ressentit depuis à chaque augmentation de sa famille mystique, le père de Cort, prêtre oratorien, qui, de ce moment, s'attacha sidèlement à ses pas, et ne la quitta plus tant qu'il vécut. Ce sut alors également qu'elle répandit dans les nombreux ouvrages qui sortirent de sa plume (1), les principes favoris de sa mission, savoir: « que les plus saints de son temps étaient les plus hypocrites; que

<sup>(</sup>i) Elle avait déjà publié: le Tombeau de la fausse théologie; la Sainte visière; le Règne de l'autechrist; l'Antechrist découvert; la Dernière miséricorde de Dieu, etc. Le tout, en y ajoutant ses nombreuses compositions du Holstein, forme une collection de dix neuf gros volumes, dont l'éditeur est le ministre réformé, Poiret, un de ses disciples les plus zélés, et qui, malgré les principes de sa secte, aima mieux croire au purgatoire que de mettre en doute les visions où sa mère spirituelle avait établi l'existence de ce lieu de douleurs.

le christianisme était déchu en tous lieux et dans toutes les sectes; que tous les chrétiens universellement avaient fait un pacte avec le diable; enfin, ce qui était l'essentiel, que l'église se serait rétablie par son moyen, puisqu'elle était le petit grain de moutarde qui, étant planté en terre, aurait jeté des rameaux jusqu'au ciel. »

De Cort était propriétaire de l'île de Noordstrand, dans le Holstein; il l'avait vendue, d'abord aux pères de son ordre, puis aux jansénistes fugitifs de France, qu'il avait été tenté un moment de croire les seuls véritables chrétiens de la terre: il fut entraîné par là dans des procès interminables. Pour mieux veiller à leurs intérêts, les de quiétistes passèrent en Hollande, où ils ne tardèrent pas à être regardés comme de sins imposteurs qui, sous le voile de la mysticité, cachaient aux yeux du monde leurs intrigues et leurs amours, jusqu'à ce que le père De Cort mourut empoisonné (1669), et laissa à son amie ses prétentions et ses biens. Celle-ci, cependant, vivait au milieu des réformés et avec eux, sans jamais s'informer de leur croyance, parce qu'elle était convaincue que l'amour de Dieu et l'affection pour Jésus-Christ étaient au-dessus de tout esprit de secte; elle eut des disputes avec les sectaires et avec les philosophes de toutes les opinions, dès qu'ils se montraient plus attachés à ces opinions, qu'à celles qu'elle voulait leur communiquer en échange: c'est ainsi qu'elle répudia, comme trop charnels, les disciples de l'apostat Labadie (quelques auteurs l'ont slétri de cette épithète), qui, de jésuite

et de carme qu'il était auparavant, s'était fait chef d'un troupeau où l'on enseignait que Dieu peut et veut tromper les hommes. Antoinette Bourignon aima mieux s'en faire des ennemis que des disciples, ainsi que des cartésiens qu'elle ne craignit pas de nommer « les pires et les plus maudits hérétiques, » qui se fizient en tout à la science et à la raison, auxquelles il faut entièrement renoucer pour trouver Dieu et la lumière intérieure (1).

Après cela, Antoinette habita le Holstein, où sa plume ne pouvant plus suffire à propager ses idées et ses ouvrages, elle établit chez elle une imprimerie pour les langues française, flamande et allemande, et ne la laissa jamais chômer un instant. Plus elle se saisait connaître, plus, nous dit-elle, elle était en butte à l'envie et aux persécutions des diables et des prêtres de toutes les communions, que l'auteur de sa vie, à son exemple, ne sépare jamais les uns des autres. Elle voulut se disculper de ce dont on l'accusait, principalement des crimes de papisme, déisme et socinianisme, et elle publia une consession de foi catégorique qui contenait sa croyance en la sainte Trinité, les douze articles du Credo, la divinité de Jésus-Christ, notre sauveur, et l'inspiration des saintes écritures. Elle attaqua les prêtres à son tour, se déclara contre

<sup>(1)</sup> Abrégé chron. de l'hist. ecclés. à l'ann. 1650, t. 2, p. 415. — Ant Beurignon, la parole de Dieu, n. 437 et suiv. p. 403, 418, etc. — Poiret, vie continuée, chap. 47 à 20, ibid. p. 226 et suiv. — Hist. du socinian. part. 2, chap. 43, p. 545. — Mémoir. chron. et dogm. à l'ann. 4678, t. 3, p. 444. — Stouppe, relig. des Holland. lett. 4, p. 79.

toutes les sectes chrétiennes, et blâma surtout les réformés de ce qu'ils avaient retranché de la religion romaine plusieurs choses qui n'étaient pas condamnables, pour y suppléer par des dogmes faux, parmi lesquels il est à remarquer qu'elle plaçait la prédestination. On sent bien que les luthériens au milieu desquels elle se trouvait alors, ne négligèrent rien pour la perdre; ils invoquèrent contre elle le fer et le feu de l'intolérance, et leurs persécutions aussi acharnées que cruelles, la forcèrent de quitter le Holstein, et d'errer jusqu'à sa mort, arrivée l'an 1688 (¹).

Quelques années auparavant (1659), un carme déchaux, d'Orléans, plutôt fripon, croyons-nous, que dupe lui-même, avait fait plusieurs prosélytes parmi les femmes en les mariant avec Jésus-Christ. En sa qualité de fondé de pleins pouvoirs, il signait le contrat, au nom de la très sainte Trinité, dont il se déclarait secrétaire indigne. Ces nouvelles épouses de Dieu refusaient de coucher avec leurs maris terrestres, de peur de se rendre coupables d'infidélité envers leur mari céleste (2).

Puisque nous avons fait connaître la personne d'Antoinette Bourignon, il est juste que nous citions aussi au moins quelques passages de ses rêveries mystiques.

<sup>(1)</sup> Pour nous donner une idée de l'extrémité à laquelle la Bourignon se vit réduite, le ministre Poiret raconte qu'elle fut obligée, une fois entre autres, pour mieux se cacher aux yeux de ses ennemis, de coucher toute une nuit dans un même lit avec un homme, dont, pour le même motif, elle s'était fait passer pour la femme légitime.

<sup>(2)</sup> J.-B. Thiers, traité des superstit. 1. 10, chap. 5, t. 4, p. 551 et suiv.

Dans son ouvrage intitulé Le nouveau ciel et la nouvelle terre, elle prétend avoir vu Adam, tel qu'il était avant sa chute, et tel que seront tous les hommes dans la béatitude éternelle, c'est-à-dire, avec un corps transparent ayant les deux sexes, et à l'endroit de ce qu'elle appelle les parties bestiales, un nez ordinaire, d'où s'exhalent des parfums exquis et une odeur ineffable: deux vases sont placés près de là; l'un contient les œuss qui renserment les ensans des hommes; et l'autre la liqueur qui doit les animer. Échaussé par l'amour de Dieu, l'heureux possesseur de cette double faculté génératrice, produit ses semblables par le nez miraculeux dont nous avons parlé..... Selon Antoinette Bourignon, le pape est le chef des antechrists spirituels dont se composent toutes les sectes répandues dans le monde chrétien : l'antechrist matériel doit naître d'un diable incarné, fruit du déréglement des hommes, et né d'une sorcière par l'office des démons (1). De tous les mystiques, Antoinette ne critiquait que François de Sales qu'elle trouvait « trop fluet et dulciliant, quoique bon au reste. » Outre ses continuelles sorties contre les prêtres de toutes les confessions chré-

<sup>(1)</sup> Le lecteur peut consulter Delrio, sur cette étonnante dextérité du diable à profiter des pollutions nocturnes et autres pertes que font les hommes volontairement ou involontairement, pour féconder les diablesses auxquelles il veut procurer des descendans: le diable, selon Delrio, qui paraît ne rien ignorer de ce qui regarde les ténébreux mys, tères, est stérile par lui-même, et les enfans qu'il se donne deviennent ses plus chauds partisans. On voit assez combien de choses se trouvent expliquées sans peine par ce principe de l'écrivain espaguol. — Vid, Disquisit, magic. l. 2, quæst. 15, p. 140 et seq.

# NOTES SUPPLÉMENTAIRES.

### 🛴 No 1. — Sainte Marie Alacoque. — Le sacré cœur de Jésus.

« Pendant son noviciat chez les religieuses de Paray-le-Monial, on déclara à Marie Alacoque qu'elle n'était pas propre à prendre l'esprit de l'ordre de la Visitation, parce qu'on craignait les voies extraordinaires pour lesquelles elle annonçait un goût de prédilection. Elle s'en plaignit amoureusement à Jésus-Christ; « Hélas! mon seigneur, lui ditelle, vous serez donc la cause qu'on me renverra? Sur quoi il lui répondit: Dis à ta supérieure que jeréponds pour toi, et que si elle me trouve solvable, je serai ta caution. La supérieure consentit donc à la garder, en la soumettant toutefois à de grandes épreuves. Four s'assurer de sa vocation, elle la chargea par exemple du soin d'une ânesse et de son anon, que la novice était obligée de retenir dans ûn coin du jardin, sans qu'il lui fût permis de les attacher; heureusement que dans les courses pénibles que lui causait l'indocilité des deux animaux, elle était toujours assistée de Jésus-Christ qui lui tenait fidèle compagnie.

« M. Languet raconte fort en détail et avec beaucoup d'intérêt, les faveurs singulières qu'elle (Alacoque) reçut de Jésus-Christ dans différentes occasions. Il parle des colloques amoureux qu'elle avait eus avec lui, du plaisir qu'il goûtait à la rendre le jouet de son amour, et à s'entretenir avec elle, tantôt comme un ami tendre, tantôt comme un époux passionné, jusqu'à la mettre tout hors d'elle-même, en lui faisant éprouver ce qu'il y a de plus doux dans la suavité des caresses de son amour, jusqu'à lui pigner le désir de se retirer dans son cœur pour y établir son empire. « Ma fille, lui dit-il un jour, si je n'avais pas institué mon divin sacrement d'amour, je l'instituerais pour toi, asin d'avoir le plaisir de loger dans ton ame et de prendre mon repos dans ton cœur. » — Tabaraud, des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, ch. 2, n. 4, p. 37.

Jésus ne tarda pas à faire un don formel de son sacré cœur à sainte Alacoque; elle accepta cette donation, comme on peut le croire. L'acte en fut écrit par Marie elle-même et de son sang, sous la dictée de Jésus.

Je te constitue, y est-il dit, héritière de mon cœur..., pour le temps et pour l'éternité, te permettant d'en user selon ton désir. Je te promets que tu ne manqueras de secours que lorsque je manquerai de puissance. Tu en seras pour toujours la disciple bien-aimée, le jouet de son bon plaisir et l'holocauste de son amour, etc. »

«Je la signai ensuite, dit Marie, parlant de la donation, sur mon cœur

avec un canif, dont je me servis pour y graver son sacré nom de Jésus, en caractères grands et profonds. Elle en renouvelait souvent depuis les traits avec une bougie allumée, de peur qu'ils ne finissent par s'effacer entièrement.

 Cette première faveur fut suivie d'une seconde, qui n'est pas moins extraordinaire. Dans un moment où la bonne religieuse avait plus de loiur que de coutume, Jésus-Christ lui apparut et la fit reposer sur sa divine poitrine. «Là, dit-elle, mon souverain maître me découvrit les merveilles de son amour et les secrets inexplicab les de son sacré cœur. Il m'ouvrit, pour la première fois, ce divin cœur d'une manière si réelle et si sensible, qu'il ne me laissa aucun lieu de douter de la vérité de cette grâce. Mon divin cœur, me dit-il, est si rempli d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que, ne pouvant plus contenir en lui-même les slammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen, et qu'il se manifeste à eux pour les enrichir des trésors qu'il renferme. Je t'ai choisie pour l'accomplissement de ce grand dessein. Après ces paroles, il me demanda mon cœur, le mit dans le sien, où il me le fit voir comme un petit atôme qui se consumait dans cette ardente fournaise. Ensuite, l'en retirant comme une slamme ardente en sorme de cœur, il le remit dans le lieu où il l'avait pris, en me disant: Voilà, ma bien-aimée, un précieux gage de mon amour; et pour te laisser une marque que la grâce que je viens de t'accorder n'est pas une imagination, quoique j'aie refermé ton côté, la douleur pourtant t'en restera toujours. » Le remède qu'il lui indiqua, lorsque la douleur serait trop forte, était l'usage de la saignée. — Tabaraud, ibid. n. 5, p. 88. — Nouvelles ecclésiast. t. 1, ann. 1780, p. 2 et 5.

Sainte Marie Alacoque sit, en saveur de Jésus-Christ, un testament dont la supérieure des visitandines sut le notaire, sur la promesse solennelle de Jésus de la payer solidement.

# 1 No 2. — Le vénérable Jean Rusbrock. — Saint-Bernard. — Henri Harph.

Jean Rusbrock, ce très excellent contemplatif, se docteur divin, comme il a été surnommé, rapporte l'histoire de l'incarnation d'une manière qui mérite d'être citée: « Quand Dieu crut le temps favorable, ditil, ayant pitié du malheur de son épouse, il envoya son fils unique sur la terre, dans un superbe palais, un temple glorieux, savoir, le très sacré ventre d'une vierge sans tache; c'est là qu'il se fiança avec son épouse, c'est-à-dire avec notre nature, en l'unissant et la joignant à sa personne, et cela par le sang très pur de la même très excellente vierge. Dans la célébration de ces noces, le Saint-Esprit faisait les fonctions de prêtre, l'ange Gabriel apporta la nouvelle, la glorieuse Vierge donna son

consentement, etc. » — Ven. patr. Joann. Rusbrock, doctr. eccles. de ornatu spiritual. nuptiar. l. 1, præf. auth. p. 228.

Saint-Bernard s'exprime d'une manière bien plus bizarre encore sur le même sujet, déjà assez bizarre par lui-même. Voici ses paroles : « Il s'est fait un cataplasme de Dieu et de l'homme, pour guérir tous les maux de l'humanité. A cet effet, ces deux ingrédiens (Dieu et l'homme) ont élé broyés et mixturés dans le ventre de la Vierge comme dans un petit mortier, au moyen du Saint-Esprit servant de pilon et les y mélangeant agréablement (Ex Deo et homine cataplasma confectumest.. Contuae sunt autem et commixte her duce species in utero Virginis tamquam in mortariolo, Sancto Spiritu tamquam pistillo illas suaviter commiscente).»—

S. Bernard. serm. 3, în vigil. nativit. n. 10, 1.3, p. 764.

Dès la première page de sa Théologie mystique, spéculative, mais sur tout affective (Theologia mystica, com speculativa, tum præcipue affectiva, etc., per flectrieum Harph, theologum eruditissimum), l'auteur, Henri Harphius, s'attache à prouver que, dans l'allégorie du cantique des cantiques, les mamelles de l'épouse signifient sa longanimité à altendre et sa facilité à pardonner; ce qui lui inspire la confiance de demander un baiser. Ici, la figure devient encore plus extraordinaire; car, selon Harphius, le Père est celui qui baise, le Fils est celui qui est baisé, et le Saint-Esprit est le baiser même, au moyen duquel l'épouse conçoit l'esprit d'intelligence et de sagesse : les lèvres de l'épouse sont la raison et l'intelligence (Pater est osculans, Filius osculatum, Spiritus Sanclus osculum, quo percipit sponsa spiritum intellectus et sapientiæ: labia sponsse; ratio et intellectus). — Vid. op. cit. l. 1, cap. 1, p. 1.

## No 3. — Sainte Thérèse. — La vénérable Anne-de-Jésus.

Il est assez remarquable que sainte Thérèse et saint Jean-de-la-Croix, son disciple, ainsi que le vénérable Louis de Grenade, furent poursuivis par l'inquisition d'Espagne comme fanatiques et illuminés; les religieuses réformées par la sainte, furent également poursuivies comme possèdées du démon. Cependant, il était difficite de recevoir des graces plus particulières que sainte Thérèse: dans des momens d'un doute bien voisia du désespoir, lorsqu'elle se croyait entièrement abandonnée de Dieu, Jésus-Christ, s'il faut en croire cette visionnaire, lui répétait souvent : « Tu es déjà à moi, et je suis à toi.... Que craîns tu? Ne sais-tu pas que je sais tout puissant? Je tiendrai ce que j'ai promis (Ya eres mia, y yo soy tuyo.... De que t emes? No sabes que soy todo poderoso? Yo cumplire lo que te hè prometido). »— Non Llorente, hist. crit. de l'inquisit. chap. 30, art. 1, n. 26 à 33, t. 3, p. 114 et suiv.; art. 2, p. 123, — Obras de la glor. madre S. Teresa de Jesus, t. 1, p. 192 y 334.

Le P. Manrique a écrit la vic de la vénérable mère Anne-de-Jésus, amie et compagne de sainte Thérèse : les commencemens de leur lisison sont rapportés, par cet écrivain, de la manière suivante: « Ainsi, celoi qui les avait élues (Jésus-Christ, qui avait élu les déux saintes), commençait déjà par les apparier; ainsi, il leur battait déjà alors la mesure pour les mettre en accord en la musique et harmonie que, peu après, elles devaient chanter. On ne sait pas certainement si ce sut cette même année (1650) en laquelle Jésus-Christ célébra ses épousailles avec la sainte; on sait bien que ce sut avant la première sondation, laquelle arriva l'an 62, comme nous dirons tôt après, de manière qu'il n'y pouvait pas avoir grande distance. Ce qui vient fort à propos, qu'en même temps qu'Anne se faisait davantage paraître fille de la Vierge, Dieu aussi se montre davantage père en son endroit, épousant celle qui devait être un jour sa seconde mère. . — Manrique, vie de la ven. mère Anne-de-Jésus, 1. 1, chap. 5, p. 30, avec un nombre infini d'approbations et de priviléges.

#### No 4. - Lettres de saint François de Sales.

Les sentimens de douceur que l'ame éprouve, viennent, selon saint François, « de l'ami ou de l'ennemi, c'est à dire du malin esprit ou du très-bon. » Dieu nous en gratifie quelquefois, ajoute-t-il, pour qu'ils nous soient comme de récréation.

e ll condescend à notre infirmité; il voit notre goût spirituel affadi, il nous donne un petit de sausse, non assu que nous ne mangions que la sausse, mais assu qu'elle nous provoque à manger la viande solide. •

— Lettre à une dame relig. novice, t. 1, p. 220.

Il dit à la même novice : « Reconnaissant que vous êtes ençore un pauvre petit ensant, prenez le lait des mamelles de votre père qui, par la compassion qu'il vous porte, vous sait encore l'office de mère. Tes mamelles, dit l'àpoux à sa bien-aimée, sont meilleures que le vin, sra-grantes et adoriférantes de très bons onguens et baume. Elles sont comparées au vin, parce qu'elles réjouissent, animent et sont saire bonne digestion à l'estomac spirituel, lequel sans ces petites consolations, ne pourrait pas quelquesois digérer les travaux qu'il lui saut recevoir. »— lbid. p. 422.

«ll no m'était jamais arrivé sous cette forme de parler générale (celle de se servir du mot nous au lieu de je dans ses prières), de porter mon esprit sur aucune personne particulière : depuis que je suis sorti de Dijon, sous cette parole do nous, plusieurs particulières personnes qui se sont recommandées à moi me viennent en mémoire, mais vous (Mad. de Chantal) presqu'ordinairement la première : et quand ce n'est pas la pre-

mière, qui est rarement, c'est la dernière pour m'y arrêter davantage. Se peut-il dire plus que cela? Mais à l'honneur de Dieu, que ceci ne se communique point à personne : car j'en dis un petit trop, quoiqu'avec toute vérité et pureté. » — Lettre 65 à Mad. de Chantal, ibid. p. 224.

« Vivez, ma chère fille, avec notre doux Sauveur entre ses bras en ce saint temps de Passion: qu'à jamais puisse-t-il reposer entre vos mamelles, comme un sacré faisceau de myrrhe: ce vous sera un épithème souverain pour tous vos trémoussemens de cœur. » — Lettre 114 à Mad. de Chantal, ibid. p. 386.

soulagez-le, confortez-le, recréez-le le plus et le mieux que pourrez, afin qu'il serve Dieu:... c'est l'agneau d'holocauste qu'il nous faut offrir à Dieu: il le faut donc tenir en bon point et grasselet, s'il est possible: c'est le lit de l'époux; pour cela le faut-il parsemer de fleurs.... Vive Dieu!... Demeurez bien toute en lui, ma chère fille, et le priez que j'y demeure bien tout aussi, et là dedans aimons-nous puissamment, ma fille; car nous ne le saurions jamais trop, ni assez. Quel plaisir d'aimer sans craindre d'excès! - Lettre 204, à la mère de Chantal, t. 2, p. 8.

Vous me dites sur la fin de votre lettre je ne sais quoi de vos belles et bonnes confitures, et desquelles, étant avec vous, j'ai si abondamment usé. Mais, ma chère dame, vous êtes, avec la petite sœur, la friandise pour m'attirer par-devers vous; tout le reste n'est qu'accessoire: ces deux personnes que je viens de nommer sont le principal. . — Lettre 206, à l'abbesse du Puits-d'Orbe, ibid. p. 6.

Il compare l'eucharistie à une tablette cordiale, et dit que la chair de. Jésus-Christ a été mise en poudre et formée en tablette, « afin que nous la puissions mieux prendre. » — Lettre 284, à la vénér. mère de Chantal ibid. p. 46.

ll enseigne à une dame à qui son confesseur avait désendu de communier à cause de ses continuelles impatiences, à dire à Dieu dans ses prières:

« Je suis vraiment une chienne qui rechigne et mord le prochain sans propos par mes paroles d'impatience. » — Lettre 284, à une dame, ibid. p. 58.

Saint François dit à un courtisan de se purger souvent « par le doux et gracieux sirep magistral de la confession. » — Lettre 286, à un homme de la cour, p. 141.

«Voyez-vous, ma très chère mère, quand je vais voir nos silles (à Annessy), il leur vient de petites envies de savoir de vos nouvelles par moi, et si je leur pouvais montrer de vos lettres, cela les contenterait grandement. C'est pourquoi, je vous demande ainsi des seuilles que je leur puisse montrer, et à M. De Torens et au neveu. Or, quant à ma nièce de Bréchart, elle sait bien que je suis vous-même; car elle a vu des billets

qui contiennent cette vérité-là; mais pourtant je ne lui ai pas voulu montrer les trois dernières lettres, ni en tout, ni en partie. Mais de ce point, faites vos commodités tout à votre gré; car je ne ferai rien que bien à propos.

• Dedans les billets de salutations, quand vous m'en écrirez, il ne faut pas me dire: mon père, mon ami, car je les veux pouvoir montrer pour la consolation de ceux que vous saluerez. • —Lettre 298, à la mère

de Chantal, ibid. p. 468.

Mon ame s'élance dans votre esprit, si toutesois il saut user du mon et du sotre entre vous et moi, qui ne sommes rien du tout de séparé, mais une seule et même chose. « — Lettre 805, à la mère de Chantal, p. 479. — Les lettres adressées à Marie-Angélique Arnauld sont comme celles à Mad. de Chantal, pleines d'expressions amoureuses et passionnées : il nous a paru suffisant de citer les dernières.

En 1609, Mad. de Chantal s'imprima sur la poitrine le nom de Jésus avec un fer rouge, si profondément qu'elle en courut risque de la vie; et du sang qui sortit de sa plaie, elle écrivit de nouveaux vœux pour s'unir à son divin époux. . — Note 5 à la lettre 311, à la mère de Chan-

tal, p. 494.

"J'ayais oublié de dire que, quand le confesseur extraordinaire vient, il faut que toutes les filles se confessent à lui, afin que celles qui en ont besoin ne soient pas découvertes, et que le malin ne sème point de reproches parmi la maison; mais celles qui ne veulent pas prendre confiance à l'extraordinaire, pourront avant que de se confesser à lui, faire leur confession à l'ordinaire, et par après, dire seulement quelques péchés jà confessés à l'extraordinaire, pour servir de matière à l'absolution. » — Lettre 314, à une abbesse de l'ordre de Ste-Claire, p. 200.

En écrivant au P. Léonard Lessius pour lui faire de grandes louanges de tous ses ouvrages, il dit : « Cognovi tamen paternitatem vestram sententiam illam antiquitate, suavitate ac scripturarum nativa auctoritate nobilissimam de prædestinatione ad gloriam postprævisamerita, amplecti et tueri; quod sane gratissimum fuit, qui nimirum eam semper, ut Dei misericordiæ ac gratiæ magis consentaneam, veriorem ac amabiliorem existimavi, etc. » — Lettre 408 au P. Léon. Lessius de la comp. de Jésus, p. 878.

Encore ne faut-il, s'il vous plait, ma très chère mère, prendre aucome nourrice; ains comme vous voyez, il faut quitter celle que néanmoins vous aurez, et demeurer comme une pauvre petite chétive créature devant le trône de la miséricorde divine, et demeurer toute nue, sans demander jamais ni action, ni affection quelconque pour la créature. • — Lettre 427, à la mère de Chantal, p. 402.

" Il faut donc demeurer à jamais toute nue, ma très chère mère, quant

- à l'affection, bien qu'en esset nous nous revêtions, » Lettre 429 à la mère de Chantal, p. 404. Dans cette lettre, les mots nu, nudité, dénué, dépouillé, se trouvent plus de vingt sois répétés avec assectation.
- \*J'admire avec suavité le sauveur de nos ames, sorti da ventre et du sein de sa mère, et mourant tout nu sur la croix, puis remis dans le giron de sa mère pour être enseveli. J'admire sa glorieuse mère qui naquit nue de maternité, et fut donnée de cette maternité au pied de la croix, et pouvait bien dire : Nue j'étais de mon plus grand bonheur, quand mon fils vint en mes entrailles, et nue je suis quand je le reçois dans mon sein.... O que mon cœur est content de vous savoir en cet état si désirable! Et je vous dis comme il fut dit à Isaïe (Isaï. cap. 20, v. 2): Marches et prophétisez toute nue ces trois jours; persévérez en cette nudité de demeurer auprès de notre Seigneur. » Ibid. p. 405.
  - Tout cela va fort bien, ma très chère mère; c'est la vérité, il saut demeurer dans cette sainte nudité, jusqu'à ce que Dieu vous revête.... Dites ce soir que vous renoucez à toutes les vertus, n'en voulant qu'à mesure que Dieu vous les donnera, ni ne voulant avoir aueun soin de les equérir, qu'à mesure que sa bonté vous emploiera à cela pour son bon plaisir. »—Lettre 432, à la mère de Chantal, p. 410.
  - «Je sens incensiblement au sond de mon cœur une nouvelle consiance de mieux servir Dieu en sainteté et en justice, tous les jours de ma vie; et je me trouve aussi nu, grâces à celui qui est mort nu, pour nous saire entreprendre de vivre nus. O ma mère, qu'Adam et Eve étaient heureux, tandis qu'ils n'eurent point d'habits!»— Ibid. p. 411.
  - Rien ne fait tarir le lait des mamelles que les regrets, les afflictions, les mélancolies, les amertumes, les aigreurs. Vivez en sainte joie parmi vos enfans; montrez leur une poitrine spirituelle de bonne vue et de gracieux abord, afin qu'elles y accourent en gaîté. C'est cela que le cantique marque en la louange des mainelles de l'époux: Ses tettins sont meitleurs que le vin odorant des parfums précieux. Lettre 560, à la mère de Beaumont, supérieure de la Visitation, rue St-Antoine, à Paris, t. 3, p.50,

Saint François est enchanté de ce que les dames d'Annessy avaient tellement profité sous lui en la dévotion, que les jours qu'elles avaient communiè le matin, « elles n'osaient entreprendre de faire des bals sans demander licence; et, ajoute t-il, je ne leur suis point dur : car il ne le fallait pas, puisqu'elles sont si bonnes avec grande dévotion, »— L'éditeur scandaiisé de cette condescendance, dit que les bals d'alors n'étaient certainement pas de l'espèce de ceux d'aujourd hui, et que par conséquent, le sentiment du saint ne peut pas être invoqué, « pour se permettre le bal indifféremment, soit dans le carnaval, soit dans tout

autro temps. . — Lettre 601, à Mad. de Chantal, ibid. p. 113, et à la noie (2).

- « Que notre cher Jésus crucisié soit à jamais un bouquet entre vos mamelles, ma très chère sille.» Lettre 687, à une religieuse, ibid. p. 267.
- Tenez-vous auprès de cette mère (la Vierge) cependant, et ne l'abandonnez pas d'un seul moment, taudis qu'elle part de Nazareth et qu'elle va à Bethléem, tandis que sans empressement, mais non pas sans ses ardens mouvemens, elle altend d'heure à autre de voir éclos de son sacré ventre le bel oiseau du Paradis. »—Lettre 810, à une dame, ibid. p. 485.
- O Dieu, quel beau pélerinage (la Visitation de N. D.)! le Seigneur leur sert (à Marie et Joseph) de bourdon, de viande et de petite bouteille à vin. A vin, dis-je, qui réjouit les anges et les hommes, et qui enivre le père d'un amour démesuré. » Lettre 834, à une supérieure de la Visitation, p. 524.
- •O Dieu! quand je me souviens qu'aux cantiques, elle dit (la Vierge): Entourez-moi de pommes; je voudrais volontiers lui donner notre cœur: car quelle autre pomme peut désirer de moi cette belle fruitière?.—Lettre 835, à la même, ibid. p. 526.

On ne sait réellement ce qui doit étonner le plus dans cette singulière correspondance: les expressions si niaisement libres dont elle fourmille; la passion mystique d'un évêque pour des religieuses; le secret et même la duplicité dans lesquels il enseignait à madame de Chantal à envelopper leur liais en intime qu'il avouait avoir besoin de mystère; l'espèce d'escobarderie dont il conscillait aux religieuses d'user dans leurs confessions ordinaires et extraordinaires, pour n'avoir point à craindre les reproches; le quiétisme de la direction spirituelle; la triviale matérialisation de ce qu'aux yeux des croyans il y a de plus saint et de plus respectable; ou bien l'inqualifiable imprudence de l'église qui a canonisé l'auteur de ce fatras et l'a offert comme un modèle aux ames dévotes.

#### No 5. — Possessions et exorcismes.

Rien n'est plus clairement établi dans les livres saints que la possibilité d'un commerce entre les hommes et les mauvais esprits; cela est supposé avoir lieu de deux manières, ou involontairement, comme chez les possédés, pour la délivrance desquels l'église conserve encore aujour-d'hui le grade d'exorciste dans la hiérarchie de ses ministres, ou volontairement, comme lorsque des sorciers, des magiciens et des nécromans s'adressent au diable. Nous ne finirions jamais si nous voulions rapporter toutes les histoires de possessions remarquables, consignées dans les annales de la crédule superstition. Nous nous contenterons de dire que, dans les dernières années du xvur siècle, un Suisse, nommé Gessner,

d'abord curé catholique, puis enthousiasté et piétiste, faisait avec succès le métier d'exorciser les prétendus possédés; ses conjurations produisaient les phénomènes accoutumés en pareilles circonstances, au point que les prélats allemands crurent devoir le condamner, tandis que Lavater reconnaissait la divinité de sa mission. Le bullaire contient des menaces d'excommunication et de punitions corporelles (1326) contre ceux qui sacrifient aux démons ou les consultent des ordres donnés aux inquisiteurs d'Allemagne (1484) de procéder contre les sorciers et les sorcières qui se servaient de diablesses succubes et de diables incubes, qui empêchaient les récoltes, saisaient avorter les semmes, et nouaient l'aiguillette aux hommes ; des exhortations aux inquisiteurs de Côme, de poursuivre les agens de maléfiees et de sortiléges (1523); une bulle dans le même sens, mais plus récente de tout un siècle; une autre (1672), qui ordonne à tous les sidèles de dénoncer au Saint-Office les hérétiques et ceux qui lisent leurs livres, les sorciers, les nécromans, les bigames et les blasphémateurs, etc., etc. - Grégoire, hist. des sectes relig. t. 1, p. 300. — Chron. relig. t. 3, cah. 16 et 17, p. 407. — Johann. XXII, const. 44, Super illius, t. 3, part. 2, bullar, p. 194. — Innoc. VIII const. 4, Summis, t. 3, part. 8, p. 191. — Adriani VI const. 6, Dudum, t. 4, part. 1, p. 16. - Greg. XV const. 101, Omnipotentis, t. 5, part. 5, p. 97, -Clement. X const. 110, Essendo a noi, t. 7, p. 185.—Voyez 2º la note supplémentaire du chap. 3, 1. 5, sect. 1, t. 6, p. 428 et suiv.

## CHAPITRE III.

Michel Molinos.—Sa doctrine.—Le P. Guilloré.—Molinos est condamné par l'inquisition.

— Antoine-Marie Lioni.—Piétistes réformés. — Méthodistes. — François Malaval.—

Madame Guyon et le P. La Combe.—Les dogmes qu'ils répandent.—Madame Guyon,

à la mode, à Paris. — Bossuet se déclare contre elle. — Elle demande à être jugée.

—Rivalité de Fénelon et de Bossuet.—Le livre des Maximes des saints.—Procès à la
cour de Rome, à ce sujet. — Abus de la confession. — Fénelon est condamné.

Tandis que la visionnaire stamande cherchait à répandre le quiétisme dans les marais du Nord, un prêtre espagnol choisissait un plus vaste théâtre, et ne tentait rien moins que d'entraîner dans la voie intérieure le chef et les premiers soutiens de l'église catholique. Michel Molinos, c'est le nom du sectaire, avait publié à Rome (1675), la Guide spirituelle, dans laquelle les maximes les plus pernicieuses des mystiques anciens et modernes étaient préconisées ouvertement : cependant on comparait généralement ce livre aux Stromates de saint Clément d'Alexandrie, et l'auteur à saint Clément lui-même; les prélats les plus distingués, des évêques et des cardinaux se faisaient gloire de vivre sous sa direction morale et d'être nommés ses disciples, et le pape était sur le point de récompenser tant de réputation et de sainteté par la peurpre, lorsque l'on crut devoir prendre l'alarme. L'erreur et l'opposition à la doctrine catholique étaient si visibles, que l'on ne put qu'éprouver une grande honte de ne les avoir point découvertes plus tôt; Molinos fut arrêté, l'an 1685, et, deux ans après, Innocent XI, par une bulle du 28 août, condamna comme hérétiques, suspectes,

erronées, scandaleuses, blasphématoires, offensives des oreilles pieuses, téméraires, tendantes au relâchement et au renversement entier de la discipline, et séditieuses respectivement, soixante-huit propositions molinosiennes, et il anathématisa leur auteur et ses adhérens : ce qui sut encore consirmé dans la suite (1690).

La doctrine de Molinos portait en substance, « qu'il est défendu à l'homme d'opérer activement, mais qu'il doit s'abandonner entièrement à Dieu, en s'annihilant dévant lui, comme s'il était un corps sans ame, puisqu'il appartient à Dieu seul d'agir; que cette annihilation de l'homme est le retour vers son principe, et le seul moyen de laisser Dieu opérer en nous; que l'on ne doit jamais songer ni à peine, ni à récompense, ni au paradis, ni à l'enfer, ni à la mort, ni à l'éternité; que l'ame ne doit garder le souvenir ni d'elle-même, ni de Dieu, ni d'aucune autre chose, parce que dans la voie intérieure toute réflexion est interdite, même celle sur les actions humaines et sur ses propres imperfections; qu'il ne saut rien demander à Dieu, si l'on veut être résigné à sa volonté; qu'il ne saut pas non plus lui rendre graces de rien; que les images et les sigures empêchent d'adorer Dieu en esprit et en vérité; que la contemplation consiste à demeurer dans une soi et une adoration générales, sans sixer l'esprit sur aucun des attributs de Dieu en particulier, ni sur aucun des mystères de la religion, comme la Trinité, l'incarnation, etc.; que s'il se présente à l'esprit des idées impures on contraires à l'honneur de Dieu, de

la sainte Vierge ou des saints, il ne saut ni les nourrir ni les repousser, mais bien les tolérer avec patience: car de cette manière seulement elles ne nuisent pas à l'oraison intérieure, qui n'est autre chose que la résignation la plus absolue à la volonté divine; que l'ennui des choses spirituelles est prositable à l'ame, parce qu'il l'empêche de se complaire en ses propres mérites; que les ames intérieures n'ont besoin, ni de préparation avant la communion, ni d'actions de grâces après; mais seulement d'une résignation passive; qu'elles ne connaissent ni jours de fêtes, ni lieux sacrés; que Dieu permet que le démon se serve de nos membres pour leur faire commettre des péchés, et des membres de deux personnes de sexe dissérent pour les porter aux actes charnels : ce qui ayant lieu sans le consentement des patiens n'est point péché, mais seulement une violence passive, propre à humilier et à convertir ceux qui la souffrent; que dans de pareils cas, il saut demeurer dans l'anéantissement le plus complet, et bien se donner de garde de s'opposer à Satan, quand même il s'ensuivrait des actes obscènes (1); qu'il est particulièrement défendu de révéler toutes ces choses dans la consession, etc.

Ce que Molinos enseignait à Rome, le P. Guilloré l'enseignait à Paris, en d'autres termes, à la même époque. Dès 1670, il avait fait imprimer: « que l'aveuglement le plus profond et le plus ténébreux, l'insensibilité la plus dure et la plus éloignée de toute consibilité la plus dure et la plus éloignée de toute considération.

<sup>(1)</sup> Etiamsi sequentur pollutiones et actus obscœni propriis manibus, et etiam pejora.

est le plus noble état et la plus facile disposition où puisse être l'ame. Si Dieu permet que le démon s'empare du corps, aussi bien que de l'imagination et de l'entendement, pour être un instrument et un fonds de toutes les plus abominables horreurs qu'il y voudra exercer, comme il en est des exemples dans des ames très pures et très élevées; oui, je le dis, s'écrie le quiétiste français, que si vous êtes dans ces accès, vous devez être profondément abandonnés à toutes ces abominations. Plus la tentation est horrible et confondante, plus l'abandon est sublime; et plus votre perte vous semble presque certaine au milieu de vos horreurs, plus vous-même vous devez vous abandonner à Dieu (1).

Molinos fut condamné par l'inquisition à rétracter ses opinions, et à être renfermé pour le reste de ses jours (2): il mourut en prison (1692).

La même sentence frappa Antoine-Marie Lioni, comasque, qui avait dit que son quiétisme lui avait procuré une conscience tellement tranquille et pure, qu'il ne l'aurait donnée, ni pour celle de la sainte Vierge, ni pour celle de Dieu même. Ce mystique enseignait aussi que tous les jours sont égaux, et que l'usage de

<sup>(1)</sup> Maximes spirituelles, citées dans l'hist. de l'église au 47° et 48° siècle (par M. l'abbé A. Guillon), l. 1, t. 1 (et unique), p. 28.

<sup>(2)</sup> Le protestant Misson, qui était à Rome en 1688, ne paraît pas bien convaincu de toutes les horreurs dont on chargeait Molinos; il regardait ses disciples comme de simples quiétistes, plus dupes que fripons. — Voy. d'Italie, lett. 25, t. 2, p. 244.

tous les mets est indifférent, en tout temps et en tous lieux; que la confession sacramentelle est inutile, et que les confesseurs méritent le feu; qu'il est bon de pécher, en ce que par là on est empêché de s'enorgueillir de son innocence; que l'oraîson de quiétude unit l'homme à Dieu; que la loi de quiétude entraîne avec elle l'abolition de toute autre loi, etc. (').

Cette dernière maxime des quiétistes catholiques se retrouve dans la doctrine prêchée par les piétistes réformés de cette époque: sans donner dans les excès des fanatiques de l'église romaine, ils se bornaient, en vertu de leur caractère d'enthousiastes, à supprimer tout culte et toute cérémonie extérieure, et à remplacer ce que leur religion avait conservé de positif dans la théorie et la pratique, par de simples entretiens mystiques. Nous avons vu dans un autre livre comment Schwenkfeld modéra et régularisa le fanatisme des premiers anabaptistes: ce père des piétistes allemands eut, de loin en loin, des imitateurs; mais ce ne fut que vers la fin du dix-septième siècle, que le piétisme du théologien Spener et de ses colléges de piété s'organisa régulièrement à l'université de Halle,

<sup>(1)</sup> Muratori, annal. d'Ital. ann. 1687, t. 11, part. 2, p. 248, et 1690 p. 272. — Vita di Innocenzo XI, ad calc. Platinæ, t. 2, p. 802 e seg. — Innocent. pap. XI, constit. 191, Cælestis pastor, t. 8 bullar. p. 441. — Hist. des papes, t. 5, p. 894. — Mosheim, hist. ecclés. siècl. xvii., ch. 4, sect. 2, part. 4, h. 49 et suiv. t. 8, p. 824; siècl. xviii, n. 17 et suiv. tg6, p. 22. — Bruzen de la Martin. hist. de Louis XIV, l. 51, t. 5, p. 69. — Bossuet, instruct. sur les états d'orais. l. 10, n. 4, t. 6, p. 203. — Mémoir. chron. et dogmat. à l'ann. 1687, t. 3, p. 820. — Abr. chron. de l'hist. ecclés, même année, t. 2, p. 435.

par les soins de Franck, sondateur de l'orphanatrapheion, et de Chrétien Thomasius. Dans la première moitié du siècle suivant; se formèrent les communaulés des tunkers ou dumplers dans la Pensilvanie, celle de skevi-kare en Suède, celle des séparatistes du Wurtemberg, et celle des herrnhuters ou des srères moraves, sous la direction du comte de Zinzendorf, qui la répandit par lui-même et par le moyen de ses missionnaires, dans toute l'Europe résormée, en Amérique et jusque chez les Hottentots. Ensin Swedenborg, peu de temps après, réussit à communiquer sa mysticité à plusieurs contemplatifs qui prirent le nom de théosophes ou d'hiérosolymites. Nous avons eu occasion de parler en d'autres endroits des mennonites de Hollande, et des quakers que l'on peut appeler les herrnhuters de la Grande-Bretagne: le méthodisme dut sa naissance dans ce dernier royaume, à Jean Wesley et à Withsield, avant le milieu du dix-huitième siècle; si leurs disciples avaient continué à se consormer entièrement aux préceptes de ce dernier, ils auraient attaché si peu d'importance au positif du culte reçu en Angleterre, qu'ils ne se seraient pas 'même donné la péine de se séparer de ceux qui l'observaient (1). L'enthousiasme des méthodistes n'a sé-

<sup>(1)</sup> Malheureusement, dès le principe, les deux sondateurs de la secte se divisèrent sur le dogme. Withsield, qui ne voulait proprement pas de schisme avec les partisans de la résorme reçue, adoptalla doctrine de Calvin sur la double prédestination, comme ont sait les momiers de la Suisse actuelle, véritables calvinistes primitis ou rigides, aussi mystiques qu'il est possible de l'être sans prosesser le quiétisme. Wesley se déclara arminien, et il eut l'ambition de rester seul à la tête d'une communauté chré-

. 4.

duit principalement que la classe du peuple; mais il s'y est tellement répandu, que l'on en compte près d'un demi-million dans les deux hémisphères (').

François Malaval, de Marseille, servit à propager le nouveau quiétisme catholique en France, par un ouvrage intitulé *Pratique facile pour élever l'ame à la contemplation*, et que Rome flétrit par ses censures.

La réputation de madame Guyon sit oublier bientôt tout autre système sur l'amour pur que celui qu'elle tâchait de saire prévaloir. Veuve à vingt-huit ans (1676), belle, riche, pleine d'esprit et de sinesse, et saisant publiquement prosession de dévotion et de piété, Jeanne-Marie de La Motte Guyon avait depuis cinq ans, c'est à-dire peu de semaines après ses couches de son cinquième ensant, pris pour directeur le P. Lacombe, barnabite, attaché comme elle aux idées de la mysticité la plus subtile et la plus rassinée. S'il saut en croire un des antagonistes des quiétistes, le P. La Combe dirigeait depuis long-temps la conscience de plusieurs dévotes; et, abusant du système de spiritualité quiétiste qui sait considérer les actes extérieurs comme in-

tienne séparée de toute autre; en quoi le succès surpassa même ce qu'il avait pu éspérer. Les méthodistes originaux ou wesleyens forment une église nombreuse qui s'augmente encore tous les jours, et dont toutes les parties sont bien liées entre élles. — M. Thom. Belsham, the present state of relig. part. in England, p.48 to 22.

<sup>(1)</sup> Spittlers gesch, der christ. kirche, 5° periode, § 52 und 53, p. 496; § 55, p. 503. — Mém. pour l'hist. ecclés. du xviii siècle, t. 4, p. 26, 288, 352 et 547. — Grégoire, hist. des sect. relig, méthod. t. 1, p. 4 et suiv.; tunkers, p. 155; skevi-kare, p. 208; swedenborgistes, p. 213; frères mor. p. 265 et suiv.; piétistes, p. 293; séparatistes, p. 316. — Mosheim, hist. eccl. siècl. xvii, sect. 2, part. 2, chap. 1, n. 26 et suiv. t. 5, p. 319.

différens, et les péchés comme des épreuves salutaires pour dompter notre orgueil et acquérir la persection intérieure, il s'attachait à la fois les femmes qu'il avait séduites, par les charmes de sa doctrine et par les plaisirs sans remords qu'elle leur procurait. L'on a, à l'appui de cette accusation, une espèce de confession de ce directeur sensuel (1698), dans laquelle il disait: « Je suis tombé dans des excès et des misères, de la nature de ceux dont j'ai parlé ci-dessus (concernant les mœurs); je l'avoue avec repentir et avec larmes... Me voir après cela livré et précipité par un entraînement de solie et de sureur, à des choses que la loi désend, sans perdre le désir de lui être consorme en tout, et n'y être tombé qu'après les consentemens réitérés qu'il (Dieu) a exigés de moi plusieurs fois, pour tous ses plus étranges desseins sur moi, m'en faisant en même temps prévoir et accepter les plus terribles suites: c'estce que je n'ai jamais pu comprendre, etc. L'on a en outre une lettre du P. La Combe à madame Guyon elle-même, pour exciter le repentir dans l'ame de sa pénitente, à laquelle il avouait « qu'il y avait eu de l'illusion, de l'erreur et du péché dans certaines choses qui étaient arrivées avec trop de liberté entre eux (1).»

Ces modernes mystiques dogmatisèrent d'abord dans le diocèse de Genève, d'où ils se retirèrent lorsque l'évêque scandalisé de la nouveauté de leur doctrine, eut interdit le P. La Combe: ensuite, ils allèrent à

<sup>(1) (</sup>M. l'abbé Guillon) histoire de l'église, l. 2, t. 1, p. 208; l. 8, p.

Grenoble; et là madame Guyon publia, avec approbation, le Moyen court et facile pour faire l'oraison, et La Combe, son Analyse sur l'oraison mentale. Les principes soutenus dans ces deux ouvrages sont les mêmes que nous avons exposés dans les paragraphes précédens, savoir: la nécessité de s'anéantir jusqua une complète inaction pour laisser opérer Dieu seul; la voie intérieure qui n'admet ni lumière, ni amour, ni désir, et au moyen de laquellé on peut même se passer de la connaissance de Dieu; le précepte de ne jamais songer, ni au châtiment, ni à la récompense, ni à la mort, ni à la vie, ni à l'éternité, ni à sa propre perfection, ni aux saints dans le ciel, ni à la sainte Vierge, ni à l'humanité de Jésus-Christ, ni aux attributs de Dieu, etc.; la désense de rien demander à Dieu par la prière, de faire entrer d'autre préparation que la résignation, dans l'acte de confesser ses fautes, etc. Outre l'ouvrage de madame Guyon, dont nous venons de parler, elle fit aussi imprimer (1688) le Cantique des cantiques expliqué selon le sens mystique, la Règle des associés à l'enfance de Jésus, et les Torrens: ce fut dans ce dernier écrit surtout qu'elle lacha la bride à son imagination déréglée. Elle y enseigna que Dieu ôte quelquefois à l'ame parfaite, tout don, toute grâce, toute vertu, et cela pour toujours; que la fidélité de cette ame consiste alors à se laisser ensevelir et écraser (nous copions les expressions originales), à souffrir sa puanteur et à se laisser pourrir dans toute l'étendue de la volonté de Dieu, sans chercher de quoi éviter la corruption; qu'elle sans se repentir de ses péchés, par alter communier comme en va diner, et qu'elle est heureuse d'être en horreur aux autres et oubliée de Dieu même qui la haisse dans sa pourriture. Elle enseigna que l'état d'une aux livrée au désordre, abandonnée de Dieu, et absolument livrée à elle-même, est le caractère du plus sublime état où la grâce puisse élever; et elle avoua qué, dans cet état de contemplatif abandon qu'elle vantait si fort, elle avait des visions qu'on ne pourrait raconter sans salir l'imagination, quoiqu'elles l'aissassent son esprit net et exclusivement occupé des pensées que faisait naître notre Seigneur. C'est là, selon la nouvelle enthousiaste, la perfection de l'anéantissement (1).

(A) Mon. pour servir à l'hist, evelés, du xvm, siècle, t. 4, art. Malaud, p. 88. — (J. Phelipeaux.) relat, du quiétisme, t. 2, p. 2 et suiv., et p. 47; l. 3, t. 2, p. 92.—Voltaire, siècle de Louis XIV, chap. 38, t. 24, p. 272 et suiv. — M. de Bausset, histoire dé Fénelon, l. 2, t. 1, p. 240 et suiv. — (M. l'abbé Suillon) hist de l'église, l. 1, p. 68. — Brusta de la Martin, vie de Louis XIV, l. 51, t. 5, p. 70. — Mém, chron, et dogmat. à l'ann. 1694, t. 3, p. 438.

Voici quelle est l'idée que nous donne du quiétisme, dans les dialogues qu'il a publiés sur catte singulitre abentation de l'esprit religieux; le célèbre Labruyère :

C'est une oraison de simple regard, c'est-à-dire de la simple présence de Dieu en tous lieux, suivie de motion divine, avec évacuation de notre propre esprit, l'esprit d'Adem, et de netre propre activité. Cotte oraison nous mène à l'état de perfection, qui est celui d'une souche, d'une poutre, d'un corps mort et enterré. Pour y parvenir, il faut s'efforcer à ne conserver de Dieu qu'une vue indistincte et confuse, pour ne s'arrêter qu'à son omnéité (panthéistique). En un mot, le quiétiete ne deit viser qu'à se perdre dans un entier et complet abandon : là seulement il trouve la clef de l'intérieur. Dès-lors il sacrifie tout, vices et vertus; et

Ce fut vers l'an 1694, que le quitisme de madimet Guyon commença à se saire connaître à Paris: le P. La Combe avait été mis à la Bastille; et elle-même; rensermée d'abord, n'avait été relâchée ésistité qu'à la demande de madame de Maintenan qui, déjà deini-januséniste, avait naturellement aussi du penchant pour la doctrine de l'amour pur et désintéressé, combatted par les jésuites. Cette espèce de persécution et l'exaletation de ses opinions qu'elle savait présenter avab grâce et avec adresse, mirent madame Guyon à la mode; et bientôt elle compta parmi ses silles spiris

l'impureté de son corps constitué la pureté de son amb: « Labruyère, dialogues sur le quiétisme, passim.

Nous rénvoyons ceux qui voudraient connaître plus à fond et en détail l'histoire du quietisme, qui n'est pour nous qu'un épisodé de l'histoire du christiamisme, à un ouvrage dont malheurement le premier to lume a seul été publié (1823) : c'est l'Histoire générale de l'église pendant le dis-lititionie siecle, que nous avons dejà citée, et où l'on trouve fa cié du système des quictittes modernes, avec l'expusé set et précis des faits qui concernent particulièrement l'évêque Fénelon et madama Gayon, son amie. Quoique cetté histoire ait paru sans nom d'auteur, elle a toujours sté attribuée à M. l'abbé A. Civilión de Montlédir, l'homme de France pent-être qui possèdo le mieux les matières esclétaissiques étautquité. ment un des conservateurs à la bibliothèque Mazarine, à Paris, Il parait une desintrigues dont il est facile de deviner la source l'orcèrent M. Guillon à arrêter la publication de son ouvrage, qui devait aller jusqu'en 1820: És parti si puissant alors craignit que la nouvelle histoire de l'édise n'expliquat le tripotage jesuitique qui eut pour résultat la funeste bulla Unigenitus, avec la même vérité et la même franchise avec lesquelles elle avait mis au jour les turpitudes des mystiques. Il est impossible éule M. Guillon. qui n'a rien fait paraître, du moins sous son nom, dapuis pluileurs années, n'ait assemble des matériaux curieux et importans pour l'histoire ecclésiastique. A moins qu'il n'ast pris d'avance des mestes res efficaces pour l'empêcher, le fruit de ses consciencieuses veilles tons; bera après lui, comme sont tombés tant d'autres documens précieux. sul mains de gous que, saissul de la religion métier et marchandise, no perdent jamais une occasion de supprimer les témoignages haportelais qui nuisent à leur honteux trafic.

tuelles, les premières dames de la cour et toute l'école de Saint-Cyr. Cela n'empêchait pas cependant que l'on ne murmurât fortement contre ses ouvrages, au point que l'abbé Fénelon, avec lequel elle avait contracté une liaison aussi tendre qu'intime, lui conseilla de soumettre ses écrits et sa doctrine à Bossuet, dans l'espoir que l'approbation d'un prélat de cette autorité aurait imposé silence à la critique. La Vie manuscrite de madame Guyon par elle-même fut ce qui frappa principalement le savant évêque. Cette vie, rédigée dans un style exalté et incompréhensible, était un tissu d'hallucinations les plus étranges. Bossuet fut révolté d'entendre madame Guyon dire qu'elle était la femme enceinte de l'apocalypse; qu'elle recevait tant de grâces d'en haut, qu'elle en crevait au pied de la lettre; qu'elle était comme une nourrice « qui crève de lait, » tellement qu'il fallait parfois la délacer: ce qui n'empêchait pas que son corps nè se fendît en divers endroits; et qu'alors elle communiquait ses graces aux personnes assises autour d'elle, et qu'elle se soulageait de cette manière, « comme une écluse qui se dé-Charge avec profusion. »

L'évêque de Meaux ne trouva pas beaucoup plus édifiant le songe mystique que madame Guyon disait avoir fait, et dans lequel elle racontait avoir vu deux lits préparés, l'un pour la mère de Jésus-Christ, et l'autre pour elle-même, qui était son épouse, « qu'il avait choisie, pour être là avec elle. D'après cet échantillon, on ne sera point difficulté d'accorder à cette quiétiste qu'elle était prédestinée, comme elle le disait elle-même; à détroner la raison humaine; et on louera le bon sens du pape qui s'écria, au sujet de tant d'extravagances, que les Français étaient bien bons d'ajouter sei à une folle. Madame Guyon eut plusieurs conférences avec Bossuet; elle lui écrivit souvent: mais elle eut beau vanter son apostolat, et ajouter gravement que tout ce qu'elle lierait serait lié, que tout ce qu'elle délierait serait délié, elle ne réussit jamais à faire brêche sur cet esprit mâle et sévère, dont ni les illusions de l'imagination, ni les excès de la tendresse n'étaient les désauts dominans; elle en sur toujours traitée comme elle méritait, c'est-à-dire assez sèchement, et elle sur obligée de se soumettre à la loi du silence qu'il lui imposa jusqu'à ce qu'il eût entièrement examiné sa doctrine (1).

L'éclat qu'avait fait cette affaire, fit que tous les yeux se portèrent sur madame Guyon, et que le public malin commença à répandre sur ses mœurs des doutes plus injurieux encore que sur ses écrits. Elle perdit patience à ce coup, et elle demanda hautement des commissaires pour la juger et pour prononcer publiquement sur sa conduite: on les lui accorda, mais pour l'examen de ses opinions seulement; et une commission, dont Bossuet était l'ame, s'assembla à Issy. Pendant qu'elle poursuivait ses opérations, l'archevê-

<sup>(1)</sup> Saint-Simon, mémoires, t. 2, p. 301 et suiv. — Bossuet, relat. sur le quiétisme, sect. 2, t. 6, p. 587 et suiv. 592 et 594 à 596; sect. 3, p. 597 et suiv. — Id. lettr. à M. Guyon, du 4 mars 1694, ibid. avertiss. de lédit. p. xxij. — Phelipeaux, relation du quiétisme, l. 1, t. 1, p. 26 et suiv. 69 et suiv. 81 et suiv. 114 et suiv.; l. 3, t. 2, p. 107. — Anquetil, Louis XIV, sa cour et le régent, t. 3, p. 8 à 13; p. 60 et suiv.

que de Paris, qui n'avait jamais in un seul livre de devotion, dit Fénelon, ne voulant point perdre le droit qu'il avait de décider dans une cause qui se plaidait au milieu de son diocèse, se hata de condamner les ouvrages de madame Guyon, comme contenant des propositions respectivement fausses, erronées, tendantes à l'hérésie, contraires à la parole de Dieu, capables de scandaliser les fidèles et d'offenser les oreilles pieuses, etc. Les commissaires d'Issy s'y prirent avec plus de ménagemens : sans condamner la decvine de madame Guyon, ils composèrent trente-quatre articles diamétralement opposés aux principes des quiétistes, et les signèrent tous, Bossuet, l'évêque de Châlons, Fénelon et son amie spirituelle. Cette dernière signa également les instructions pastorales que les évêques publièrent à l'appui des nouveaux articles anti-mystiques, et elle abjura authentiquement son prétendu apostolat. Comme on observait particulièrement toutes les démarches de Fénelon en cette circonstance, à cause de ses liaisons avec madame Guyon, et de l'identité de leurs sentimens, le prélat, alors nommé à l'archevêché de Cambrai, ne cessa de protaster de sa docilité et de son entière soumission à Bossuet, auquel il demandait instamment une décision péremptoire et catégorique, afin, disait-il, d'embrasser sincèrement son opinion: il combattit cependant avec serveur pour les intérêts de l'amour pur dont il était embrasé, et ce sut lui qui sit ajouter quatre articles en faveur de cet amour, aux trente seuls que la commission avait rédigés, et qui lui paraissaient devoir, par leur dureté, renverser la doctrine des mystiques mêmes dont la sainteté est reconnue par toute
l'église. Nous avouerons avec peine que ce trait avancé
et soutenu plusieurs fois, muis de différentes manières
et en biaisant, par Fénelon, a toujours été nié fermement et dans les mêmes termes par Bossuet, comme
a été niée, et niée sous la foi du serment, par le même
évêque, la confession sacramentelle que l'archevêque de
Cambrai assurait d'avoir faite à Bossuet, et dont il l'accusait d'avoir violé le secret en y puisant les charges
sur lesquelles il avait bâti son procès contre le quiétisme (¹): cela nous met dans la nécessité d'inculper de

(t) Ge fait, vrai ou faux, peu importe, de l'abus de la confession sacramentelle, dont il est impossible que les hommes n'abusent pas, fit du bruit et par conséquent causa du scandale, parce qu'il concernait les matières religieuses, et que sur lui roulait en partie la dispute entre deux sectaires de haut rang. Dans d'autres cas, cet abus, soigneusement caché aux yeux du vulgaire, paraissait fort légitime au pouvoir qui en faisait son profit.

Voici un exemple : En 1706, les fermiers des revenus publics s'étant plaints au roi de la fraude au moyen de laquelle on les privait impunément des droits qui leur avaient été adjugés, le ministre de Torcy donna ordre aux archevêques et évêques de France de tenir la main « à ce que les confesseurs, dans chaque diocèse, au tribunal de la confession, fissent leur devoir dans une affaire de cette conséquence, où il s'agissait si fort des intérêts du roi. » L'abbé Jean-Baptiste Denis dit avoir vu cette lettre-girculaire et en avoir fait lui-même lecture à l'évêque de Meaux (M. de Bissy), dont il était secrétaire. — Mémoir. anecdot. de la cour et du clergé de France, p. 18 et suiv. — Louis XIV, si bien servi, pour l'exacte et scrupuleuse rentrée de ses impôts, par le sacrement de la confession auriculaire, le fut bien ôt d'une manière plus générale et plus large encore, par les casuistes de cet étrange signesensible, comme ils le qualifient, d'une grâce spirituelle. Le grand monarque était soucieux (1710): il n'avait pu, quoique roi, dépouiller entièrement les sentimens de l'homme; et au moment de fouiller, pour les besoins de son ruineux règne, jusqu'au fond de la bourse des Français, il lui vensit comme une

mensonge sur des faits qui ne pouvaient qu'être ou ne pas être, l'un ou l'autre de ces deux prélats (1). Pour ne plus revenir à madamé Guyon, nous dirons ici qu'elle fut mise à la Bastille (1695) et n'en sortit qu'en 1702: elle mourut quinze ans après, en protestant de son innocence sur la plupart des points dont elle avait été accusée, et en accusant à son tour ses ennemis d'un acharnement impardonnable, qui leur avait fait falsisser ses écrits et en tirer des conséquences odieuses et ridicules pour la perdre (2).

espèce de remords pour l'abus qu'il avait fait de son autorité par le passé, et pour l'abus plus grand qu'il allait en faire. Il confia ses chagrins et ses doutes au jésuite Tellier, qui dissipa sacilement les premiers en levant les autres. L'adroit confesseur fit décider par les plus habiles docteurs de Sorbonne, que le roi est le véritable et le seul propriétaire du sol de son royaume et de tous les biens de ses sujets. Louis XIV sentant d'après cela combien encore il était généreux en permetlant aux Français de vivre, redoubla les charges sous lesquelles ils gémissaient, et reprit toute sa gaîté. —Saint-Simon, mémoires, t. 9, p. 44. —Ces anecdotes prouvent surabondamment ce que nous avons démontré tant de fois, savoir, que la religion avait fini par n'être plus qu'un moyen de gouvernement et d'exploitation, et le clergé un corps particulier d'agens de la cour pour maintenir le despotisme et le rendre le plus productif possible; et que Louis XIV avait été très fondé à dire au roi de Tunquin que la religion romaine est la plus propre pour faire régner les rois ABSOLUMENT sur les peuples. — Vey. introduction générale, t. 1, p. cij.

- (1) Sur ces deux grands personnages de l'histoire religieuse de cette époque, nous renvoyons à la première note supplémentaire, à la fin du shapitre.
- (2) Bruzen de la Martin. hist. de Louis XIV, l. 51, t. 5, p. 99.—
  D'Aguesseau, mémoir. sur l'église de France, t. 13, p. 169 et suiv.—
   Phelipeaux, relat. sur le quiét. l. 1, t. 2, p. 125 et 137 et suiv.—
  Bossuet, instruct. sur les états d'orais. l. 10, n. 5, t. 6, p. 204 et suiv.;
  n. 21, p. 228. Relat. du quiét. sect. 3, t. 6, p. 599 et suiv.— Remarq. sur la répl. à la relat. p. 709. Mém. chronol. et dogm. san. 1695, t. 4,

Nous voici arrivés à la scène la plus déplorable de l'histoire du quiétisme de France, qui, s'il a eu l'avantage de ne point avoir fait verser le sang, a mis du moins au grand jour les honteux effets de la passion et du fanatisme d'un côté, et des illusions d'une dévotion puérile de l'autre, sur deux des plus beaux génies dont la religion catholique au dix-huitième siècle puisse se vanter. Nous ne dirons pas positivement que l'altier Bossuet vît, avec des yeux d'envie, la grande réputation et la brillante fortune de l'archevêque de Cambrai: mais toujours est-il que, non content de la "mortification qu'il lui avait fait souffrir, lors de la condamnation de madame Guyon, il chercha à l'humilier de nouveau, et il composa le traité Des états d'oraison, qu'il pria Fénelon d'approuver, avant qu'il le livrât à l'impression. L'on a vu par plusieurs citations prises dans cet écrit de l'évêque de Meaux, que le mysticisme en général, auquel Fénelon paraissait sincèrement attaché, y était traité sans aucun égard et avec un peu de mépris; outre cela, le quiétisme moderne y était peint sous les plus noires couleurs, et rendu odieux de toutes les manières, surtout comme détruisant le culte, les mystères et l'oraison, et comme anéantissant l'amour pour la vertu et l'horreur pour le vice. L'archevêque de Cambrai ne put nier que cette doctrine ne fût abominable, et qu'elle ne rendît abominable toute personne qui l'aurait enseignée; mais il

p. 25 et suiv. — Mém. pour l'hist, du xviii siècl. t. 4, art. Guyon, p. 75. — (M. l'abbé Guillon) histoire gén. de l'église au xviii siècle, l. 3, t. 1, p. 242 et suiv. —Le même, pièces justific. ibid. n. 2, p. 352 et suiv.

ajouts qu'il était saix que madame Guyon sat dons ce cas: et aux cetta assertion, il resusa son assentiment au livre de Bossuet, qu'il appelait une satire personpelle coptre une semme dont les liaisons avec lui avaient été généralement connues.

Il sit plus; voulant à la fois venger l'honneur de son amie et rétablir la doctrine sanctifiée des anciens mystiques, à laquelle, selon lui, Bossuet avait porté un coup mortel, il publia (1697) une Explication des maximes des saints, où il s'étendit amplement sur le système de ce qu'il nommait la vraie spiritualité et les voies intérieures, établies sur des passages pris des mystiques les plus célèbres et les plus vénérés, et où il s'essorga de tracer distinctement la ligne si délicate et presque imperceptible de démarcation, entre les expressions d'une dévotion exaltée et tendre, et les extravagances d'un enthousiasme ridicule. Dès que les Maximes des saints parurent, elles excitèrent l'attention publique, et furent presque généralement attaquées; Bossuet les flétrit sans ménagement, comme « une apologie cachée du quiétisme, » une répétition des écrits de madame Guyon, qui n'étaient eux-mêmes qu'une répétition de ceux de Molinos; il appela Fénelon le nouveau Montan d'une seconde Priscille... L'archevêque de Cambrai employa toute sa logique à désendre cette production indigne de son esprit, par des apologies sans nombre, qui en étaient plus indignes encore; il plaignit amèrement de l'évêque de Meaux, qui, disait-il, le faisait rever les yeux ouverts, et avancer des choses qu'on ne soutient qu'après avoir perdu l'usage de la raison. Les deux chefs de parti, outre les injures qui leur échappèrent l'un contre l'autre dans la chaleur de la dispute, avaient d'abord poussé un peu plus loin peut-être qu'ils ne l'auraient voulu dans la suite, l'opinion en faveur de laquelle ils combattaient: Fénelon admettait, sans nul doute, là nécessité de la vertu; mais il citait des écrivains et reproduisait des sentences qui forçaient à conclure que la vertu est inutile: Bossuet réjetait l'amour parsaitement pur et désintéressé, comme une chimère et un pieux excès; mais il voulait avoir l'air de respecter, avec l'église, des saints dont toute la doctrine reposait sur ce même amour. Ils se montrèrent peu à peu plus conséquens, à mesure qu'ils se calmaient, quoiqu'ils ne réussissent jamais à se débarrasser entièrement des contradictions qui avaient fait l'ambiguité de leur conduite. Le public, moins subtil qu'eux et plus juste, condamna l'évêque de Meaux pour la forme et l'archevêque de Cambrai pour le fond; les plaisans dirent, que le premier détruisait la charité pour mieux établir l'espérance (1).

Bossuct répondit à ceux qui lui reprochaient d'avoir détruit la mysticité reconnue par l'église, par son traité intitulé Mystici in tuto, et à ceux qui l'accusaient d'avoir repversé la doctrine de l'école sur la charité, par celui qu'il intitula Schola in tute. — Vid. t. 7, p. 3 et 52.

<sup>(4)</sup> Bausset, hist, de Pénelon, l. 3, t. 2, p. 5 et suiv. et pièses justifié.
n. 4 et suiv. p. 488. — Abrég. chron. de l'hist. ecclés. à l'année 1699, t. 2,
p. 441. — Phelipeaux, relat. sur le quiét. l. 2, t. 1, p. 193 et suiv. et 215.
— Voltaire, siècle de Louis XIV, chap. 38, t. 21, p. 380. — Hist. des papes,
t. 5, p. 407. — Bossuet, prem, écrit à M. l'archev. de Cambrai, t. 6, p.
294. — Id. somm. de la doct. de M. de Cambrai, p. 505 et suiv. — Id.
relat. du quiét. sect. 3, t. 6, p. 606; sect. 4, p. 610 et suiv.; sect. 5, p.
622; sect. 11, p. 651 et 653. — Id. in quiet. rediv. t. 7, p. 154 et seq.

Les choses en vinrent au point que Fénelon porta l'affaire à Rome, où Bossuet se hâta aussitôt de faire solliciter contre lui. C'est ici que l'on voit de nouveau, dans tout son jour, le jeu des passions: les jésuites, qui avaient été les plus ardens ennemis du quiétisme de la Bourignon, jusqu'à seconder les oratoriens que leur procès contre le père De Cort avait également animés contre elle, se déclarèrent maintenant les désenseurs les plus zélés du quiétisme de l'archevêque de Cambrai, dont ils voulaient se faire un appui contre la gigantesque réputation de l'auteur des quatre articles du clergé de France, quoique l'amour pur, sous quelque forme qu'il se montrât, parût toujours saire partie de la doctrine des jansénistes que les jésuites devaient, par vocation, contredire et combattre. Ce n'est pas tout: depuis que madame de Maintenon avait su que Fénelon s'était opposé à la déclaration de son mariage avec le roi (1), elle avait abjuré son attachement pour le prélat et pour le quiétisme qu'elle avait d'abord soutenu aussi bien que lui; et le faible et dévot Louis XIV fut forcé de solliciter près du saint siège la condamnation d'un des évêques les plus distingués de son royaume, dont sa femme et un autre évêque également distingué avaient juré la perte. Quoi qu'il en soit,

<sup>(1)</sup> M. de Bausset, pour nier cette circonstance, s'est vu dans la nécessité de faire un très bel éloge de madame de Maintenon: comme on ne partage pas-généralement aujourd'hui son enthousiasme pour cette femme de Louis XIV, nous nous croyons dispensé de le réfuter. — Voy. Hist. de Fénelon, t, 1, pièces justif. n, 9, p. 539.

la cour de Rome, malgré toutes les raisons qu'elle avait de céder à l'impulsion qui lui était donnée, ne se décida cependant que le plus lentement et le plus tard qu'il lui fut possible. Elle fit nommer deux commissions l'une après l'autre, dont la première, après douze conférences, et la seconde, après vingt et une, ne résolurent rien : il fallut encore après cela cinquante-deux congrégations pour déterminer les propositions censurables dans le livre des Maximes des saints, et trente-sept pour savoir de quelle manière on les censurerait.

Sur ces entresaites, on préluda au jugement définitif de Fénelon par la sentence que prononça contre lui le clergé de France, sans préjudice, fut-il dit, de la décision pontisicale, et par la condamnation en France et à Rome de plusieurs prêtres et moines qui s'étaient rendus coupables du libertinage le plus dégoûtant, au nom de l'amour pur, et pour purisser avec les pénitentes qu'ils séduisaient, ce qu'il restait aux uns et aux autres de tentations mondaines et de penchant aux plaisirs sensuels. Ces abus de la religion et de la direction spirituelle de femmes jeunes par des prêtres corrompus, ont toujours existé et existeront toujours (1); seulement on les remarquait davantage à cette époque, parce que tous les yeux étaient tournés vers ce point, et que, parmi tant d'autres erreurs, c'était là celle qu'on avait le plus d'intérêt à détruire. Enfin (12 mars 1699), le pape publia la bulle qui con-

<sup>(1)</sup> Voyez la 2° note supplémentaire, à la sin du chapitre.

damingit vingt trois propositions des Maximes des saints, comme teméraires, scandaleuses, intalsonnantes, offensives des orelles pienses, pernicieuses dans la pratique et erronées respectivement. Cette bulle tant désirée fut rêçue en France, malgré toûtes les formes et les clauses contraîres aux droits et usages de l'église gallicane. L'archévêque de Cambrai fut le premier prélat du royaume qui s'y soumit et qui publia hautement (ses ennemis dirent orgueilleusement) sa propre humiliation, par un mandement où il fit preuve d'une force d'esprit bien rare pour un théologien trompé dans ses espérances, cellé de ne trahir aucun sentiment de colère ni de dépit, de ne laisser percer aucune réstriction, mi expresse, ni mentale (1).

Ainsi se termina une futte, où l'église eut à prosérire forcement ceux qui soutenaient une opinion que l'église elle-même avait sanctifiée; ce qui lui sit éprouver le même embarras que dans l'affaire des jansénistes, lorsqu'il avait fallu foudroyer les augustiniens, sans toucher à la doctrine de saint Augustin, qu'elle avait eu tort de canoniser autresois, ou qu'elle eut du toujours respecter également, si elle voulait conserver le caractère d'infaillibilité et de

<sup>(1)</sup> Limiers, hist. de Louis XIV, 1.43, t.7, p. 93 et aviv, — Lerroy, hist. de France sous Louis XIV, ann. 1699, t. 2, p. 895. — Phelipeaux, relat. dir quiet. h. 2, t. 4, p. 288, 276, 285 et 298; l. 3, t. 2, p. 5 et suiv.; l. 4, p. 482 et aviv. — Brazen de la Martin. hist. de Louis XIV, l. 53, t. 5, p. 182. — Muratori, annal. d'Ital. anno 1699, t. 11, part. 2, p. 828. — Anquetil, Louis XIV, sa cour et le régent, t. 2, p. 128. — Innocent. pap. XII, const. 177, Cum alias, t. 9 bullar, p. 499. — Mém. chronole et dogmat. ann. 1699, t. 4, p. 188.

ses

perpétuité dans la foi dont elle se vante si mal à propos: triste résultat de se croire au dessus de l'humanité, alors même que l'on professe des dogmes que l'on pourrait appeler moins qu'humains, à cause des variations et des contradictions sur lesquelles its reposent!

# NOTES SUPPLEMENTAIRES.

N. 1. — Fénelon. — Ses délations secrètes. — Il était persécuteur. — Affilié aux jésutes. — Templier. — Panthéiste. — Ami de l'abbé Dubois. — Bossuet était-il marié?

Le nom de Fénelon ne rappelle plus aujourd'hui que l'auteur de Tétémaque, qui était plus frappé du despotisme du grandroi, que de l'éclat dont son trône était entouré, et qui prévoyait qu'à une époque plus rapprochée qu'on ne le creyait généralement alors, non seulement tout éclat royal s'évanouirait, mais encore que la force qu'il est appelé à dissimuler se briscrait sancretour dans les mains qui en avaient si étrangement abusé. C'était là, certes, une grande perspicacité et une admirable justesse d'intelligence. Mais examinons Fénelon sous un rapport plus important, le rapport moral. Voici le portrait que nous a laissé de cet évêque le chancelier d'Aguesseau. La réputation qui lui a été faite dans des vues différentes par les jésuites et les philosophes du dernier siècle, ne nous laisse apercevoir en lui qu'un prêtre vertueux et tolérant : d'Aguesseau fait ressortir surtout l'homme « simple et délié, ouvert et profond, modeste et ambitieux, sensible et indifférent; capable de touf désirer, capable de tout mépriser ; toujours agité, toujours tranquille ; ne se mélant de rien, entrant dans tout; sulpicien, missionnaire même, et courtisan; propre à jouer les rôles les plus éclatans, propre à vivre dans l'obscurité; suffisant à tous et se suffisant encore plus à lui-même; génie versatile qui savait prendre tous les caractères, sans jamais perdre le sien; dont le fond était une imagination féconde, gracieuse et dominante.... » — Œuvres complèt. l'Eglise de France, t. 43, p. 467 et 168.

Toutes ces qualités réunies prouvent beaucoup de connaissance du monde, du savoir-faire, et un pressant besoin de parvenir; mais elles ne prouvent que cela.

Ce n'est qu'à regret que nous attaquons un nom aussi généralement vénéré que celui de l'archevêque de Cambrai. Le nombre des hommes qui ont véritablement honoré l'humanité est déjà si petit, que c'est une perte réelle que de devoir en retrancher un seul de ceux sur lesquels on s'était flatté de pouvoir compter le plus. Mais la vérité avant tout; devant elle doivent disparaître les considérations quelles qu'elles soient, d'utilité, de convenances et d'égards. D'ailleurs, il n'est point de réputations d'hommes qui soient nécessaires au triomphe de la vérité, et jamais une réputation d'homme ne sera bien établie, que lorsqu'elle le

sers sur la vérité même, sans déguisement, sans réticence et sans détour. Les opinions ne tirent point leur valeur du nom de ceux qui les ont professées : ceux-ci, au contraire, fondent un nom vraiment digne de respect, sur la pureté et le désintéressement de leur vie, toujours d'accord avec des opinions saines et justes.

Nous avons cru ce préambule nécessaire, avant de reproduire ici l'analyse de plusieurs pièces et documens peu honorables pour Fénelou, et cependant publiés dans la collection complète de ses œnvres, par ses admirateurs les plus dévoués, les sulpiciens. Nous commencerons par une dénonciation formelle et secrète, au pape, de presque tout le chergé et des ordres religieux d'Europe, de la cour et de la magistrature de France, coupables aux yeux de l'archevêque de Cambrai, du crime irrémissible de jansénisme, ou plutôt d'anti pésuitisme, avec instances pressantes d'appliquer à ce mai presque universel, puisqu'il avait laissé intact le seùl séminaire de Saint Sulpice, des punitions sévères, rigoureuses même.

La pièce adressée au cardinal Gabrieli, et conservée au Vatican, carton 2, Francia. Costituzione Vineam Domini, T.n. 2267, porte pour titre: « Mémoire à notre saint père le pape. il doit être lu secrètement (Vemoriale D. N. Clam legendum. 1705).

On y lit: « Des expériences sans nombre ont prouvé à l'évidence qu'il ne reste plus aucun espoir de réduire la faction jansénienne ( janseniana factio) par des moyens de modération et de douceur. . . Pendant que l'indulgence paternelle suspend l'emploi des remèdes plus violens (asperiora remedia), la contagion (contagium) se propage sans obstacle et impunément.» — Fénelon. œuvres, memoriale, etc. § 1, t. 2, p. 596 — A la table des matières, ce paragraphe est indiqué sous la rubrique : « Il est urgent de contenir la faction jansénienne, par des mesures rigoureuses.»

Féncion s'attache ensuite à démontrer qu'il n'y a plus que des jansémistes, « La Belgique en cs. infectée ( § 2, p. 597), ainsi que la Hollande ( § 3, p. 599); l'électeur de Cologne les favorise ( § 4, p. 600); la cour de Vienne est plus que suspecte de ne pas lenr être contraire ( § 6, ibid.). Les écrits de la secte se sont glissès partout. À Naples ( ibid. p. 601); leur doctrine s'est insinuée en Espague ( § 7, ibid.), et jusqu'à Rome ( § 8, p. 602). Mais c'est en France que le mai a pénétré plus avant, et qu'il règne sans obstacle ( § 9, p. 603). La plupart des évêques et des ordres religieux, dominicains, carmes, augustins, génovélins, bénédictins, prémontrés, oratoriens, capacins, lazaristes, etc., sont jansénistes ( § 101 p. 604); ainsi que les collèges, les écoles, et même les précepteurs des jeunes princes ( § 41. p. 606), les princes et les princesses ( § 42, p. 608), les parlemens et la magistrature ( § 18, p. 609). Le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, hésite sans cesse

et n'est d'ailleurs jamais ferme dans ses résolutions: puis il est mal entouré et plus mal dirigé (\$14, p. 611). Il faut se dépêcher de porter remède au mal (\$15, p. 612); le moment en est propice (\$16, p. 614). Il faut imposer des formulaires, exiger des sermens, dépouiller les récalcitrans de leurs bénéfices et les excommunier: si, après avoir juré, ils retombent de nouveau dans l'erreur, il faut leur appliquer toutes les peines canoniques (\$17, p. 616).

La pièce entière, où il n'y a de loués que les séminaristes de Saint-Sulpice comme purs de la tache dont il flétrit tous les adversaires des jésuites, et qu'il dit être, à cause de cela seul, méprisés et hais par l'archevêque-cardinal, est un acte de basse délation; le prélat dénonciateur a bien soin de recommander qu'en sévissant sévèrement et contre tout le monde, le pape ne le nomme jamais, lui Fénelon, et ne le trahisse d'aucune manière. Les noms propres y fourmillent, et à leur défaut les indications les plus précises en tiennent lieu et y suppléent.

Après avoir rapporté cette pièce comme la principale, nous nous contenterons de dire en général que la correspondance du mystique archevêque de Cambrai, conspirant avec ses amis de cour pour préparer une révolution de palais, nullement quiétiste, décèle à chaque phrase l'acharnement qui a peur. Toujours il veut frapper, mais sans qu'on se doute que ce soit lui qui frapper; il ne se sert que de noms supposés, n'écrit jamais par la voie ordinaire ouverte à tous, ne cesse d'exiger le secret de confession, de recommander le mystère, de manière encore à ce que rien ne paraisse mystérieux. Il sent si bien qu'il dénonce tout le monde, qu'il exprime souvent ses craîntes de passer pour délateur (au duc de Chevreuse, 17 décembre 1709, correspond. t. 1, p. 321) : et puis ceux de ses amis dont il disait du mal, le regarderaient comme un ami très ingrat et très infidèle (au même, 16 janvier 1710, p. 330).

Il serait bon, avait-il déjà écrit au duc de Beauvilliers (30 novembre 4699), qu'en « laissat (les jansénistes) se battre de plus en plus selon leur zèle imprudent et acre, et qu'on prit des mesures bien secrètes pour les réprimer efficacement.... il faudrait les laisser enferrer, et ne se commettre en rien. »— Correspond. p. 83.

Et tandis qu'il faisait à l'ombre cette guerre à mort aux jansénistes, Fénelon écrivait à Rome, probablement à l'ambassadeur de France (2 septembre 1713), qu'il ne ressentait ni haine ni amour pour aucun des deux partis théologiques qui déchiraient la France; que même il serait charmé qu'il n'y cût jamais eu réellement de jansénisme (Vatican, carton à, Francia. Giansenismo \*). — Il ne courait plus aucun risque alors

<sup>(1)</sup> Les cartens au Vatican, qui renforment les lettres autographes de Féncien centre les jansénistes, ou pour pousser à la promulgation de la fameuse bulle Unigenites, pertent pour étiquettes, outre celles que nous avons déjà indiquées:

de montrer de la modération; il savait que la bulle Unigenitus allait être signée, comme elle le fut six jours après. Les jansénistes qui prirent copie de cette lettre de Fénelon pendant que les archives pontificales se trouvaient à Paris (1811 et 1812), furent assez simples pour s'étonner de ce que le prélat, leur adversaire, qui, en 1706, les avait si vivement attaqués dans son mémoire au cardinal Gabrieli, quelques années après, fût encore dans le doute sur la nature de leur erreur, et même sur la question de savoir s'ils étaient dans l'erreur. Les sulpiciens plus retors prouvèrent qu'ils avaient bien compris Fénelon, en n'insérant pas sa lettre du 2 septembre 1713, dont cependant ils parlaient au tome 10, préface, p. exexeur, de leur volumineuse édition des œuvres de l'archevêque de Cambrai.

Nous n'avons cité jusqu'à présent que des actes de persécution théologique: prouvons maintenant que Fénelon ne s'arrêtait pas à ces rigueurs spirituelles. Il fut, dit le cardinal de Bausset, un ange tutélaire pour les jansénistes de son diocèse. Ce diocèse et Cambraimême, ajoute-til en citant les mémoires du duc de Saint-Simon, plus janséniste que jésuite, mais avant tout grand seigneur et par conséquent de la religion de l'aristocratique Fénelon; ce diocèse et Cambrai « leur furent des lieux de constant asyle et de paix. »— « Nous avons, c'est toujours M. de Bausset qui parle, nous avons toutes les lettres de Fénelon adressées aux personnages puissans de la cour: il n'en est pas une seule où il dénonce à l'autorité aucun de ceux qui mettaient le plus d'acharnement à propager leurs turbulentes opinions; il n'en est pas une seule où il provoque des mesures de sévérité ( Bausset, hist, de Fénelon, l. 5, t. 3, p. 271). »

Le cardinal biographe avait en effet tous les écrits de Fénelon qui ont été publiés peut-être un peu légèrement par ses partisans et ceux de son hèros: il avait entre autres un mémoire sur l'état du diocèse de Cambrai, daté de septembre 1702 et adressé à N. (le duc de Chevreuse). « Comme je ne dois paraître en rien, y dit l'archevêque en commonçant,... je conjure ceux à qui ce mémoire sera confié, de me garder un secret inviolable. » Il ne pouvait pas, lui, exclure des dignités ecclésiastiques les théologiens de Louvain, quoique soupconnés de jansénisme, car c'étaient les seuls savans et les seuls zélés du diocèse; il se ferait lapider s'il le tentait: mais il demande que le roi ordonne de les exclure, et de les exclure tous, même les non jansénistes, pour couper court à toute pos-

Prancia. Costituzione Unigenitus. 2270; Clemens XI, registr. Francia. n. 2074; Francia. Costituzione Unigenitus. D. 2277; Francia. Costituzione Unigenitus. 2277 (sans D); 1. Francia. n. 2078. ۶,

sibilité d'en employer de suspects. En outre, le roi devait forcer les professeurs molicistes de théologie à l'université de Donai, à donner leur démission, parce qu'ils étaient faibles. Les jésuites auraient pris leur place. Il est capital, ditencore Fénelon en terminant, que ce qu'on sera ne paraisse pas venir de moi, et qu'on ne puisse pas m'en soupçonner (Œuvres, t. 12, p. 591 et suiv.).»

M. de Bausset connaissait aussi le plan de gouvernement de Fénelon, tracé d'un commun accord avec le duc de Chevrense, pour être suivi par le duc de Bourgogne lorsqu'il serait parvenu à la royauté, et où on lit: Faire accepter la bulle (Unigenitus) par tous les évêques. Faire déposer ceux qui refuseraient. Oter les docteurs d'abbés (sie), répétiteurs, grands-vicaires, professeurs et supérieurs de séminaires, imbus de jansémismes. Donner une règle de doctrine à l'oratoire, aux bénédictins, aux chanoines réguliers. « — Œuvres, t. 22, p. 589.

Nous y ajouterons un mémoire inédit dans lequel Fénelon, en fatar ministre d'état, réserme personnes et choses, et compose pour la minorité de Louis XV un conseil de conscience pour la direction des affaires ecclésiastiques et la collation des bénésices et dignités de l'église, en passant en revue le haut clergé de France, et accolant, comme de contume, au nom de chacun des personnages, une note de police.—La

France catholique, t. 3, p. 180 et 268.

Que deviennent après cela la sincérité et la véracité, tant du cardinal biographe que de Fénelon lui-même se lamentant sur la destruction de Port-Royal-des-Champs, et écrivant à Rome, dans la lettre que nous avons déjà signalée, que, « s'il s'était plaint publiquement, c'avait été dans l'intention de faire croire aux Louvanistes que les élèves de leur université étaient vexés au séminaire de Cambrai; ce qui, au su de tous les hommes de sens, était tout à fait contraire à la vérité ( quod a vero prorsus alienum esse omnes cordati probe norunt). »—Vatican, cart. 4, Francia. Giansenismo.

Le dévouement de Fénelon aux jésuiles est hors de tout doute; peutêtre même était-il coadjuteur temporel de la société. Dans une lettre à l'abbé de Chanterac, son oucle, alors à Rome (27 mars et 5 avril 1698), il accuse réception des choses très obligeantes que lui avait envoyées le P. général des jésuiles. « Témoignez-lui, ajoute-t-il, je vous en conjure, combien je le révère, et avec quel zèle cordial je serai jusqu'à la mort ami sidèle de sa compagnie. » Et dans la lettre suivante, il charge Chanterac d'une lettre pour le même général, en disant: « Il ne faut pas qu'elle se divulgue; vous en comprenes assez les raisons. »— Correspond. t. 8, p. 535 et 542.

Ce dévouement ne se démentit jamais. Le P. Tellier était, par l'entremise des ducs de Beauvilliers et de Chevreuse, son confident prdinaire et son coopérateur pour les projets de vexations et de persécutions qu'il ne se lassait pas d'élaborer.

Nous saxons que l'archevêque de Cambrai s'était sait recevoir chevalier du Temple. Son installation eut lieu en 4699, époque à laquelle ilétait déjé, consacré, avant lui (1665), avait été reçu le calviniste Bochart. Après lui, le surent Massilion (1703), le prince royal de Prusse, depuis Frédéric II (1738), l'abbé Barthélemy et Duclos (1745), entin Dupuis, l'auteur de l'Origine de tous les cultes. Dulaure, M. Isambert, etc.— Grégoire, hist. des sectes religieuses, Templiers, t. 2. p. 401.

Il ne sera pas inutile de rappeler ici quelle est la profession de soi des templiers relative à Dieu. Dieu est tout ce qui existe; chaque partie de ce qui existe est une partie de Dieu, mais n'est pas Dieu. Immuable dans son essence, Dieu est muable dans ses parties, qui, après avoir existé sous les lois de certaines combinaisons plus ou moins compliquées, revivent sous des sois de combinaisons nouvelles. Tout est incréé. »—Ibid.p. 408.

Une conséquence rigoureuse de cette définition, c'est que « l'ordre de la nature est immusule; conséquemment toutes les doctrines que l'on voudrait étayer sur un changement de ces lois ne seraient fondées que sur l'erreur. » — Ibid. p. 409.

Féncion avait donc, en se faisant affilier à l'ordre du Temple, reconm que la doctrine qu'il prêchait comme prêtre catholique, et au nom de laquelle il persécutait comme catholique zélé, doctrine à laquelle il donnait des miracles pour appui, était fanse. Ce qui est remarquable, c'est que dans son Traité de l'existence et des attributs de Dieu, l'ex-t chevêque de Cambrai avait defini l'Être par excellence dans des termes sentant le panthéisme, pour le moins autant que ceux employés par les templiers : « Dien est véritablement en lui-même tout ce qu'il y a de réel et de positif dans les esprits; tout ce qu'il y a de réel et de positif dans. les corps; tout ce qu'il y a de réel et de positif dans les essences de toutes les autres créatures possibles, dont je n'ai point d'idée distincte. Il a tout l'être du corps, sans être borné au corps; tout l'être de l'esprit sans être borné à l'esprit : et de même des autres essences possibles. Il est tellement tout être, qu'il a tout l'être de chacune de ses créatures; mais en retranchant la borne qui les restreint. Otez toute borne, ôtez toute dissérence qui resserre l'être dans les espèces, vous demeurez dans l'universalité de l'être, et par conséquent dans la perfection infinie de l'être par lui-même. Il s'ensuit de là que l'être infini ne pouvant être resserré dans aucune espèce, Dieu n'est pas plus esprit que corps, ni corps qu'esprit : à parler proprement, il n'est ni l'un ni l'autre; car qui dit ces deux sortes de substances, dit une différence précise de l'être, et par conséquent une borne qui ne peut jamais convenir à l'être universel. » — Traité cité, \$ 66, t, 4, cenyres, p. 221.

Ce passage, que les éditeurs précédens aveientern devoir modifiei par de prudentes variantes, les sulpiciens se vanteut de l'avoir rétablis d'apprès une copie revue et corrigée en plusieurs entireits par Rénelon lui-même.»

Les fameux vers attribués à Fénelon et qu'en lit dans la Vie du prélat, par son neveu, comme étant l'expression de ses sentimens, lorsqu'il était revenu de la plupart des illusions qui avaient hercé sa jeunesse :

Jeune j'étais trop sage Et veulais tout savoir. Je n'ai plus en partage Que badinage, Et touche au dernier age, Sans rien prévoir;

des vers ont été niés par quelques admirateure d test pris de Pénelen. D'autres ont cherché à les faire passer pour une strophe d'un cantique spirituel, dont ils donnent le reste, et où le mot badinage forme un singulier contresens. «Il fit ces vers; dit Veltaire, en présence de son neveu, le marquis de Fénélon. C'est de lui que je les tiens. Je garantis la certitude de ce fait... Le neveu de l'archevêque de Gambral (m'a) assuré plus d'une fois qu'ils étaient de son oncle, et qu'il les lui avait entendu résiter le jour même qu'il les avait faits. » Nous croyens que cette espèce d'improvisation est simplement l'épanchement d'un esprit désappointé, dégoûté de tout, doutant de tout, indifférent à tout ; à moins que cene 3 soit une réminiscence du quiétiste non-chaloir de son anciente ainle.— Vie de Fénélon, par le marquis de Fénélon, p. 163. — Veltaire, siècle de Louis XIV, chap. 38, t. 8, œuvres, t. 27, p. 199.

Il nous reste à parler de la liaison de l'archevê que de Cambr ai avec celui qui devait être son successeur, le trop fameux abbé Dubois. Cette liaison qu'il était impossible de révoquer en doute, a fait faire aux éditeurs de l'évidence qu'il était impossible de révoquer en doute, a fait faire aux éditeurs de l'évidence que moralité est incontestable, pour l'abbé Dubois, prouve à l'évidence que celui-cin'était pas un homme aussi abominable qu'on a cherché à le faire croire. Nous sérons assez charitable pour ne pas rétorquer l'argument et dire : cet attachement pour un prêtre, dont l'infamie était notoire et ne saurait être contestée, prouve que l'évidence qu'on s'est plu à le répéter.

Fénelon écrivit à Dubois, entre autres lettres, celles du 31 mars 1691, du 5 mai 1693, du 10 juin 1695 et du 4 octobre 1706. Hors celle de 1706 qui a été publiée à part avec celle de 1691, ces lettres se trouvent dans la correspondance tle l'édition sulpicienne. Elles sont l'expression d'une lizison intime, basée sur des convenances de caractère, une estime sentie, des services mutuels de haute importance, etc., etc. L'ari

chevêque y parle de la cordialité et de la force avec lesquelles il honore l'abbé; du bon cœur de celui-ci; de leur solide amitié; de la forte passion qu'il éprouve pour Dubois; de la guerre que celui-ci faisait conjointement avec son élève le duc de Chartres, et où il allait au fen comme un grenadier, ce que Fénelon ne blame aucunement, etc. Le 14 octobre. 1711, le prélat écrivit à madame Roujault, semme de l'intendant de Poitiers, et son ancienne con-sœur en guyonisme, pour lui recommander vivement l'affaire importante que Dubois avait dans cette province ; et pour laquelle M. Roujault pouvait fort efficacement servir cet abbé, « son ami depuis un grand nombre d'années, et dont il avait reçu des marques d'attachement solides et touchantes; dont les intérêts lui sont sincerement chers, au point qu'il regardera les faveurs faites à Dubois comme faites à lui-même. » — Gazette des cultes, n. 48, samedi 24, ectobre 1829, p. 3 et 4. - Cette affaire était probablement celle du mariegedu futur cardinal, qu'il importait de couvrir d'un mystère impénétrable et inviolable à tout jamais.

Passons à l'antagoniste de l'archeveque de Cambrai, le célèbre évêque de Meaux.

Il serait inutile de tracer le caractère de Bossnet: moins fin et moins flexible que Fénelon, mais plus mâle et plus franc, ce prélat se montra toujours tel qu'il était, c'est-à-dire l'apôlogiste du catholicisme qui était à son déclin, le partisan quand même de l'autorité à laquelle on commençait à ne plus croire, et l'apôtre de la force que tous les esprits s'ocquaient déjà à démolir, l'ennemi déglaré d'une puissance nouvelle à laquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas donné à ce génie essentiellement despotique d'aquelle il n'était pas do

Nous nous bornerons à signaler une seule circonstance de la via de l'évêque de Meaux, parce qu'elle a été vivement contestée par les panégyristes des gens d'église, et parce que, si elle est vraie, comme il est possible qu'elle soit, elle prouve que, bien qu'il combattit les exagérations de l'amour mystique, Bossuet n'en avait pas moins cédé aux impersions d'un amour simple et vrai; et que, pour obéir en cela aux lois de la nature, il avait violé jusqu'à la loi qu'il plaçait au dessus de touté lei quelconque, celle de l'église catholique.

Bossuet était-il marié avant de devenir prêtre, et le demeura-t-il sesst-, tement étant évêque? Nous no nous fierens pas uniquement, pour décider cette question, aux mémoires de Jean Denis, secrétaire du cardinal de. Pissy, quoiqu'il sût plus que personne à même d'être bien instruit de la

chose, parce que cet abbé, d'un caractère peu grave, était, en sa qualité de nouvert converti au protestantisme, intéressé à dénigrer les prélats de la communion papale (Anecdotes de la cour et du clergé de l' France, p. 106 et suiv.). Nous ne citerons pas même Voltaire qui pourrait également paraître suspect : cependant ce philosophe qui affirme le mariage de Bossuet, était en correspondance intime et suivie avec la samille Secousse qui avait le secret de cette affaire. Nous dirons seulement ce dont tout le monde convient, savoir que l'évêque de Meaux avait acheté pour une demoiselle Desvieux la terre de Mauléon dont elle prit le nom, qu'il sit pour elle de grands et sréquens sacrisses d'argent, qu'il la voyait souvent, familièrement et longuement, chez elle, à toutes les heures du jour et de la nuit, et qu'il mourat sort endetté; ce qui, sur le resta de payer que saisaient les héritiers de Bossuer, occasionna un recours des créanciers contre la demoiselle de Mauléon elle-même. Et c'est de ce recours que ceux qui soutiennent la réalité du mariage de Bossuet sont résulter la demi publicité qui sut donnée à ce mariage, que mademoiselle de Mauléon menaça de digulguer entièrement, si les parens de seu son époux permettaient qu'elle sût troublée davantage dans la possession de ce qu'elle tenait de la libéralité de l'évêque de Meaux.

Dans le journal que l'abbé Ledieu, secrétaire particulier de Bossuet, a tenu des moindres actions et de toutes les paroles du prélat, on lit à la date du 11 avril 1704, après midi, c'est-à-dire un peu plus de douze heures avant la mort de l'évêque de Meaux : que l'abbé rédacteur lui ayant rappelé « le souvenir de quelques uns de ses amis qui s'intéressaient à sa personne et à sa gloire, il répliqua vivement : cessez ce discours; demandez pardon à Dieu de mes péchés. » L'abbé Ledieu ajouté immédiatement : « Il m'a ensuite chargé d'assurer madame de Mauléon de son souvenir jusqu'à la fin, et de lui amener M. Hébert, curé de Versailles (nommé depuis quelques mois à l'évêché d'Agen). »

Ce souvenir au moment suprême, où Bossuet repoussait tout autre souvenir quelconque, hors celui de son salut, présente quelque chose de solonnellement significatif. Il faut ajouter à cela que c'est la seule fois que la semme présomptive de Bossuet est appelée madame par lui-même ou par son secrétaire; jusque là cle est toujours désignée sous le nom de mademoiselle.

Le manuscrit original de l'abbé Ledieu. dont il pous a été permis de consulter une copie, a toujours été entre les mains des jansénistes, dépositaires de la botte d'Perrette, à commencer par l'abbé Bossuet, depuis évêque de Troyes, jusqu'à M. Tebaraud, qui lui ont fait subir, et pour eure, bien des ratures, surtout aux dates des 22 juin, 5 novembre et

jours suivans, 11 et 13 décembre 1708, 3 sévrier, 14 et 15 mars 1704; et qui ne lui permettront jamais de voir le jour. Nous avons parlé, au livre de la Prédestination, de la botte à Perrette; nous ajouterons ici qu'elle existe encore aujourd'hui, peu garnie, il est vrai, mais sournissant cependant, du moins en partie, aux srais des publications de ceux de la secte, en saveur de leur protestantisme catholique et de la grâce absolue, ou contre les jésuites, les cordicoles et la cour de Rome.

Pour en revenir à Bossuet, le président à la cour des comptes, Desvieux, vers 1763, se vantait hautement de sa parenté avec seu l'évêque de Meaux, comme époux de mademoiselle Mauléon.

#### No 2. — Direction secrète de semmes jeunes, par des prêtres, hommes avant tout.

On en peut prendre une idée dans les auto-da-fé de Valladolid, de l'année 1748, pour l'instruction du procès de la mère Aguéda, de ses religieuses et des moines, leurs directeurs et leurs complices : la mère Aguéda avait, pendant vingt ans, passé pour une sainte, tandis qu'elle avait accouché plusieurs fois dans son couvent, et que, sous sa direction, il s'était commis plus de vingt avortemens et plus de trente infanticides. L'inquisition traita les coupables avec beaucoup de douceur, en même temps qu'elle punissait sévèrement les jansénistes ou canonistes qui avaient dénoncé les usurpations de l'ultramontanisme. Il existe plusieurs bulles coutre les prêtres séducteurs dans le tribunal de la pénitence; ce qui démontre combien le mal était enraciné. Escobar, que l'on trouve toujours sous la main lorsqu'il s'agit d'une coupable indulgence, ne voit qu'un péché véniel dans les actes des confesseurs qui prennent la main à leurs pénitentes, leur tordent lés doigtset les pincent, et même qui leur touchent le sein, par simple affection... Don Llorente élablit un calcul foit curieux sur la fréquence des subornations dans les divers ordres religieux, fréquence qui augmente toujours, dit-il, en raison inverse de la facilité qu'ont les moines de se procurer des semmes d'une autre manière que par le consessionnal. Chez les carmes déchaux, les capucins, etc., on trouve un suborneur sur deux conts; viennent ensuite les augustins déchaux, les carmes et les augustins chaussés, les dominicains, les franciscains, les minimes, et ensin les béucdictins; les prémontrés, les bernardins, les oratoriens, etc. : ces derniers n'en donnent qu'un sur mille, et les prêtres séculiers, un sur dix mille. On pourrait tirer de ce calcul des argumens victorieux en faveur du mariage des cleres et contre le privilège de consesser, accordé aux moines; et une preuve évidente de l'impossibilité de la continence

shooling. — Don Llorente, hist, arit de l'inquisit chap: 28, art. 2, n. 14 et 15, t. 3, p. 36; chap: 40, art. 2, n. 3 à 14, t. 4, p. 38, et art. 3, n. 15, p. 45. — Pii IV quist. 37, Gam sieut nuper, t. 4, part. 2 ballar. p. 77. — Gregon. XV const. 73, Universi, t. 5, part. 5, p. 54. — Escober, theol. morel. tract. 5, exam. 2, cap. 5, n. 22, p. 546.

### CHAPITRE IV.

Les martinistes. — La sœur de la Nativité. — Amour qu'elle inspire. —Ses visions.— Ses prédictions. — Société des victimes. — Jung Stilling. — Les paschéoies. — Madame Krudner. — Ses publications. — Ses relations avec l'empereur Alexandre.

A la sin du dix-huitième siècle, Martines Paschalis et, après lui, Saint-Martin fondèrent une secte de théosophes ou martinistes, espèce de sous, qui ne sa vent pas encore assez bien ce qu'ils sont eux-mêman pour que nous cherchions à le savoir. Martinez disserte sur ce qu'était l'homme avant d'exister, aussi sérieusement et aussi savamment que bien d'autres. ont disserté sur ce qu'il sera lorsqu'il n'existera plus. Saint-Martin se déclara surtout l'ennemi des philosophès qui ne s'occupent ordinairement de l'homme que pendant qu'il existe: il soutint que les déistes, par exemple, s'ils étaient réunis, s'entredévoreraient comme des araignées; c'est ce que Pie VI avait dit avant lui, en parlant de l'assemblée des constituans français, qui, cependant, n'était pas toute composée de deistes. Nous jugerons plus charitablement des théosophes: seulement nous nous permettrons de croire qu'une société de ces mystiques ne serait pas sondée sur des principes bien cohérens et bien solides.

A peu près vers le même temps, la sœur de la Nativité eut des révélations, et une demoiselle Brohon institua la société des victimes.

La première, probablement par l'inspiration de son

consesseur, s'attacha principalement a saire renattre en France un peu de respect pour le sacerdoce catholique, que les persécutions révolutionnaires n'avaient pas relevé dans l'opinion des hommes, autant qu'elles auraient sait si les malheurs des prêtres n'avaient été l'effet d'une réaction inévitable, après tant de maux dont les prêtres avaient accablé le monde. Comme toutes les mystiques, la sœur de la Nativité sut violemment tentée par un vens'amoureux d'elle. « J'ayais heareusement échappé à cet horrible danger, dit-elle, comme par miracle; mais dans la fureur où j'étais, j'aurais battu qui que ce sût. . Elle reprocha avec colère au veuf entreprenant tout ce qu'il méritait. « Mais, quelque temps après, je consultai quelqu'un sur ma vive colère. On me répondit que beaucoup de libertins eussent été corrigés, s'ils n'avaient eu que de pareilles réceptions; mais que mallieureusement bien des filles se mettent très souvent en colère, excepté en pareil cas. » Malgré les dix millions de péchés dont elle s'accuse, il paraît que la chasteté sut toujours pour elle d'un grand prix et sa vertu de prédilection. Un travail trop violent lui ayant occasionné une hernie, elle refusa de se soumettre à aucune opération de chirurgie et même à la visite des médecins. « Notre mère (l'abbesse) en chargea ma conscience. Quel parti prendre dans cet inconvénient que je redoutais? Cependant Dieu permit que de bons prêtres écrivissent à Paris, et ils reçurent la réponse d'une grande école, qui portait qu'une religieuse surtout pouvait

en conscience présérer la mort, plusôt que de souffrir aucune opération en pareil cas (1). »

Le même motif qui lui saisait exalter le sacerdoce, devait aussi la porter à décrier la révolution qui s'était montrée si hostile aux prêtres. Après le supplice de Louis XVI, Jésus-Christ dit à la sœur de la Nativité: « Réjouis-toi, ma sille; je t'ai affligée par la mort de ton roi: mais je viens te consoler par cette bonne nouvelle. Il est glorieux, triomphant et roi dans un royaume; il est couronné: je lui ai donné un sceptre et une cour qui sera éternelle; son sceptre et sa couronne ne lui seront jamais ôtés (²). »

Dans une de ses visions, Jésus-Christ lui montra les prêtres: « Ce sont ici, dit-il, mes ministres, et qui jugeront l'univers avec moi: qui les écoute, m'écoute; qui les méprise, me méprise; qui les honore, m'honore. Ensuite, il me sit entendre que c'est luimème qui a placé chacun de ses ministres dans son église, comme c'est lui-même qui a placé les astres au sirmament..... Il assigne à chacun la tâche dont il leur demandera compte. Son ame lui répondra de celle dont elle est chargée. Quelle charge! Mais aucune puissance temporelle ne peut les déplacer, ni disposer de leur juridiction, ni restreindre leurs pouvoirs, encore moins diminuer leur autorité (°). » C'est

<sup>(1)</sup> Abrêgé de la vie et des révélat, de la sœur de la Nativité, t. 1, p. 11, 21 et 69.

<sup>(3)</sup> Ibid. p. 71; t. 2; p. 148 et suiv.

<sup>(7)</sup> Ibid. t. 1, p. 323.

évidemment là ce qui tient le plus au cœur de la religieuse, ou plutôt de ses inspirateurs.

Elle prédit ensuite la fin du monde en ces termes: < Voici ce que Dieu voulut bien me faire voir dans sa lumière: je vis dans cette lumière de Dieu que dans le siècle 1800, le jugement général n'y était pas. Mais à la saveur de cette même lumière, je considérai le siècle 1900 jusque vers la fin. Alors Jésus-Christ me At connaître, et en même temps me mit en doute si ce serait à la fin de 1900 ou dans celui de 2000: mais ce que j'ai vu, c'est que si le jugement arrive dans le siècle 1900, ce ne sera que vers la fin; et que s'il passe ce siècle, celui de 2000 ne passera pas sans qu'il arrive. r Du reste, il y aura un signe infaillible que les écritures avaient oublié de nous indiquer, à moins que le Saint-Esprit n'eût voulu en faire honneur à la sœur de la Nativité : les sectateurs de l'antechristétabliront de prétendues religieuses qui s'intituleront « les épouses des cantiques ou épouses du Saint-Esprit. Elles seront d'un grand secours pour favoriser l'œuvre du démon; il les rendra d'une beauté ravissante; il exercera par elles des prestiges qui fascineront les yeux et les feront regarder comme des divinités. Les révélations, les prédictions absurdes, les ravissemens en corps et en ame leur arriveront souvent sous les yeux de tous... (Elles) s'assembleront la nuit dans des lieux secrets favorables à leurs desseins pervers. Que d'horreurs j'aperçois (1)!... » Sauf la quali-

<sup>(1)</sup> Ibid. t. 2, p. 86, 200 et 201.

fication et les miracles, bien des couvens de filles ont offert les horreurs dont parle la sœur de la Nativité, sans que pour cela le monde ait fini.

Mademoiselle Brohon et ses victimes devaient être près de Jésus-Christ ee que celui-ci avait été près de son père, c'est-à-dire « le faible de son cœur; » il les aimerait comme un enfant aime « sa poupée et ses joujous. » Cette société n'était pas inconnue au ministère des cultes de l'empire français (1804); et, dit un prélat bien connu, elle a encore aujourd'hui (sous la restauration) des membres distingués par leurs talens et leurs vertus dans la capitale (1).

Le docteur Jung Stilling, mort il y a quelques années à Carlsruhe, a fait sensation en Allemagne par ses écrits sur la morale et la religion: il avait été tailleur, maître d'école, médecin, oculiste, journaliste, politique et naturaliste; il finit par être visionnaire. Tandis qu'il faisait avec succès l'opération de la cataracte à des pauvres aveugles, il travaillait à épaissir les ténèbres de l'esprit de ceux qui avaient quelques dispositions à selaisser aveugler par les fantômes de l'illusion, en publiant un ouvrage ex professo sur le commerce entre les morts et les vivans, et en rendant un compte détaillé de plusieurs visites, que lui avaient faites des revenans, d'ailleurs très bien appris. Dans son journal intitulé l'Homme gris, Jung Stilling, à peu

Nous donnons quelques autres révélations de la sœur de la Nativité, aux notes supplémentaires de la fin de ce chapitre, n. 1.

<sup>(1)</sup> Grégoire, hist. des sectes relig. t. 4, p. 414 et 428; t. 2, p. 1 p. suiv. — Voyez à la fin du chapitre la note supplémentaire, n. 2.

près d'accord en cela avec mademoiselle Brohon, nous annonce l'apparition de l'antechrist pour l'an 1840 environ.

Les peschélies de la Bavière, non moins déraisonnables, étaient plus dangereux. Leurs initiés ou purs
croyaient possèder Jésus-Christ en eux-mêmes, et
pouvoir justifier, par sa présence, tout ce qu'ils auraient commis d'injuste ou de criminel aux yeux des
profanes. Ils se disaient morts dans la chair et, par
conséquent, indépendans pour ce qui regarde l'esprit.
Ceux d'entre eux qui ne parvenaient pas à cette purification parfaite (la quiétude des anciens mystiques,
laquelle rendait aussi tout permis), n'avaient d'autre
moyen que le suicide pour se soustraire à la damnation
éternelle. Ces fanatiques étaient en petit nombre; la
police et quelques soldats les ont fait disparaître du
théâtre des folics humaines.

Madame Krudner est décidément aussi une quiétiste; mais son mysticisme, par les puissans prosélytes qu'il a malheureusement saits, a pris un caractère politique dans lequel consiste son plus subtil poison. On peut, il est vrai, reprocher outre cela au krudnérisme, la doctrine de l'anéantissement absolu des sens physiques, lequel ne pouvant jamais être réel, ne produit que l'illusion qui, à son tour, produit les désordres des sens, dont on ne redoute plus rien une sois qu'on les croit anéantis. Mais, comme nous venons de le dire, madame Krudner est surtout une sectaire politique: elle n'aime pas plus le réel et le positif en législation, en administration et en morale,

qu'en religion; c'est pourquoi elle se déclare l'ennemie de la philosophie, des idées libérales et même de la civilisation, qu'elle appelle un désert. C'est la fusion de toutes les communions que devait opérer l'indifférente quiétude de madame Krudner, qui, prétend-on, a donné la première idée de la formation d'une sainte alliance entre les souverains christicoles; reste à savoir si la visionnaire a réellement eu l'intention d'attaquer par là le système de la civilisation moderne, d'éteindre le flambeau de la philosophie, et de sacrifier les idées libérales au vague de l'arbitraire. Il paraît qu'elle était bien loin, au reste, de se croire assurée du succès de son entreprise; car elle écrivait, au commencement de 1817, à M. de Bergheim, ministre de l'intérieur à Carlsruhe: « Le Seigneur m'a ordonné d'annoncer les fléaux redoutables qui doivent bientôt fondre sur l'Europe. Mille témoins peuvent affirmer que j'ai prédit les maux de plusieurs contrées, et que mes prédictions ont toujours eu leur accomplissement. Il est prouvé par les divines écritures, que toutes les fois que Dieu a voulu sauver son peuple, il s'est toujours servi des femmes. » Le ciel nous garde d'être sauvés par madame Krudner, qui ne manquerait pas de peupler notre désert à sa façon, après en avoir banni les hommes populaires et les philosophes, très peu propres, à la vérité, à faire des sujets passifs et des chrétiens mystiques (1)!

Les productions les plus remarquables, ou, pour

<sup>(1)</sup> Journaux français des mois d'avril, mai et juin 1817.

mieux dire, les plus remarquées de madame Krudher sont la Gazette pour les pauvres et une adresse Aux pauvres, imprimées à Bâle, dans lesquelles, forcée par l'aridité de la matière telle qu'elle la traitait, à se traîner servilement sur les traces de ses devanciers, elle annonce le règne de Dieu, ses terribles vengeances contre les puissans et les riches, et pour en finir, le jugement dernier. On accusa dans le temps l'ascétique sectaire de manifester trop ouvertement, dans ces écrits, ses principes anti-sociaux, et on la compara · même à Pœschel, dont nous avons parlé plus haut (1). Nous avons eu sous les yeux une espèce de manifeste de madame Krudner, intitulé Le camp de Vertus, dans lequel elle célèbre la verge brisée du moderne Attilà (Napoléon), par « l'homme de nos jours (Alexandre), » qui n'avait pas commis le plus grand des crimes, le seul crime même, « celui de vouloir se passer du Dieu vivant, » et par les « peuples simples (les Allemands et les Russes), qui n'avaient pas bu encore à la coupe de toutes les prostitutions, qui n'avaient pas encore déserté le Dieu qui les sauva. » De ce panégyrique des Cosaques, madame Krudner passe de nouveau à celui de l'autocrate du Nord, qu'elle flatte précisément comme le pape avait flatté Napoléon, lorsque sa verge était encore dans toute sa force; ce qui prouve que les formes de l'adulation sont peu propres à être variées. C'est toujours « l'homme des grandes desti-

<sup>(1)</sup> Journal des Débats, 24 mai 1817.—Sur madame Krudner, contre M. de Bonald (brochure imprimée ches Le Nomment).

nées, préparé avant les siècles, pour les siècles..... L'éternel appela Alexandre, ajoute-t-elle, et il fut docile à sa voix. » Elle le loue ensuite, et elle loue « tant de grands souverains; » elle loue même les Français, pour avoir adoré « Jésus-Christ, la splendeur du Père et le juge de tous les mondes: » elle joint ses vœux à ceux des « peuples de l'Aquilon, » qui n'étaient venus là que pour demander « le bonheur de la France! » Au reste, on retrouve ces pompeux éloges d'Alexandre et des Cosaques dans tous les écrits des mystiques du dix-neuvième siècle, et jusque dans le Calvaire des lauriers de madame Lenoir-Laroche, à propos de l'appel qu'elle fait à toutes les femmes de la terre pour qu'elles se rendent à Sceaux (1): il serait intéressant de savoir à quel point l'autocrate de toutes les Russies était flatté de ces distinctions.

Pendant son séjour à Paris, ce monarque fréquentait très assiduement madame Krudner qui s'y trouvait également. Benjamin Constant a raconté à l'auteur de cette Histoire qu'il avait plus d'une fois rencontré le grand Alexandre descendant l'escalier qui menait à l'appartement de la visionnaire où il se rendait lui-même. Il trouvait celle-ci fatiguée et abattue : « L'empereur et moi, disait-elle, nous avons passé la nuit en prières, à genoux !.... »

<sup>(1)</sup> Calvaire des laurriers, p. 174 et 175.

## NOTES SUPPLEMENTAIRES.

#### No 1. — Révélations de la sour de la Nativité.

Gette religieuse avait des visions et ne savait trop encore quel personnage céleste se manifestait à elle. « Je me prosternais souvent à ses pieds, dit-elle, avec un désir extrême de savoir laquelle des trois personnes de la sainte Trinité était avec mois Je doutais si c'était le Père; mais la crainte m'empêchait de le demander. Cependant la familiarité et les caresses que Dieu me faisait m'enhardirent. Je dis d'une voix basse et craintive: Qui étes-vous? Le souverain pontife me répondit: Je suis de vos amis. Je n'étais pas satisfaite; je repris: Étes-vous la sainte Vierge? Le souverain pontife me dit avec une douceur admirable: Je ne suis pas la Vierge, mon enfant; je suis de vos amis, et vous connaîtrez un jour qui je suis. » Elle s'adresse ensuite à une voix qu'elle avait entendue pendant son état d'extase, et lui fait la même demande, plus positive. « Cette voix me répondit: Ah! qui est-ce? c'est la sagesse du Père éternel. » — Abrégé de la vie et des révélations de la sœur de la Nativité, t. 1, p. 9.

« Plus de vingt fois je l'ai vu (Jésus-Christ) sous la figure d'un prêtre : cela était significatif; c'était pour m'inspirer un profond respect, une grande estime et une singulière vénération pour les ministres du Seigneur. » — Ibid. p. 11.

Souvent Dieu lui parlait et en même temps se faisait voir. « Il m'a parlé bien plus souvent sans que je ne visse rien, ne faisant qu'entendre, et sentant dans mon cœur l'approche de sa présence sensible, comme en sent, par exemple, la présence d'un tendre ami qu'on aime vivement, et qui vient vous visiter de nuit. Vous n'avez ni feu ni lumière, vous reconnaissez votre ami à l'accent de sa voix; aussitôt l'amour que vous lui portez se répand dans votre cœur, quoique vous ne l'aperceviez pas. »— lbid.

Croirez-vous, mon père, dit-elle à son confesseur, que notre adorable Sauveur Jésus-Christ s'est laissé apercevoir à moi-même par les yeux du corps? Je puis vous l'assurer.... Combien d'ames en enfer, me disait-il, qui fussent parvenues à une sainteté éminente, si je leur avais accordé la moitié seulement des faveurs dont je t'ai comblée, et dont il faudra me rendre compte.»—Ibid. p. 87.—C'est toujours le syètème de la grâce, aussi absunde en principe qu'inique dans ses applications, soit à la sœur de la Nativité, soit à toute autre.

Une fois, dit-elleplus loin, « je me trouvai, sous la forme d'un petit enfant, entre les bras de Jésus-Christ qui me chérissait.» — Ibid. p. 52.

« Car, ajouta-t-il (Jésus-Christ), je me plais à conduire les ames par différentes voies, qui sont quelquefois même inconnues à leur directeur

aussi bien qu'à elles-mêmes. » — Ibid. p. 100.

Un jour elle reçut la visite de toute la Sainte-Famille. « Quelqu'intérêt que je prisse au bon vieillard et à sa jeune éponse qui me plaisait infiniment, je sentais dans mon cœur quelque chose de bien plus vif encore pour le jeune homme; mes yeux ne pouvaient le quitter que par de courts intervalles et dans des momens de distraction. » — Ibid. p. 129.

Religieuse clottrée, elle ne connaissait pas le monde; voici comme Jésus-Christ chercha à lui en donner quelqu'idée: « Ici c'est une noce; là c'est une foire; plus loin c'est un événement amusant ou tragique; joignez-y d'autres bagatelles de même nature; voilà ce qui forme le cercle de la nature humaine. »—Ibid. p. 142.—Cette philosophie-là n'était pas trop profonde pour l'intelligence même d'une mystique.

Après une de ses communions, Jésus Christ eut avec elle une conversation fort tendre à en juger par les aveux suivans: « C'était l'amour luimème qui parlait et qui était seul capable de s'exprimer de cette manière : ses paroles n'étaient que seu et slamme, chaque mot était un trait brûlant, une slèche vive et pénétrante; tout son entretien était une sournaise ardente de ce beau seu qui embrase le cœur des séraphins, qu'il est venu apporter du ciel en terre. Quel contentement il m'a sait goûter dans cet heureux moment! quel parsait bonheur! »— Ibid. p. 269.

Une autre fois, elle vit l'église représentée sous la forme d'un bel arbre. "Je vis encore en Dieu, que les quatre racines de ce bel arbre sont les figures qui désignent le peuple, ou ce qu'on appelle la nation."
— Ibid. t. 2, p. 243.— C'est la seule pensée raisonnable que l'on trouve dans son livre: car, ou l'église est le peuple, ou elle n'est plus rien; si toujours l'église s'était transformée avec le peuple, elle eût été éternelle.

Elle vit aussi le paradis terrestre, le tribunal infaillible du Saint-Esprit, les mérites du Sauveur, et les sept sacremens. « Ah! le beau coupd'œil! » s'écrie-t-elle. — Ibid. p. 323.

Mais bientôt elle ne s'occupe plus que de la fin de toutes choses et du dernier jugement qui doit la précéder. Les morts se présentent avant tout à son esprit. Voici, dit-elle, voici ce que j'ai istingué dans la poussière qui était dans les cadavres enterrés dans le cimetière: j'en voyais tressaillir de joie, et d'autres frémir de dépit pendant que la procession (du saint-sacrement) passait. Dieu me fit counaître que l'une appartenait au corps des saints, et l'autre au corps des réprouvés. — lbid. p. 124.

/.

Elle songe alors à ses propres péchés en pensées, paroles, actions et omissions. « Il m'était impossible de tout me rappeler; mais je voyais que le nombre pouvait aller à cinq millions.... Dieu me fit connaître que je pouvais doubler mon calcul, et qu'il n'irait pas encore au point juste. - Ibid. p. 148 et 149.

Au jugement dernier, elle entend le Père éternel qui s'écrie : « Pour toi, impie, je te maudis; je t'ai maudit dans mes décrets éternels, dans lesquels j'ai connu de toute éternité ta malice et tes noires perfidies, et comment tu te jouerais de moi; mais ma puissance et ma justice se joueront de toi éternellement. - Ibid. p. 182. - Ceci est plus que ridicule; dest atroce.

Voici en quels termes la sœur de la Nativité décrit le bonheur dont jouiront les corps des justes, ressuscités et réunis à leurs ames : «Un torrent de délices vient les inonder; il se répand dans tous leurs sens intérieurs et extérieurs, à qui il fait éprouver une sensation propre à chacun d'eux en particulier, de manière que ce sera véritablement une humanité divinisée; ils auront l'aspiration et la respiration d'une odeur suave, et au palais une admirable satisfaction produite par une salive agréable et nutritive ; un feu le plus doux et le plus inextricable coulers dans leurs veines et dans leurs intestins, pour y entretenir sans cesse le principe de la vie et de l'immortalité. » —Ibid. p. 302.

Et comme si son esprit n'avait pu se rasséréner sans laisser pénétrer un rayon d'indulgence dans son cœur, elle fait adresser à Dieu, avant le prononcé de la sentence suprême, par les saints et surtout par les prêtres, ces paroles remarquables sur le sort futur des enfans morts saus baptême : « Vous êtes le maître, et vous en ferez comme il vous plaira : mais puisque vous l'exigez, nous vous dirons qu'il ne nous semble pas juste de les condamner aux peines éternelles pour la faute d'Adam. Dieuse rend à cet argument, incontestablement plus fort de raison que tous les traités de l'intolérant saint Augustin; et les malheureux enfans non régénérés en Jésus-Ghrist retournent habiter éternellement la terre rajeunie et purifiée. — Ibid. p. 321.

Nous terminerons par le jugement que la sœur de la Nativité porte ellem-ême sur son livre: « Dieu m'a dit que cet ouvrage sera la consolation des fidèles jusqu'à la fin du monde, comme il sera aussi le désespoir de tous les ennemis de Dieu, dont il renverse d'avance les systèmes impies et les coupables efforts, en fournissant à la religion, qu'ils s'efforce. ront d'attaquer, une preuve d'autant plus frappaute qu'elle sera faite pour détruire les hérésies et les impiétés des derniers temps. . — Ibid.

p. 195.

#### No 2. — Victimes de Jésus.

Les détails suivans sont extraits d'un exemplaire peut-être unique du Manuei des victimes de Jésus, publié l'an de Jésus-Christ 1799: il appartenait à l'évêque constitutionnel de Blois.

Mademoiselle Brohon, aussi familière avec le fils de Dieu que toutés les mystiques qui l'ont précédée, ne l'appelle dans tout le cours de l'ouvrage que son Jésus, et celui-ci également, en lui parlant de lui-même, dit toujours ton Jésus, et en la pressant contre son cœur, il la nommé sa chère épouse. « C'est ma victime, ô mon père, ajoute-t-il, en la montrant à Dieu! c'est mon épouse; je l'aime et ne puis me séparer d'elle. » Il va au devant de tous ses désirs : « Oui, ma fille, je te le promets, répond-il à toutes ses prières; tu demandes beaucoup, mais, enfin, je te l'accorde; puisque tu me donnes tout, je n'ai rien à te refuser. »

Les visions de mademoiselle Brohon touchent de bien près à la folie, mais à une espèce de folie dont on est étonné de trouver des exemples dans le dix-neuvième siècle; c'est pourquoi nous en donnerons quelques extraits.

• Tu tiens entre tes mains le sort de tes frères (c'est encore Jésus-Christ qui parle à l'institutrice des victimes), ton propre bonhemet la gloire.... Seigneur, n'achevez pas, je vous en conjure.... Mais it ajouta avec une tendresse inconcevable : Je ne puis rien te cacher; oui, ma fille, tu tiens la gloire de ton Jésus dans tes mains..... Ah! ma fille, me dit-il ensuite, en me serrant auprès de son cœur, non il n'est plus de distinctions dans nos biens et nos fortunes; tout nous est commun.... » Il n'est pas étonnant, après une pareille scène, que Jésus-Christ avoue « qu'il désire sa victime, qu'il languit en l'attendant. » Il no l'est pas davantage qu'il lui dise : « Je suis jaloux ; oui , ma fille, je sui jaloux de toi, tu le sais bien.... Je suis jaloux de ton cœur, de ton esprit, de tout ton être, de tes yeux, de tes mains; oui, de tout, ma fille: je veux que tout cela soit employé pour moi, parce que je n'en' cède aucune partie à aucun autre..... » Cette jalousie si bien détaillés devait lui être permise, puisqu'il ne donnaît lui-même aucun sujet à faire naître cette triste passion; car il dit un peu plus loin à mademoiselle Brohon : • Je suis le fort Samson enchaîné par ton amour; fais maintenant de moi ce que tu voudras.»

Ce qui evait peut-être un peu diminuer la joie que causait à madémoiselle Brohon ce dévoucment de Jésus-Christ, c'est l'idée que cette faveur ne lui était pas exclusive, comme elle nous en donne elle-même des preuves. » Je viens de faire, me dit mon Jésus avec exclamation, une ceuvre telle que, tout Dieu que je suis, je n'en puis faire une plus belle.... J'ai obéi à ma créature. Je voulais que tu commençasses les exercices des victimes; mon ministre ne l'a pas jugé à propos: j'ai-cédé sur-le-champ à sa volonté. « Ce ministre est celui que mademoiselle Brohon appelle son guide, la première victime mâle. « Accoutumé à t'obéir, dit un jour Jesus-Christ à ce guide, pourrais-je te désobéir aujour-d'hui!... non, tu seras obéi. » Il le baisa alors à la bouche, par respect pour les commandemens qui en partaient, et baisa sa main droite qui disposait du sort de son Dieu et de toute sa puissance. Ensuite, il se fit voir à mademoiselle Brohon, lui, « son Dieu, son maître, son roi, devenu comme un esclave, comme un sujet soumis, comme un enfant, entre les mains de ses ministres, » principalement lors de la consécration et de la confession sacramentelle.

Nous avons dit que les victimes devaient être à Jésus-Christ ce que celui-ci avait été à son père ; il avait été la victime de la Divinité, elles le seraient de l'Homme. Dieu, de l'humanité. Elles ne devaient professer aucun dogme particulier, hors leur mystique et enthousiaste abnégation d'elles-mêmes, si ce n'est les dogmes qu'ont émis presque tous les sectaires, quels qu'ils fussent, pour les expliquer à leur avantage; tels sont la certitude d'une réforme vague dans l'église, opérée par les victimes, et la promesse du règne prochain de Jésus-Christ, pour les victimes. La manière d'annoncer la première est trop singulière pour que nous ne la rapportions pas ici. Un jour, mademoiselle Brohon saisit Jésus-Christ par le bras : « Ce bras n'est-il pas à moi, Seigneur? — Oui, ma fille... — Ne m'avez-vous pas permis d'employer sa puissance? — Qui, ma fille, je te le permets encore. — Hébien! donc, par çe bras tout puissant, que les victimes paraissent et s'établissent! que tous les obstacles qui pourraient s'y opposer se lèvent 1 que le R..... se c......! (peut-être, que le royaume se convertisse!) que le cier.. (le clergé) soit réformé! que le peuple f...... (français) soit éclairé de la divine lumière et embrasé de l'amour de son Dieu!.. etc., etc. Malheureusement, Jésus-Christ demeura froid à toutes ces exclamations, nous avoue mademoiselle Brohon elle-même, mais seulement pour éprouver sa foi; car elle nous apprend bien positivement après cela, que Jésus retirera son peuple du milieu des nations pour le rassembler dans la Judée, et qu'alors son clergé ne sera plus composé que de victimes; qu'il n'y aura plus de couvens; que l'état monastique sera entièrement, aboli, et que les victimes seules formeront tout le corps de l'église, consacré d'une manière spéciale. Alors aussi, l'on verra les plus grands ennemis de Jésus-Christ sortir de l'état monastique et de l'ancien clergé. Tout cela ne doit pas être bien loin : et peut-être même ces mystères s'opèrent. ils déjà en ce moment, puisque le règne glorieux de Jésus-Christ doit commencer en 1866, par la raison fort simple qu'il y a vingt-deux mille

condées depuis la mort du fils de Dien jusqu'à son triomphe; ce qui est évidemment vingt deux mille mois ou (sauf les erreurs de calcul, peutêtre mystérieuses, de mademoiselle de Brohon) 1866 ans.

Parmi les sujets de méditation offerts aux victimes par leur institutrice, sont : « Jésus s'incarnant; Jésus habitant neuf mois dans le sein virginal de Marie; Jésus sanctifiant Jean-Baptiste dans le sein de sa mère; Jésus ramenant Marie à Nazareth (toujours avant de naître), et permettant qu'elle soit soupçonnée par Joseph; Jésus versant les prémices de son sang dans la circoncision; ses beaux yeux (après sa mort) privés de la lumière pour expier nos criminels regards; Jésus privé de l'odorat pour expier nos sensualités; etc., etc. «—Voyez le Manael des victimes, chap. 1, S 6, p. 42, et S 7, p. 46; chap. 3, S 4, p. 67; chap. 3, S 6, p. 404; chap. 5, S 5, sect. 2, p. 442, et S 6, p. 450; chap. 7, p. 467 et 470; chap. 46, p. 240; chap. 48, p. 250 et 258; chap. 26, p. 314 à 316 et 343, et p. 363, 364 et 375.

• • .

•

# CONCLUSION:

#### & Ier.

L'histoire politique de l'église est mélée à l'histoire civile des goçiétés chrétiennes, jusqu'aux dernières révolutions. — Intrigues et souplesse de la cour de Rome pour conserver sa position tempoyelle. — La papauté ne denne plus de scandales publica. — Le saint siège ajourne ses entreprises, et espère tout du temps. — Réaction de l'autorité gouvernementale contre l'autorité spirituelle, dans la seçonde meitié du dix-huitième siècle. — Efforts rétrogrades de la restauration.

Le dernier livre de la première partie de cette Époque se termine aux événemens qui ont immédiatement précédé la révolution de 1830:

Nous avons vu jusqu'alors l'histoire politique de l'église se mêler constamment à l'histoire civile des peuples chrétiens : c'était un effet inévitable de l'organisation défective de nos sociétés modernes, où huit cents ans de lutte, toujours haineuse et acharnée, souvent brutale et sanglante, entre le sacerdoce et l'empire, n'avaient pas suffi pour séparer le pouvoir moral universel dont les papes avaient été investis et que les souverains leur arrachaient par lambeaux, du pouvoir matériel, universel aussi, auquel ils avaient prétendu et qui leur était échappé depuis long temps. La sin du treizième et le commencement du quatorzième siècle nous montrent encore ces mêmes papes jouant un rôle actif et important, comme puissance religieuse, dans la plupart des intrigues du monde. Leur audace, il est vrai, n'est plus que de la finesse: toujours animés par la même envie de dominer, par la même avidité des richesses de la terre, ils ne marchent plus à leur but que par des voies obliques, par la souplesse ét la ruse (¹). Plus occupés, désormais, dans les relations qu'ils entretiennent avec tous les gouvernemens de la chrétienté, à conserver les débris de leurs anciennes usurpations qu'à en tenter de nouvelles, leurs pointilleuses prétentions n'en continuent pas moins à inquiéter et à troubler les consciences, à semer la discorde entre les peuples et les rois, en un mot, à préparer la ruine de la religion qui leur sert de prétéxte, et du peuvoir qui croit de son intérêt de leur témoigner une considération hypocrite.

Les annales de l'église ne présentent plus de ces grands scandales qui épouvantent l'imagination. L'imprimerie, en répandant les lumières et favorisant la publicité en Europe, perça à jour les sanctuaires du sacerdoce comme les cabinets de la monarchie, et le honteux éclat des schismes de l'église romaine devint

<sup>(</sup>f) Ce qui est bon dans un temps ne vaut rien dans un autre. Les prétentions des papes mises effrontément en avant dans les siècles d'ignorance, et appuyées de toute la force de l'opinion d'alors qui leur était favorable, fondèrent l'omnipotence sacerdotale. Avec le progrès des lumières, l'opinion a changé; ét les mêmes prétentions préparent la chute du pouvoir pontifical, qui aura lieu avec une violence et une promptitude proportionnées à la hardiesse avec laquelle elles seront reproduites, et à l'obstinction avec-laquelle elles seront soutenues. Supposons un clergé chrétien qui cût été juste et modéré dès l'origine, c'est-à-dire qui n'eût visé qu'à l'égalité, et jamais le gigantesque édifice théocratique du moyen âge n'eût été élevé : ce clergé aujourd'hui ne cherchant, comme tel, à exercer de l'influence sur les destinées humaines qu'au moyen seulement des idées qui portent les hommes vers un monde meilleur, et n'usant en celui-ci que des droits de tous, en satisfaisant aux charges de tous, conserverait indéfiniment le pouvoir moral créé avant lui et qui lui échappe chaque jour.

impossible. Peu à peu le respect humain força le prêtre qui était parvenu au plus haut période des honneurs ecclésiastiques, à sacrisser à son ambition, ou plutôt à l'ambition de la papauté, toutes ses passions personnelles et secondaires, ou du moins à ne plus violer ouvertement pour les satisfaire, à l'exemple de la plupart des souverains pontifes jusqu'au milieu du seizième siècle, les lois de la décence et de la morale. Les dogmes et la discipline ne subirent plus de changemens notables, après qu'ils eurent été fixés par le concile de Trente: les premiers, également respectés par ceux qui accordaient à cette assemblée dite cecuménique le caractère d'infaillibilité auquel prétend l'église catholique, et par ceux qui, en le lui refusant, reconnaissaient cependant que les points qu'elle avait décidés ne valaient pas la peine d'être contredits, ne pretèrent plus matière à des hérésies remarquables (1);

<sup>(1)</sup> Les hérésies ne naissent que dans les siècles de démi-lumières ; l'ignorance ne subtilise sur rien, et le vrai savoir n'attache d'importance qu'à ce qui le mérite en effet : or cela se renferme dans un cercle fort berné. Les églises chrétiennes, française et belge, pas plus nationales qu'elles ne sont catholiques, ne réussiront point de nos jours à faire secte, quelque simplification qu'elles introduisent dans le culte, quelque réforme qu'elles lui fassent subir, quelque hérésie dont elles finissent par assaisonner leur doctrine : les sectes se fondent sur des convictions, et de cette espèce, il ne s'en forme plus aujourd'hui. Les dévots à convictions anciennes resteront romains, et les philosophes à convictions nouvelles n'ont que faire d'une église catholique quelconque. Les églises dont nous parlons, prêcheront finalement le pur déisme, croyance dont la profession sera en contradiction perpétuelle avec leur hiérarchie sacerdotale, leurs rites chrétiens, leur phraséologie chrétienne; comme elle l'est avec toute cérémonie déterminée quelconque, avec tout sacerdoce, avec tout culte réglementé. Le déisme est une opinion, une conviction à laquelle on peut tenir plus ou moins religieusement:

la discipline fut acceptée ou rejetée par chaque gouvernement selon sa convenance, mais sans bruit, sans
trouble, sans schisme. Rome comprit qu'il ne lui serait plus permis d'opposer directement ses prétentions
et ses préjugés aux principes de la politique et de la
raison. Maisfelle place encore son espoir dans le temps,
comme si le temps, nécessairement progressif, pouvait jamais être complice d'une œuvre rétrograde: elle
sait qu'elle n'a point fait de concessions sur ce qu'elle
appelle aujourd'hui comme il y a huit siècles, son
droit; et elle le réserve pour renverser, dans des circonstances plus favorables pour elle, les faits sous lesquels elle a succombé.

Dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, les hommes d'état reprennent, avec leur dignité d'hommes, l'exercice des droits dont le saint siège, qui avait si long-temps abusé de leur ignorance et de leur faiblesse, les avait/jusqu'alors empêchés de se prévaloir. C'était un progrès qui mit les peuples sur la voie d'en faire un autre, c'est-à-dire de revendiquer pour euxmèmes les droits dont leurs gouvernemens voulaient jouir seuls. Pendant les quinze années de la restauration, se prononça une tentative de réaction rétrograde que cherchèrent à imprimer au siècle et à l'esprit humain, d'une part quelques hommes honorables, mais timides et peu éclairés, à qui la peur monomaniaque de l'anarchie et de l'impiété faisait chercher un refuge

mais ce n'est pas une religion, encore moins une religion positive, et ne saurait être un culte. Jamais un christianisme national n'arrivera à remplacer, comme religion, le catholicieme nameia.

dans le despotisme; de l'autre, les égoïstes, qui ne savent jouir qu'aux dépens des autres, vivre qu'aux dépens des autres, qui se croient des droits sur tout et sur tous, et ne se reconnaissent des devoirs envers personne, les hommes du privilège, de l'injustice, de l'inhumanité. Rome, attentive à cette lutte solennelle, erut n'avoir à en craindre d'autre issue contraire à ses intérêts, que l'adoption générale des principes posés par l'assemblée constituante, et mis en pratique par les lois de l'empire français et les constitutions plus ou moins libérales dont l'influente s'étendait peu à peu sur tous les états de l'Europé.

#### § II.

La révolution de 1830 manifeste les progrès de l'opinion publique. — M. de la Mennais demande pour le catholicisme la même liberté à laquelle il reconnaît que toute autre doctrine a un droit égal. — Le pape condamne ses efforts. — Le journal l'Avenir, suspendu, puis supprimé. — Soumission de M. de la Mennais à la partie dogmatique de l'encyclique. — Soumission absolue et sens restriction. — Les Paroles d'un croyent. — Conséquences de la condamnation de ce livre par le saint siège. — Rome, l'alliée de tous les despotismes, répudie toutes les libertés. — Elle proclame elle-même se chute.

Les circonstances étaient bien plus graves que Rome ne se le figurait : la révolution de juillet 1830 vint en dévoiler tout la portée.

A cette époque, un homme en qui on s'était habitué à ne voir que le champion du catholicisme ultramontain et de la papauté, se montra le plus chaud défenseur des doctrines que l'ère nouvelle était appelée à rendre populaires et pratiques. Renonçant à émanciper, réformer, régénérer la société; tous ces mots sont synonymes, car il ne peut y avoir de société vraie et durable qu'une société libre et pure; renonçant, disonsnous, à régénérer la société par le catholicisme, l'illustre auteur de l'Essai sur l'indifférence sit un dernier effort en faveur de sa religion, et essaya, èn la réconciliant avec la liberté, de la sauver, de la conserver, au milieu d'une transformation sociale dont nécessairement l'ordre par la liberté devait être le terme. Le journal l'Avenir sut son organe; et une école de jour en jour plus nombreuse, composée surtout des membres du jeune clergé catholique de tous les pays, se groupa autour de lui. On sentait d'instinct qu'il fallait que l'église adoptât le principe qui allait désormais se mêler à tout, tout vivisier, tout dominer; ou qu'elle se résignât à périr. C'était une dangereuse épreuve pour le catholicisme, puisque c'était la dernière. L'Avenir la tenta. Il entra franchement dans la voie qui plaçait ses doctrines sur le pied de la plus stricte égalité en droits avec toutes les doctrines humaines, et il accepta loyalement les conséquences désavorables ou non du principe qui faisait rentrer les catholiques et leurs croyans dans le droit commun à quiconque pense, parle et agit.

Le saint siège condamna cette tentative et, nous en sommes convaincu, sit chose prudente, raisonnable, sage. Le pape comprenait, et nous partageons entièrement son avis, que le catholicisme ne peut se maintenir que pour autant que toute autre doctrine soit comprimée, pour autant que tout autre qu'un catholique passivement soumis à son église, soit réduit au silence le plus absolu, puisque la liberté à laquelle le christianisme a dû sa naissance, et l'égalité au moyen de laquelle il a conquis la terre, sont incompatibles. avec l'existence de la religion romaine, toute d'autorité, de contrainte, d'insaillibilité, d'inviolabilité, de despotisme et d'arbitraire. Et le pape foudroya l'extrême impudence (summam impudentiam) de ceux qui avaient combattu en faveur de l'absurdité portée jusqu'au délire, celle de quiconque proclame la liberté de conscience. La liberté de la presse vint ensuite, et les quelques-uns (nonnulli) qui la sollicitaient, furent aussi déclarés impudens et condamnés. Enfin, pour bien

prouver qu'il n'était aucunement question en tout cela, ni de Dieu, ni de l'humanité, le pape eut soin de terminer par maudire « la détestable insolence et la méchanceté de ceux qui, enflammés de l'ardeur immodérée d'une liberté audacieuse, » niaient que les hommes doivent aux puissances une soumission immobile, immuable, quand, même (immobilis subjectio); et il déclara que cette très impudente liberté ne céderait que devant l'accord du sacerdoce et de l'empire, c'està-dire devant la domination sur les ames, garantie par la force domptant les corps, force brutale, légitimée à son tour et sanctisiée par le despotisme spirituel (¹).

M. De Lamennais se retira alors de l'arène, suspendit d'abord, puis supprima l'Avenir. Il n'avait que cela à faire. Ses efforts avaient été déclarés inutiles, dangereux, pernicieux, coupables, par celui-la même en faveur de qui ils paraissaient avoir été faits, et qui en était le véritable juge (\*).

Mais le pape voulait qu'il acceptat les doctrines de l'encyclique, et qu'il en fit la base de ses convictions intimes, la règle intérieure de sa conscience (°). De bonne soi, cela était impossible. M. De Lamennais sit ce qui dépendait de lui, en promettant de ne rien approuver mi écrire de contraire à l'encyclique, bien entendu en ce qui était de dogme et de discipline, se réservant sa liberté entière d'opinions, de pareles et

<sup>(1)</sup> Gregor. pap. XVI, epist, encycl. Mirari vos (18 kalend. septembr. 1832), vid. lettr. et brefs relatifs à M. de La Mennais, p. 16, 18 et 24.

<sup>(2)</sup> Lettr. de M. de La Mennais au pape, p. 58.

<sup>(3)</sup> Gregor. pap. XVI, ad episcop. rhedon. epist. ibid. p. 36.

d'actes pour tout le reste. C'était beaucoup, beaucoup trop même, selon nous, pour un homme aussi supérieur que M. De Lamennais; cela ne suffit pas au pape qui ne veut et ne peut vouloir de liberté en rien ni sur rien, et qui entendait pour la première fois sortir de cette bouche puissante une parole restrictive de son autorité illimitée, absolue et irréfragable. Il insista, et M. De Lamennais, par n'importe quels motifs, motifs graves à ses yeux, nous le voulons bien, mais auxquels la postérité qui ne juge que les résultats, les actes, n'aura aucun égard; M. De Lamennais adhèra à l'encyclique (11 décembre 1833), purèment et simplement, et même absolument (unice et absolute) (1). Le pape se montra d'autant plus satisfait

(1) Ibid. déclaration de M. de La Mennais, p. 62 et suiv.

Depuis que ces lignes sont écrites, M. de La Mennais lui-même s'est expliqué: il a, dit-il, signé une déclaration simple, absolue, illimitée, pour sonserver la paix. « Je savais très bien, ajonte-t-il; que je signais implicitement que le pape était Dien; » mais il l'aurait aussi « signé explicitement si on l'eût voulu, pour la même fin. » — Affaires de Rome, p, 166.

M. de La Mennais a tort. Il ne faut signer que ce qu'il est permis de dire, savoir la vérité, ou du moins ce que l'on croit être vrai. Or, le pape n'est pas Dieu; et si jamais M. de La Mennais a cru qu'il le fût, certes il a cessé de le croire.

Et ce n'est point là une de ces menteries qu'on peut appeler innocentes parce qu'elles ne trompent personne. Le pape agit et parle comme s'il était Dieu, et il a réussi à imposerà la majorité des ouailles de son troupeau catholique, le dogme qu'il est Dieu réellement. Ce mensonge donc, appuyé du témoignage solennel du populaire Groyant, devenait d'une gravité bien déplorable dans les circonstances présentes.

M. de La Mennais pense, il est vrai, que sa signature ne tirait pas à conséquence, puisqu'en annongant son adhésion à l'archevêque de Paris et au nonce du pape, il avait fait a l'expresse réserve de ses devoirs envers son pays et l'humanité. » Mais M. de La Mennais ne devait-il le vérité qu'à l'archevêque et au pape? et, ces deux prêtres une fois instruits

de cet acte, que la phrase par laquelle M. De Lamennais, un mois auparavant, s'était uniquement réservé sa liberté d'homme et de citoyen, celle de penser, de parler et d'agir en ce qui ne touchait ni le dogme ni la discipline catholique romaine, venait de disparaître à la demande de Grégoire XVI qui en avait fait éclater son mécontentement, lorsqu'à cette occasion, il avait de nouveau proclamé, à la face de l'univers, que la papauté absorbe en elle seule tous les droits indivi-

de ses véritables intentions, pouvait-il laisser tous les autres hommes dans l'erreur, et même contribuer à les induire en erreur? Et lui-même ne se devait-il pas plutôt à ses frères naturels selon l'humanité, qu'à ses supérieurs d'autrefois selon la hiérarchie sacerdotale? Ne se devait-il pas au public qui, ignorant ses réserves particulières, allait nécessairement le juger sur un acte formel et précis, acte qui, loin d'exprimer sa pensée, y était, nous l'avons prouvé, opposée diamétralement.

Car cet acte emportant une concession que, M. de La Mennais le savait bien, le désir de la paix même éternelle n'aurait pu rendre excusable, et que, par conséquent, il ne voulait aucunement faire. Néanmoins le public qui ne connaissait que cetté concession clairement exprimée et signée par M. de La Mennais, et qui n'avait pas le droit de supposer qu'il l'eût modifiée par des restrictions plus ou moins secrètes, s'affligea vivement d'un événement dont le résultat inévitable était de priver désormais le monde intellectuel d'un des plus énergiques et plus éloquens champions de son émancipation et de ses progrès.

La sévérité de ce jugement est motivée par notre estime pour le caractère de M. de La Mennais et notre sincère attachément à sa personne, par l'admiration générale qu'inspirent son génic élevé et la candeur de son ame, cherchant le juste et le vrai, quelque sacrifice personnel que puisse lui en coûter la découverte, et surtout par la sympathie que réveille dans tous les cœurs son généreux et noble dévouement à la cause des peuples et du peuple. On a le droit de se montrer difficile avec l'homme revêtu de la grande mission de populariser l'évangile moderne, l'apôtre de la liberté en tout et pour tous, et de l'égalité humanitaire, cette bonne nouvelle qui fait descendre le règne de Dieu, père de tous hommes, sur la terre où ces hommes ont le droit de vivre heureux s'ils remplissent le devoir de s'aimer en frères.

duels et civils, spirituels et réels, des catholiques.

Aussi Rome tonna-t-elle, avec raison et avec droit, lors de l'apparition des Paroles d'un croyant, ce livre petit par son volume, mais énorme par sa perversité (mole quidem exiguum, pravitate tamen ingentem). Elle rappela les principes si clairement exprimés dans son encyclique, et l'adhésion de l'auteur à cette encyclique, si claire aussi et si absolue: elle répéta, pour la troisième fois, que le saint siège exige comme condition de salut de tous ses fidèles, la soumission la plus entière aux puissances, et qu'elle ne reconnaîtrait jamais en eux la moindre liberté, ni d'opinions, ni de discours, ni de conscience; soumission, ajouta-t-elle, dont l'auteur des Paroles rompt tous les liens; liberté de penser, de parler et de croire qu'il travaille de tous ses moyens à faire triompher (4).

Le procès était jugé: le catholicisme repoussant toute indépendance, tout progrès, dans un siècle éminemment progressif et émancipateur; la papauté se posant comme la tutrice essentielle du privilége de droit divin, du droit, de par Dieu, de l'homme sur l'homme, à une époque où le travail social peut se résumer tout entier dans les efforts de l'esprit humain pour réaliser l'égalité que Jésus n'avait fait entrevoir qu'au royaume céleste; il ne restait plus de doute raisonnable: le catholicisme et la papauté avaient fait leur temps. Écoutons là-dessus M. De Lamennais luimème:

<sup>(4)</sup> Gregor. pap. XVI, epist. encycl. Singulari nos (25 jan. 1884), p. 7 et seq.

« Le catholicisme languit et tend à s'éteindre en Europe: les peuples s'en détachent; les rois, ou l'attaquent d'une manière ouverte, ou le minent sourdement. Quel moyen de le ranimer, de lui rendre la vigueur que de jour en jour il semble perdre? Tel était le problème à résoudre, et il offrait deux solutions. Plein de soi dans les vérités qui constituaient sondamentalement le christianisme, dans sa puissance morale, dans l'harmonie de son esprit intime avec les instincts les plus élevés de l'humanité, on pouvait, brisant les liens qui asservissent l'église à l'état, l'affranchir de la dépendance qui entrave son action, l'associer au mouvement social qui prépare au monde des destinées nouvelles, à la liberté pour l'unir à l'ordre et redresser ses écarts, à la science pour la concilier, par une discussion sans entraves, avec le dogme éternel, au peuple pour verser sur ses immenses misères les flots intarissables de la charité divine. On pouvait, en un mot, s'élevant au dessus de tous les intérêts terrestres, embrasser la croix nue, la croix du charpentier né pauvre et mort pauvre, la croix de celui qui, ne vivant que de son amour pour ses frères, leur apprit à se dévouer les uns pour les autres, la croix de Jésus, fils de Dieu et fils de l'homme, et la planter à l'entrée des voies où le genre humain s'avance. On le pouvait, nous le crûmes, du moins. On pouvait aussi resserrer l'ancienne alliance avec les pouvoirs absolus, leur prêter secours contre les peuples et contre la liberté, asin d'obtenir d'eux une tolérance telle quelle, souder l'autel au trône, s'appuyer sur la force,

tourner la croix vers le passé, la confier à la protection des protocoles diplomatiques, la confier à la garde des soldats chargés de contenir, la baionnette sur la poitrine, les nations frémissantes. Rome a choisi ce dernier parti, elle en avait le droit; et il est en nous une conviction profonde, c'est que, selon des vues au dessus des siennes mêmes, elle a été déterminée à ce choix par la Providence (4). »

- « Quel a été, dit le même écrivain, dans sa dernière publication, l'effet de la parole pontificale?.... Elle a constaté l'alliance de Rome avec les princes, une étroite communauté d'intérêts entre elle et eux, ainsi que la volonté ferme d'employer tous les moyens dont elle dispose à la défense de ces intérêts. La papauté enfin a déclaré que sa cause propre était, de fait et de droit, inséparable de celle de l'absolutisme européen.
- » Considérés collectivement, (les catholiques) ne se laissent plus diriger par elle; sa langue n'est plus leur langue; ses pensées leurs pensées; ses ordonnances leur règle. Or, était-il de l'intérêt de Rome de constater, aux yeux de tous, un fait de cette nature? Était-il prudent de révéler avec tant d'éclat au monde entier cette sorte d'impuissance et de nullité d'un pouvoir qui n'a de force, humainement parlant, que celle que lui prête l'opinion?.... N'y a-t-il pas des défaillances qu'on doit soigneusement vosser? »

Enfin M. De Lamennais pose cette question: après la victoire, dès aujourd'hui assurée, des peuples sur les rois, de la liberté sur le despotisme, de l'intelligence

<sup>(1)</sup> M. de La Mennais, 300 mélanges, préface, p. 86.

sur la force, « que fera Rome? Persistera-t-elle dans les doctrines à l'aide desquelles elle a pris à tâche d'arrêter le mouvement qui entraîne le monde? S'obstinera-t-elle à condamner les principes vainqueurs, à maudire les hommes affranchis par eux? Ce serait mettre le dernier sceau à la séparation si avancée, s'excommunier de la race humaine... Rome au contraire renoncera-t-elle à ses doctrines présentes?... mais qui croirait à la sincérité de ce changement?.... D'ailleurs cet acte lui serait impossible. Comment pourrait-elle renoncer à des doctrines qu'elle a déclaré appartenir à la tradition des apôtres et des pères, et par conséquent à la révélation divine? Ce serait de sa part une apostasie (,). »

Nous partageons entièrement l'opinion de l'éloquent auteur de ces passages. Nous ne différons de lui qu'en ce que nous pensons et avons toujours pensé que, le passé du christianisme et du catholicisme étant donné, l'avenir que M. De Lamennais révait pour cette religion prétendue sociale était illusoire, et que le pape étant ce qu'il est, et ce qu'il ne peut plus ne pas être, il ne pouvait se déterminer que comme il a fait. A nos yeux, le seul qui se soit trompé est M. De Lamennais, en voulant faire avec la papauté ou pour la papauté, en voulant même faire faire par la papauté, ce qui eêt été de la part de celle-ci un arrêt de mort prononcé par elle contre elle-même; le pape, selon nous, a su parfaitement ce qu'il faisait et a fait ce qu'il pouvait

<sup>(1)</sup> M. de La Mennais, affaires de Rome, p. 277, 285, 292 et 293.

faire, ce qu'il devait faire, en refusant le secours de M. De Lamennais qui, en dernière analyse, ne lui proposait que de l'enterrer un peu plus honorablement, si l'on veut, mais aussi un peu plus promptement. Du reste, cette nécessité suffisamment constatée pour le saint siège, d'éviter comme mortels toute lutte, tout mouvement même, est bien de sa part la reconnaissance tacite qu'en lui toute vitalité s'est définitivement éteinte. Aussi, avec M. De Lamennais, nous voyons un jugement palpablement providentiel dans la fatalité à laquelle Rome n'a pu échapper, après de si longs siècles de violences et de tromperies de toute espèce, celle de sonner elle-même le glas de ses funérailles (1).

(1) Un mot encore, avant de finir, sur l'écrivain célèbre auquel est consecré ce paragraphe.

Les deux ouvrages de M. de La Mennais qui ont fait le plus de sensation sont, l'un l'Essai sur l'indifférence, l'autre les Paroles d'un croyant. Ces écrits établissent deux doctrines diamétralement opposées: la première, celle de la soumission passive à l'autorité incarnée dans l'église catholique, son sacerdoce, son pontificat; la seconde, le droit absolu d'examen, en d'autres termes la liberté ou la souveraineté de l'intelligence humaine. M. de La Mennais a cherché depuis lors, sinon à accorder ces deux doctrines, ce qui était împossible, du moins à montrer par quelles idées intermédiaires il avait passé pour définitivement faire divorce avec l'une en embrassant exclusivement l'autre : c'est le but de ses dernières publications, la Préface de ses Troisièmes mélanges et les Affaires de Rome, que nous plaçons pour le raisonnement bien au-dessus de toutes ses productions précédentes. Mais ce raisonnement, nommément dans les Affaires de Rome, a été si mal saisi, excepté par ceux contre qui il était principalement dirigé, que hors les prêtres, presque tout le monde a cru que M. de La Mennais ne tendait à démocratiser les nations chrétiennes que pour les livrer pieds et poings liés au clergé et au pape. La faute, croyons-nous, en est en grande partie à l'auteur qui, après avoir si positivement enseigné, on peut dire même si impérieusement ordonné la foi en tels et tels dogmes, l'obéissance à tels et tels préceptes, devait, non se borner à dire en termes généraux que ses

convictions avaient subi de profondes modifications, mais déclarer avec précision et clarté qu'elles avaient changé complétement, spéchier sans ambages en quoi consistait ce changement, et dire ce qu'il avait cessé de croire et ce que, selon lui, il ne faut pas que l'on eroie; non se contenter de ne plus obéir à l'église, mais prendre formellement acte de ce qu'il ne lui obéissait et ne lui obéirait plus, et expliquer pourquei il ne lui obéirait plus, et ponrquoi il pensait qu'il ne faut point lui obéir. Il eut para sort naturel de lui voir déposer après cela, non seulement les habitudes avec les deveirs de prêtre, mais même ceux de simple fidèle; el les crayans de son opinion d'autrefois, qui se scandalisent on qui feignent de se scandaliser de sa conduite, tout comme il se serait, lui, scandalisé dans un temps si tout autre avait agi comme il agit lui-même mjourd'hui, n'auraient plus eu à lui reprocher que son hérésie, comme ils l'eussent appelée, son impiété et son apostasie, et se seraient vus réduits à stigmatiser en lui le renégat, le déiste, l'athée, le philosophe, injures qui, dans leux bouche, n'ont aucune portée pour tout homme de sens et de cœur.

יים בינים בינים

### § III.

Conquêtes merales de la révolution de 1830. — L'intelligence et la conscience humaines sont libres absolument. — Elles ont le droit de disposer de tous les moyens qui servent à formuler cette liberté et à la rendre pratique. — L'homme peut se tromper. — L'homme doit se conformer à l'ordre social légitime. — La vérité appartient au genre humain. — Liberté des éultes. — La société ne connaît, ni sectaines, ni prêtres ; mais seulenjent des sitograps.

Quelque nul qu'ait été le résultat matériel de la crise sociale de 1830, ce qui du reste importe le moins, parce qu'un peu plus tôt, un peu plus tard, il doit nécessairement suivre la transformation des intelligences, le résultat moral en est immense, in-calculable (¹). Voici, sous le point de vue religieux, le seul dont nous nous occupions (\*), quelles sont les

- (4) Tonte révolution est, ou intellectuelle et morale, ou matérielle. Intellectuelle, elle est toujours progressive, parce que les intelligences de tous ne rétrogradent point; et alors, comme nous le disons dans le texte, la révolution dans les choses suit immanquablement la révolution dans les esprits. Matérielle exclusivement, c'est un acts brutal qui, progressif ou non, est toujours imposé par la minorité à la majorité; qui par conséquent n'a jamais d'ayenir et n'en acquiert que lorsque les idées ayant préparé la réforme, l'ont rendue possible, nécessaire, durable. Nous n'appelons pas révolution, une simple variation dans les formes, les mots, les couleurs, une mutation de pessonnes, un déplacement d'intérêts, un sautillement de branche en branche, voire un changement de dynastie, et la suppression même de toute dynastie, qui cependant serait un progrès réel, en ce qu'elle aplanirait un des plus puissans obstacles à toute amélioration et à toute fondation du bopheur gépéral sur la volonté universelle.
- (e) Nous nous semmes place au point de vue religieux, parce qu'il nous a paru utile, nécessaire, indispensable de le faire; parce qu'à nos youx la science sociale reste incomplète si le philosophe néglige de considérer l'homme sous le rapport qui le distingue si éminemment de tous

principales idées qui se développent dans les esprits, en attendant qu'elles trouvent l'occasion de passer dans la pratique, c'est-à-dire de coopérer activement à la fondation de la société nouvelle (1).

les être créés. Nous sommes loin d'avoir voulu faire un livre de théologie exclusivement; mais nous avons cru que, la théologie étant émanée de l'homme et ayant influé sur les destinées de la société humaine, et le sentiment religieux sur lequel la théologie est basée étant essentiel à l'homme, il ne fallait proscrire dédaigneusement, ni l'histoire de la première, ni l'observation philosophique du second.

Et qu'on ne dise pas que la génération actuelle est indifférente en matière de religion; elle l'est, oui, en matière de pratiques religieuses, de cérémonies, de croyances spéculatives: voilà tout. Or, c'est là un pro-

grès, et un progrès immense, religieusement parlant.

Si la véritable indifférence religieuse, ce dégoût de l'esprit, cette mort de l'ame, se manifeste quelque part, c'est uniquement chez les heureux de ce monde qui, n'ayant que faire de justice, n'ont pas besoin de croire. Ceux-ci réellement ne sauraient être consolés; ear ils ne sont plus.

Mais c'est le petit nombre, le très petit nombre.

Le peuple, lui, croit parce qu'il désire, parce qu'il espère, parce qu'il souffre : pour lui il y a un Dieu, et il y aura justice, et il sera consolé. Le peuple est plein de religion, de force et de vie : c'est l'avenir de l'humanité.

C'est en lui que s'opère la grande transformation sociale qui régénérera le monde.

Rien de ce travail intérieur n'apparaît à la surface, cette croûle boueuse sur laquelle s'agitent, intriguent, se trompent, se trahissent, s'entre-déchirent et s'entre-dévorant les privilégiés du siècle, qu'aucun foi n'élève, qu'aucun principe ne soutient, qu'aucun sentiment ne stimule.

C'est là le théâtre des événemens dont tout le monde s'occupe, et qui pèsent si peu dans la balance des destinées humaines, les révolutions de noms et de formes, les changemens de dynasties, les tripotages de cabinets et de cours; c'est là le champ que toujours les sots cultivent, ensemencent, fécondant, et que les habiles moissonnent et récoltent.

Là seulement, il y a indifférence religionse et atonie politique. Hé bien! qu'importe aux hommes d'avenir?

(1, Voyez la première note supplémentaire à la fin du paragraphe.

L'intelligence de l'homme n'est responsable que devant l'intelligence de l'humanité, sa conscience que devant elle-même et Dieu; l'une et l'autre sont libres dans le sens le plus absolu, c'est-à-dire qu'elles ne tombent sous l'action d'aucune autorité positive, sanctionnée par des institutions civiles ou religieuses, même soi-disant révélées, par des lois et des punitions corporelles ou spirituelles (1).

Quoiqu'elles n'y soient ni ne peuvent y être soumises de force, elles ont le droit de s'y soumettre volontairement. Ce droit résulte de leur indépendance même, dont il n'est que l'abus.

La liberté de penser et de croire est réelle, c'est-àdire qu'elle implique nécessairement la liberté de manifester ses idées et ses convictions par la parole, l'enseignement, la presse, le culte extérieur, les associations, les réunions, etc., etc.; liberté qui ne peut être restreinte par aucune loi spéciale, et qui n'a d'autres limites que celle que trace autour d'elle l'égalité de tous les hommes en droit (\*).

- (1) C'est de l'anarchie, disent les partisans du système catholique. Nous silleurerons cette question dans la deuxième note supplémentaire, à la fin du paragraphe.
- (a) Toutes ces libertés qui, dans le fond, n'en sont qu'une scule, la liberté intellectuelle et morale, source et base de toute liberté quelconque, sont repoussées, condamnées, encore de nos jours, par le saint
  siège. Suivant les temps et les lieux, les prêtres catholiques invoquent
  la liberté de l'enseignement là ou l'enseignement leur est interdit, celle
  de la parole orale ou écrite là où leurs doctrines sont proscrites. Mais
  à peine les ont-ils conquises, que le pape anathématise tout catholique
  qui accepte le principe humanitaire de la liberté de croyance et de culte,
  et de celle de la presse, l'église ayant seule légitimement droit à savoir,
  et à enseigner, et à imposer des convictions. Et que les estheliques no

L'homme étant organisé pour penser comme pour agir, il nait avec le devoir de chercher la vérité, comme avec celui de pratiquer la justice. Le prémier de ces dévoirs suppose le droit de se tromper, d'erier, et ce droit appartient à tout homme, à toute association possible d'hommes, dans toute son étendité.

Le second suppose le fait que les hommes agissent mal. C'est contre ce fait que les sociétés s'arment d'institutions, de lois, d'un code pénal et d'une force organisée pour exécuter la volonté générale. Ces moyens ne sont légitimes qu'à deux conditions : la première, d'avoir été véritablement déterminées par la majorité

hous disent pas que ce ne sont pas la des questions de foi ou de mœurs, commie de s'expriment, dans lesquelles seules ils itti doivent une soumission entière et absolue : s'ils recompissent son infaillibilité ou le dogme, c'est-à-dire s'ils sont ce qu'on appelle aujourd'hui catholiques, Tis doivent aussi la reconnaître sur le point de savoir ce qui est de dogme hi ce qui ne l'est par; car qui settait juge èntre le pape et eux ? Estmêmes? ils tombent des lors dans la catégorie de ceux qui consultent leur raison individuelle, qui examinent; ils deviennent protestans. Il n'y a donc que Rome, qui, nous le répétons, doit être tout eux yeux des catholiques, ou qui n'est plus rien pour personne. Mais, pour en revenir à la question qui nous occupe, nous avons cité avec le pape actuel, bref d'Alexandre VII qui rend en tout temps, et sur toutes les questions possibles; toutes les intelligences hamaines liges de l'intelligence ponti-Sente. Nous sjouterons ce que nous fravons fait qu'indiquer à cette ocension, suvoir que Grégoire XVI et foute l'églisé catholique repoussent comme erromes et coupables, hérétiques et imples : la liberté civile ét politique, parce qu'elle porte à l'opposition aux puissances et à l'instit. section; la liberté des cultes et de la presse, que Rome tolers par prudence dans les circonstances difficiles, mais qu'elle réprouvers toujours: Finise eine les hommes qui espérent en la liberte du monde et veulent la scaliser, union condamnable pour le fond et pour la forme. - Lettre de suid. Passe à Mi de La Ménirals, affaires de Rome, p. 131 et 132.

sociale, aucune classe; aucun individu exceptés; la seconde, de n'avoir exclusivement pour objet que les actes matériels, sans jamais empiéter sur les droits de l'intelligence et de la conscience.

Celles-ci se formulent en opinions, en doctrines, en systèmes, en religions, ayant tous la vérité pour but et en approchant tous plus ou moins. La vérité elle-même n'est la propriété ni d'un individu, ni d'une société, ni d'une époque : absolue, elle n'appartient qu'à Dieu; dans son rapport avec l'humanité, qu'au genre humain.

Persuadés, convaincus, entraînés par un homme, plusieurs hommes adoptent une même croyance et s'associent pour la professer, la répandre (car ils ne l'ont adoptée que comme vraie et bonne, utile aux autres comme à eux-neus), pour combattre par son moyen les croyances qui lui sont opposées, et la défendre contre celles qui l'attaquent. C'est là une religion, mais aussi ce n'est que cela.

Cette religion est de droit et absolument libre. Elle ne peut, ni entraver le jeu de la machine sociale, ni être entravée par elle.

Ses membres, à quelque rang hiérarchique qu'ils soient élevés, n'ont aucun autre droit dans la société que ceux de leurs concitoyens d'une religion différente ou sans religion positive; ils ne sont soumis qu'aux mêmes charges qui pèsent sur tout le monde.

Comme association religieuse, elle s'impose les lois que bon lui semble, sans responsabilité qu'envers elle-même, et ne reconnaît que celles qu'elle s'est librement imposées : elle n'obéit qu'aux supérieurs qu'elle s'est choisis, aux ordres qu'elle regarde comme tels.

## NOTES SUPPLEMENTAIRES.

E. I. — Les idées pratiques qui deivent être le résultat de la révolution de 1220 pertent ailieurs, ent précédé cette révolution et l'ent déterminée, en Bolgique.—Elles y sen t passées dans les lois.

Ces idées préexistaient en Belgique; elles avaient été formulées nettement par l'auteur, de cette Histoire, dès le mois de juin 1829, dans une brochure intitulée: Union des catholiques et des libéraux. Elles se résumaient toutes en ce qui suit : « 1° L'ordre moral et religieux, c'est-àdire l'ordre des opinions, est exclusivement du domaine de l'homme, de l'individu; la société ou les hommes n'y ont pas juridiction (légale et coactive); il n'y a ni pouvoir, ni institutions, ni lois qui puissent légitimement y intervenir (pour les diriger, contraindre ou comprimer): 2° en matière de politique comme de législation, d'administration comme de police, les opinions, les doctrines doivent être libres comme la pensée dont elles émanent et qu'elles manifestent; la loi ne pouvant pas avoir de prise sur elles, doit les regarder toutes comme indifférentes, toutes comme nulles dans le cercle hors duquel elle-même n'est plus rien : 3° (lareligion et la philosophie) n'ayant l'une et l'autre qu'une seule mission temporelle à remplir, celle de se garantir mutuellement toute la liberté et toute la sécurité que leur assure la loi, il est inconcevable.... qu'elles sient pu si long-temps se combattre et, par leurs divisions, fournir au pouvoir les moyens faciles de les humilier et de les asservir l'une par l'autre: . - De Potter, union des catholiques et de libéraux, avantprop. et p. 8.

Il résultait nécessairement de ces principes les vérités saivantes : « Il a'y point de doctrine dont la profession puisse imposer un devoir civil, ou priver d'un droit. » — « Il n'y a point de prêtres devant la loi ; il n'y a que des citoyens, et l'on ne saurait être plus ou moins citoyen. » — « Les prêtres pouvaient dominer autrefois, et ils dominèrent. La liberté seule aujourd'hui peut triompher : et elle triomphera des prêtres, là où les prêtres la combattront ; avec les prêres et pour les prêtres, comme pour les autres citoyens, là où les prêtres auront combattu pour elle. » — Id. ibid. notes, p. 28 et 30 ; réponse à quelques objections, p. 4.

C'est le droit commun appliqué à l'ordre moral, où tout ce qui ressort à cet ordre est éssentiellement libre, et l'est au même degré, savoir, dans le sens le plus absolu. Dès lors la plus complète émancipation intellectuelle et spirituelle est irrévocablement fondée sur l'intérêt palpable qu'a chacun de maintenir la liberté illimitée de penser et de croire de ses adversaires. La persécution, l'intolérance, sont détrônées sans retour, puisqu'il demance clair pour tout le prepte qu'elles sont les conséquences d'un esprit faux plus encore que d'un cœur pervers. La discussion libre prend leur place; et comme toute discussion libre devient nécessairement bienveillante, on entrevoit la fin des haines scolastiques et théologiques, et un representésion un principe d'unité sociale, qui surgirant des consciences des esprits et du calme des consciences,

pour être la philosophie et la religion des hommes régénérés.

La révolution de Belgique, comme nous avons dit, était fille de ces vérîtés fondamentales, il ne lui resta qu'à en prendre acte, à les enregistrer, à les faire passer dans les institutions et les lois du nouvel ordre de choses; ce qu'elle sit. Le gouvernement provisoire, pour qui le pouvoir n'était qu'un devoir d'obéissance, une charge d'exécution, dont il avait à s'acquitter en faisant régner la volonté générale, et non un droit définitif qu'il eut întéret à faire fructifier le plus possible à son profit, moins encore un droit héréditaire qu'il lui importat d'exagérer dans tous les sens au profit des maîtres futurs nés tels, s'empressa d'assurer, autant qu'il était en lui, les principes révolutionnaires contre les attaques de tout gouvernement non populaire qui lui succéderait, gouvernement monarchique peut-être, confié à un chef inviolable et dynastique, c'està-dire inévitablement porté à transmettre à ses descendans un pouvoir de plus en plus inamissible, étendu, illimité, irresponsable et partant plus productif. Du 12 au 21 octobre 1830, le comité central belge affranchit l'enseignement et les théâtres, consacra le droit d'association, celui de la liberté des opinions et des croyances, de la parole et de la pensée, de la manière la plus large et la plus complète. « Considérant que le domaine de l'intelligence est éssentiellement libre : c'estainsi qu'il s'exprima ; considerant du'il împorte défaire disparaître à jamais les entraves par Jesquelles la pouvoir a jusqu'ici enchaîné la pensée dans son expression, sa marche et sts développemens : Art. 1er. Il est libre à chaque citoyen, ou à des ci, teyens associés dans un but religieux ou philosophique quel qu'il soit, de professer leurs opinions comme ils l'entendent, et de les répandre par tous les moyens possibles de persuasion et de conviction. — Art. 2. Toute loi ou disposition qui gene la libre manifestation des opinions et la propagation des doctrines par la voie de la parole, de la presse et de l'enseignement, est abolie. — Art. 8. Les lois générales et particulières entravant le libre exercice d'un culte quelconque, et assujétissant ceux qui l'exercent à des formalités qui froissent les consciences et génent la maniséstation de la soi professée, sont également abrogées. - Art. 4. Toute institution, toute magistrature créés par le pouvoir, pour son. mettre les associations philosophiques ou religiousses, et les aultes quels qu'ils soient, à l'action ou à l'influence de l'entorité, contrabolité ( 46.

octobre). » — « Les arrêtés, avait-il déjà dit, qui ont mis des entra ves & la liberté de l'enseignement, sont abrogés (12 octobre). « Considérant que les entraves mises à la liberté d'association sont des infractions aux droits sacrés de la liberté individuelle et politique : Art. 1er. Il est permis aux citoyens de s'associer, comme ils l'entendent, dans an but politique, ruligieux, philosophique, littéraire, industriel ou com, mercial. - Art. 2. La loi ne pourra atteindre que les actes coupables de l'association ou des associés, et non le droit d'association lui-même. - Art. 3. Aucune mesure preventive ne pourra être prise contre le droit d'association. — Art. 4. Les associations ne pourront prétendre à sucum privilege. - Art. 5. Toute loi particulière et tout article des codes civil, penal et du commerce, qui génent la liberté de s'associer, sont abrogés (16 octobre). - Enfin : « Attendu que la manifestation publique et libre de la pensée est un droît déjà reconnu, et qu'il y a lieu de faire disparattre, au théâtre comme ailleurs, les entraves par lesquelles le pouvoir en agêné l'exercice ; toute personne peut élever un théstre public, etc. » — Comme complément et comme garantie réelle de toutes ces libertés, le gouvernement provisoire avait complétement affranchi la commune, en ces termes; « Voulant pourvoir à la recomposition des régences d'après les principes d'une révolution toute populaire dans son origine et dans son but; » et cette recomposition est la nomination de tous les magistrats formant le collège municipal par le peuple.

Nous le disons avec un noble orgueil : nulle part encore, ni dans aucun temps, le pouvoir exécutif, ce véritable agent passif de la volonté seuveraine de tous, ne s'est montré plus fidèle à sa mission, ni avec un abandon plus réel et plus entier, sans vues personnelles, sans arrière-peasées. Il fut impossible au pouvoir royal qui se substituait à la révolution, queiqu'il fût spécialement, on peut-même dire uniquement chargé d'escamoter tous les fruits de celle-ci, de renverser entièrement ce monument populaire. L'indépendance des communes fut attaquée, celle des théâtres confisquée; mais là liberté de la pensée et de la conscience, de la parole, de la presse et des associations resta debout : le genvernement n'osa se permettre contre elle que quelques menaces, et les catheliques dominateurs qui avaient espéré d'en faire un instrument de despotisme, furent immolés sur son autel.

# No s. — La liberté intellectuelle et morale engendre-t-elle l'anarchie.

Cette liberté est la loi de Dieu, qui a voulu que l'homme sût aussi libre que l'état social auquel il est destiné pût le permettre. Or, la loi de Dieu ne saurait produire que l'ordre. Les hommes, libres d'intelligence et de conscience, en suivant cette loi, réalisant pratiquement l'instinct d'ordre qui leur est organique.

La contrainte seule, là où elle n'est pas strictement indispensable, l'autorité, la force, engendrent la division, la haine et l'anarchie.

C'est calomnier la Providence que de prétendre qu'elle a mis l'unité au prix de le servitude.

S'il n'y a plus d'unité sociale aujourd'hui, faut-il en accuser la liberté qui ne fait que de naître, ou l'autorité et la force qui ont régné sur le monde jusqu'à ce moment?

Et pour la rétablir, rentrerons-nous dans la voie où elle nons a échappe? ou bien aurons-nous le persévérant courage d'avancer dans celle au terme de laquelle Dieu et notre propre nature nous montrent le but de tous nos vœux et de tous nos efforts?

Seront-ils perdus pour la pratique de la vie, les progrès que nous ne cessons de faire dans la science de l'homme et dans l'enseignement de l'histoire qui, à chaque pas, confirme les observations et les inductions auxquelles ces progrès mènent si irrésistiblement?

Est-ce en supprimant la liberté que nous obtiendrons le plus beau fruit de la liberté, et que la liberté seule peut produire, savoir la libre reconnaissance d'un but social commun, et des efforts spontanément convergens pour l'atteindre, en d'autres mots, l'ordre? Est-ce en frappent de mort que nous conserverons ce qui suppose la vie, savoir le mouvement et la conscience, la pensée et l'action?

Car l'ordre, lorsqu'il s'agit de société humaine, de société d'homsses, n'estpas un ordre simplement matériel, un ordre brut: mais un ordre intelligent et volontaire; auquel par conséquent consentent ceux qu'il concerne; auquel ils contribuent eux-mêmes; qu'en un mot ils connaissent, veulent et opèrent; où ils sont, non pas effets uniquement, sans conscience et sans activité, mais effets et causes tout à la fois, c'est-à-dire agens quoique soumis, libres quoiqu'obéissans, parce que co-auteurs eux-mêmes de la loi à laquelle ils se soumettent et obéissent.

L'ordre matériel est celui que subissent passivement et sans en avoir conscience, les objets privés de sentiment et de liberté, sous la main d'une intelligence quelle qu'elle soit. Cet ordre ne saurait être le nôtre, même sous la main de Dieu. Dieu a voulu qu'iln'y eût d'ordre pour nous que celui auquel nous nous rangeons nous-mêmes; et cet ordre est vrai et stable, pour autant qu'il correspond à l'ordre éternel que la Providence nous a organisés pour chercher, découvrir, aimer et réaliser sur la terre.

Cet ordre se reproduit toujours sous une forme quelconque, par les efforts même de ceux qui, voulant l'anéantir sous le forme existante, ne peuvent néanmoins se soustraire à leur propre instinct, c'est-à-dire à leur intérêt, besoin, volonté d'ordre. Comme toutes les grandes lois

morales qui régissent l'univers, l'ordre, quant à son essence, est, spassiblem que la vie, l'intelligence, le droit, la liberté, le devoir, aussi bien que les lois de la matière organisée et celles de la matière inerte, hors et au dessus de l'action humaine : l'homme ne peut que modifier indéfaiment les apparences phénoménales, par lesquelles se manifestent toùjours et nécessairement la même intelligence suprême et le même absolu vouloir.

Non; pas plus que l'ordre; nous ne pouvons détruire, ni la liberté, ni la vie : nous ne pouvons que troubler l'une et comprimer l'autre; et, à l'ordre sublime et immuable qui nattrait de l'accord spontané des volontés et des intelligences, substituer un ordre factice, faux, contraint, imposé, toujours précaire, parce que jamais basé sur l'organis, sation humaine et les lois éternelles, véritable désordre moral, qui fort heureusement n'est pas plus catholique, pas plus durable, que l'assertissement de l'humanité ne saurait être universel et de droit divin.

En nous douant de l'amour de l'indépendance, Dieu a sanctionné la loi morale par excellence du monde social, la loi de liberté. Mais la liberté réelle est impossible sans l'ordre : aussi l'instinct de l'ordre nous a également été donné par la Providence. C'est erreur, faute grave, crime même, de sacrifier la liberté à l'ordre, comme de sacrifier l'ordre à la liberté : ils doivent coexister l'un par l'autre et l'un pour l'autre dans une éternelle harmonie et une relation éternelle de force et d'action égales. L'asservissement est aussi insocial que l'anarchie, et réciproquement. L'ordre par la liberté et pour l'égalité; la fraternité universelle par l'égalité et la liberté : voilà le problème à résondre; et de la véritable intelligence de ce problème surgira le principe d'unité sociale qui régénèrera l'humanité.

Quant à l'unité que quelques philosophes rétrospectifs, pour ainsi parler et ne pas dire crument rétrogrades, se plaisent encore à rêver, et dont la réalisation n'est autre chose que ce que les uns appellems centralisation ou gouvernement fort, les autres religion dominante, ceux-ci république une et indivisible, ceux-là doctrine eatholique; c'est toujours la négation absolue de tonte individualité, de toute liberté; e'est l'ordre par l'autorité et la force, mais seulement un ordre plus monstrueux que celui même que les rois et les papes avaient réussi à établir; c'est toujours le despotisme par la terreur et la violence, despotisme à la fois théocratique et monarchique, mais perfectionné, mais quintessencié, à qui rien n'échapperaît plus, ni hiens, ni corps, ni ames, ni la vie privée, ni les pensées les plus intimes, ni les convictions les plus secrètes.

Et c'est au dix-neuvième siècle que ces idées reparaissent, au dixneuvième siècle, haletant sous les maux de toute espèce que déverse sur hi la lutte sacrilège de l'immobile pouvoir contre le mouvement émandipateur de l'humanité! C est en Europe qu'elles se remontrent, qu'on Me vante, les propage, en Europe où l'action gouvernementale de tous les finstans, sur tous les membres de la société, dans toutes les circun Ances de leur vie, est parvenue à détruire radicalement toute liberté individuelle, shi point que l'homme vit réellement plus libre sous la velonté arbitraire mais non tracassière des despotes de l'Orient que sous le les potisme l'églémentateur de notre administration vexatoire, de sotté police inquisitorisié, de nos codes barbares, de nos formes si Mindifénsement impérfénses, de notre fiscalité omnivoré, en un mot de notre legalite toujours dollinatrice et tyrannique. Si, il y a dix-buit cetts and, l'autocratic fomalité à valt été organisée comme le sont les plus Abtraits de nos gouvernements modernes, jamais Jésus n'eût accompli m mission, ni les apôtres fonde le christianisme : traqués, vilipendes, trahis, livres, salis par la gent policière, ils se seralent embarrassés dans quelqu'une des mailles du vaste réseau d'esplonage, de corruption, de perfidie, de provocation et d'abomination qui enveloppe la société, et y Praient, avec leur doctrine, in orts oublies d'elle: Trouve-t-on ce système st beau, si nécessaire, que ceux qui en attaquent le plus vivement les exploitateurs, n'yvoient à changer que la seule raison sociale? En vérité, on croirait Thumanité sujette à des retours périodiques de folie, ai on ne savait que les époques mêmes où se préparent les réformes les plus utiles à la société; sont aussi celles qui se signalent par les plus grands écarts de l'intelligence : la liberté qui éngendre les premières, doit laisser aussi toute latitude aux autres.

La folie actuelle est la peur de la liberté; on ne craint qu'une chose, c'est elle : les systèmes mêmes de ceux qui combattent le despotisme, de traffissent que cette seule terreur, cette éleuthérophobie vraiment maniaque; gouvernés et gouvernans, elle a saisi tout le monde, elle obsède tous les esprits. Pendant même qu'on s'embarrasse de plus en plus dans les liens d'une civilisation qui mécanise, qui automatise tout autour d'elle, on n'est préoccupé que du danger d'être trop libre, et 11dée fixe de l'anarchie est la seule qui trouve de l'écho. On ne sent d'autre besoin que celui de conserver, de maintenir, quoique ce soit, à tout prix, et quand même : il y a monomanie d'ordre. Ce qui seul distingue les gouvernemens en possession des théoriciens qui leur sont hostiles, c'est uniquement la position des uns et des autres. Peu importe à qui demeurera la victoire; la liberté n'en sera pas moins confisquée pour l'être au profit de l'ordre à imposer, comme elle l'est au profit de l'ordre régnant. Bien entendu qu'au moyen du changement dens les noms et dans les formes, le pouvoir écherra aux manipulateurs triomplians. Pauvrétes! heureusement que, se recommandant assez par ellemême à tout esprit droit, à toute ame noble, et généreuse, la réforme sociale comparée à ces théories étroites, affligeantes, serviles, en paraîtra plus digne que tous concentrent, pour hâter et compléter sa victoire, leurs lumières, leurs vœux, leurs efforts: les folies, non comprimées ni punies, s'évanouiront comme de vains sanges, et la vérité restera pour fâre triompher la seule doctrine humanitaire, celle de la justice envers tous, de la liberté pour tous et du bouheur de tous.

Le but avoué de la nouvelle consécration de l'ancien principe de l'autorité imposée, de la force, est de se soustraire aux révolutions. Ce but est raisonnable, salutaire, saint et tout homme ami de la justice, de la liberté, de l'humanité, y tend aussi bien que les organisateurs modernes. Seulement nous différons essentiellement avec eux sur la marche à suivre p ourl 'atteindre.

Quel moyen a la société pour échapper aux secousses perturbatrices? Un moyen bien simple, mais un seul moyen, un moyen exclusivement: c'est de favoriser, le mouvement humanitaire; en d'autres termes, de se constituer elle-même, ouvertement et expressément, en état permanent de réforme, d'être indéfiniment sa propre réformatrice. Qu'at-elle fait jusqu'à cette époque? tout le contraire. Formulant sa conviction et sa volonté présentes, elle a prétendu les rendre éternelles et irréformables; c'est l'objet constant de toutes ses institutions, de tous ses codes. On dirait toujours d'une providence absolue, dictant des lois immuables à la nature et à l'humanité. Qu'en résulte t-il? que les véritables lois immuables, et, au dessus de toute gutre, la loi qui organise la transformation universelle, c'est-à-dire le perfectionnement par la réforme, se trouvant en opposition avec la société immobilisée par les hommes, celle-ci est bientôt brisée en éclats par le mouvement infini que Dieu a imprimé à l'humanité sociale. Ces révolutions-là, on en accuse les contemporains qui en sont les instrumens et les victimes; c'est une erreur grave et une monstrueuse injustice : les seuls coupables sont les égoïstes passés qui, dans leur intérêt privé, en entravant la réforme, ont amoncelé sur la tête des générations à suivre les maux qui devaient en tenir lieu et y suppléer.

On veut une direction sociale et une volonté sociale; c'est fort bien; on ne la voudrait pas qu'il n'y en aurait pas moins toujours une quelconque. Mais on veut cette direction réellement arrêtée, exprimée,
fixée; on veut la volonté incarnée, devenue, ou loi, ou personne. Ne
comprend-on pas, ou plutôt est-on résolu de ne pas avouer que l'on.
comprend que c'est là le despotisme? La direction sociale véritable est
l'accord tacite des intelligences; la volonté sociale, ce même accord des
ames: la loi formulée par la majorité exprime ces deux accords pour
autant que le besoin d'ordre matériel l'exige impérieusement; et à me-

sure que la conviction et la volonté générales se modifient (et elles se modifiéront toujours), les leis changent. Voilà tout le mystère.

Et ce mystère se réalisera: une fois l'impulsion donnée, la réforme sociale poursuivra sa marche triomphale, et aucun obstacle ne l'arrêtera plus; car ce sera l'accord de la volonté de l'homme avec la volonté de Dieu. C'est là la foi qui sauvera le genre-humain. Professons-la, éclairée, active, profonde: s'élevant au dessus du présent, plein d'espoir dans l'aveille, que chacun travaille à l'œuvre de régénération, c'est son develir; Thumanité l'accomplira, c'est sa mission.

# § IV.

Le esthelicisme, indépendant de l'état. —Plus de concordats entre les gouvernement et le suint siège. — Plus d'intervention de l'autorité dans les affaires religieuses. — Les cérémonies du culte et les prières sont libres. — Les vœux à Dieu, les privations, le cérémonies du culte et les prières sont libres. — Les vœux à Dieu, les privations, le cérémonies du private pour lui plaire, le sont aussi. — L'état ne delt rien aux eultes. — Abolition du salaire aux prêtres. — Question de la confiscation des biens du câtrgé. — Les cathéliques ne saussient plus être libres activement, et demeurer papistes.

Appliquons ces principes, si simples, si natureis, si vrais, au culte catholique, la plus obstinée de toutes les branches du christianisme dans ses prétentions dominatrices, et celle que les gouvernemens pour leur désense d'abord, puis dans les intérêts de leur despotisme, ont réduite à la plus humiliante et à la plus funeste servitude : et voyons quelles en sont les conséquences dans les pays où, malgré l'amour pour la liberté, le catholicisme a encore conservé quelques racines dans les cœurs, comme en Balgique, en Irlande, en Pologne, etc.; conséquences que finiront par subir, tant les gouvernés qui le professent, que les genvernans qui l'asceptent ou l'exploitent; le clergé qui en est l'instrument plus ou moins actif, et le pape qui en est le chef.

Plus de dépendance du pouvoir, d'ancune sorte ni sous aucun prétexte; mais aussi plus de priviléges, ni de prérogatives, ni d'exemptions.

Nul n'a mission pour traiter des intérêts des catholiques entre eux, ou avec leurs supérieurs immédiats ou avec le saint siège, si ce n'est les catholiques euxmêmes ou ceux qu'ils déléguent à cet effet. Les consciences éclairées et vraiment libres ne se-modifient pas à coups de négociations diplomatiques et de concordats.

Le catholique, qui connaît ses droits et veut s'en prévaloir, répudie toute mesure réglémentaire émanée des bureaux d'un ministère des cultes eu du culte, établi sans son intervention, et soujeurs pour resserrer la sphère où Dieu l'a créé libre; juridiction absurde, qui s'étand sur les convictions, pour décider téalles, sans elles, en ce qui ne regarde qu'elles.

La pomination des vicaires, qués; évêques, appartient irrévocablement aux flééles qui l'exercent commune ben leur semble, par eux-mêmes, ou par l'intermédiaire de leur therse; en qui demandant des outés, à leurs évêques, et des évêques au pape.

Chaque fidèle, on son curé, ou son évêque, correspondent avec Rome en pleine liberté, étaussi sécritément qu'ils la jugent convenable. Ils publicat ses instructions, brefs, bulles, excommenies tions, do, dont ils se font les éditeurs responsables.

Les prêtres initient à leurs raystères ou en déclarent auchts, hémissent ou maudissent qui il leup plat, prient quand, comment et pour qui il leur plat. Il déterminant contine ils l'antobdent l'état feligieux de leur socté, qui n'a rien de commun avec l'état civil de la société dont ils font partie, et nomment, par exemple, condudinège: le lien que la spoiété déclare légitime et réciproquement, sans que les lois alont à partement (1).

-(4) Ces questions, meme sous l'empire des idees nouvelles, ont été il

Ils se distinguent par tel costume qui leur paraît convenable, habitent seuls ou en commun, ont leurs supérieurs dans le pays ou à l'étranger, s'imposent toutes les privations; pénitences et macérations que leur conscience leur dicte, prohoncent des vœux temporaires ou à perpétuité, les rompent; etc., etc. Jamais la société n'a d'obligations à remplir envers les catholiques et leur clergé, comme clergé, et comme catholiques, ni eux envers elle; jamais elle n'est autorisée à les priver d'un de leurs droits de citoyens, ou à les dispenser d'un de leurs devoirs de citoyens, comme catholiques ou c o m mrêtres catholiques (¹).

Si elle exempte ces derniers d'un service personnel

singulièrement traitées en France, qu'il est nécessaire d'appuyer sur les principes qui seuls peuvent rendre leur solution logique et juste. La loi détermine les conditions du muriage et du concubinage; mais elle né défend pas plus l'un qu'élle n'ordonne l'autre. Comment les prêtres ca-tibliques seruient-ils coupables pour avoir béni un acte indifférent aux yeux de la loi? Ils ne le sont pas plus qu'en s'abstenant de contracter un liém qu'il m'est imposé à personne de subir.

(i) Se marier est un droit civil.

Les philosophes français voudraient que les prêtres catholiques fussent mariés; ce serait peut-être à désirer : mais il faut se borner au simple vœu.

Si un prêtre se rend à ce vœu, les dévots crient à l'apostat? A la bonne heure : c'est à eux et à eux seuls à déterminer à quelles conditions on continue à être des leurs. Mais les tribunaux s'opposent à on que le prêtre use de son droit. C'est une iniquité et une absurdité, tout

comme si les tribunaux forçaient le prêtre à se marier.

Le droit d'élire et d'être élu, de voter, soit directement soit indirectement, l'impôt qu'il paie, et la loi à laquelle il obéit, appartient, à conditions égales, au prêtre comme à tout autre citoyen. L'en priver est une injustice radicale. — Mais le prêtre obéit à un souverain étranger. — Nous répondrons à cette objection un peu plus bas, p. 373, note (1).

quelconque, c'est qu'elle le juge incompatible avec une autre espèce de service qu'ils rendent, selon elle, à l'humanité, comme elle fait dans l'état actuel des choses pour les médecins, les professeurs, certains fonctionnaires publics, etc. Mais alors, les prêtres de tous les cultes, institués et à instituer, ont droit à la même exemption et au même titre.

Rien n'est dû, de par la loi, pas même une marque extérieure de déférence ou de respect au culte catholique, à ses cérémonies, à ses prêtres, aux objets qu'il offre à la vénération de ses fidèles (¹).

Il n'est dû par le trésor public aucun salaire à ses ministres : ce que l'état leur paierait serait à la fois un privilége aux dépens des cultes non salariés et des citoyens sans culte, et une condition de dépendance

(1) Cela suppose une civilisation tout antre que celle du temps, par exemple, du deuxième concile de Macon (585): « Si un séculier, yest-il dit, au canon 45, rencontre sur son chemin un honorable clerc, il deit lui présenter le con baissé (illi cella subdat). Si tous deux sont à cheval, le séculier saluera, la tête découverte; si le séculier seul est à cheval, il descendra jusqu'à ce que le prêtre soit passé. « — Sirmond. concil Gallise, t. 4, p. 388.

Ces idées, si loin de nous, sont encore professées à Rome aujourd'hui. On y enseigne, non seulement que tout laique doit respecter les prêtres et manifester son respect pour leur personne par des marque extérieures, mais encore qu'il ne lui est pas permis de témoigner de la même manière ce respect à d'autres, même à ses magistrats civils. On lit dans les Décrets de la sacrée congrégation des rites, au mot magistrats (Index) : « Les magistrats ne peuvent se servir de sièges avec des tapis, marchepieds ou coussins. — Ils doivent s'asseoir sur un escaheau, non sur un siège. — Il est défendu de les saluer en se découvrant. » Ainsi ravalés, il est tout naturel que les prêtres les forcent par les censures et clésiastiques et les amendes pécuniaires à assister aux fonctions religieuss (magistratus per mulctas et censuras compellendus est ad interessendum functionibus ecclesiasticis).

au détriment des catholiques. Les prêtres sont entretenus, non par l'état qui n'attend rien d'eux et à qui ils ne doivent rien, mais par ceux qu'ils servent, comme les médecins et les avocats par leurs cliens; comme les maîtres par leurs élèves; comme les employés du peuple par le peuple : c'est à l'association catholique à déterminer si ses ministres seront rétribués personnellement et pour chaque service rendu, ou s'ils seront pensionnés par la masse de ceux qui ont recours à eux. Cela ne concerne que les catholiques seuls.

Le culte quelconque, ou juif, ou chrétien, ou catholique, ou anglican, ou protestant, ou réformé, qui ne saurait se soutenir sans être porté au budget, ne se soutiendrait pas mieux pour cela qu'il y serait porté, et d'ailleurs ne mériterait aucunement d'être soutenu; il ne vaudrait pas même son argent. Tant qu'on y a soi, une religion trouve des sidèles qui la perpétuent et lui suffisent; quand on n'y croit plus, le budjet tout entier serait impuissant à la sauver.

La réforme, qui consiste à ne plus considérer les prêtres catholiques comme pensionnaires de l'état, offre quelque difficulté dans l'exécution, non par ellemême, mais à cause de ce qui a précédé cet ordre d'idées et de choses, et de l'espèce d'injustice qu'il semblait destiné à réparer.

Le clergé catholique était propriétaire avant la révolution de 1789 : celle-ci l'a dépouillé de ses biens. Nous n'examinerons pas de quel droit il possédait, et si ce droit légal était bien légitime; il nous suffit de

faire observer qu'il était acquis, sinon au corps clérical, du moins aux individus en possession actuelle, et qu'il sur méconnu : ce qui cause toujours à la société une perturbation démoralisatrice. Nous partons du fait accompli; et, acceptant comme un droit temporaire le fait qui lui a succédé, nous pe proposons de l'abolir que du consentement de ceux qui en jouissent. Que l'association catholique nomme des arbitres pour transiger à l'amiable avec les arbitres de la société civile sur la question du salaire de ses prêtres, dont le terme doit être fixé, ainsi que les conditions auxquelles s'opérera cette véritable révolution sociale et religieuse: et que, si l'accord est impossible, la société déclare le salaire aboli pour tous les ministres catholiques qui embrasseront le service des autels à l'avenir, ceux-ci ne pouvant, malgre la majorité, acquérir des droits contre ce que cette majorité a décidé être une injustice (1).

Voilà ce qui se réalisera successivement, dans tous les pays catholiques où la vraie liberté étendra son influence. Car, ce sont là les véritables conséquences de

<sup>(1)</sup> En Belgique où les idées que nous venons d'exposer sont, comme en France, du domaine de la raison publique, et où, en outre, elles ont presque toutes l'avantage immense d'avoir pris corps, pour sint parler, dans la loi écrite, il n'aurait fallu que quelques semaines de plus d'existence au pouvoir révolutionnaire, pour rendre au catholicisme lous ses droits en le débarrassant de tous ses privilèges et le dégageant de tous ses liens. Des catholiques de conviction, des prêtres d'une foi éprouvée et d'un zèle sincère, partagesient à cet égard, et nommément sur le salaire du clergé, tautes les opinions que nous avons développées dans cette Conclusion, avec des personnes qui ont consacré leur viei combattre le catholicisme.

l'émancipation réelle de l'homme intellectuel et moral, qui précédera son émancipation politique et civile, partout où celle-ci aura été préparée de manière à être désormais inattaquable par la force et par la corruption. C'est pour chaque pays une simple question de temps.

## § V.

Lachrithmiume a desté d'exister.—L'immanité revendique tout ce qu'il a en de bon « d'utile.—Ses dogmes, sa morale, ses pratiques, son sacerdocs sont stériles et pernicieux.—Le catholicisme est devenu une impossibilité.—Pouveir temporel du pape.— Son autorité spirituelle se décompose. — Tout homme doit être prêtre et roi. — L'alliance entre Rome et le despotisme entraîne la papeuté dans le précipice que la menarchie trouse sous ses pas.

Le christianisme qui, comme tout système social, meurt du moment qu'il devient stérile pour la société au sein de laquelle il n'avait reçu l'être que pour y produire les fruits du progrès et du perfectionnement, le christianisme dogmatique, pratique et sacerdotal a cessé d'exister.

Que pourrait-il nous vanter désormais ? Tout ce qu'il a jamais eu d'utile, de bon, savoir, sa loi de charité et de dévouement, sa liberté évangélique et sa fraternité universelle, ne sont pas plus à lui qu'à nous; nous le lui avons prouvé: ce sont là des doctrines, non chrétiennes exclusivement, mais humanitaires, auxquelles de tout temps le monde moral a dû son mouvement et sa marche, avant le christianisme comme avec lui, et auxquelles il les devra après lui également. Et, l'histoire à la main, nous lui avons montré que lorsque l'église, non pas à l'exclusion de toute autre association religieuse, mais peut-être à un degré plus éminent que toute autre, professait ces doctrines, alors même elle en démentait les sublimes théories, par son ambition, sa cupidité, son intolérance, ses violences, en un mot, par l'abus de tous

les sentimens égoïstiques qui, lorsqu'ils dominent l'homme, déshonorent et dégradent l'humanité.

L'égoisme spéculatif des chrétiens, qui jusque là, en leur imposant de négliger, de proscrire même tout perfectionnement temporel de la matière, elle-même proscrite et maudite, tout progrès vers le bien et le bonheur sur la terre, pour mériter le vrai bien, le bonheur suprême au ciel, n'avait fait d'eux que des obstàcles à la civilisation humanitaire; cet égoisme. · passivement retardataire se convertit peu à peu en individualisme perturbateur, violent, oppresseur et antisocial: depuis lors, si, malgré tant de motifs pour s'abrutir sous le joug unitaire du despotisme ou de s'évanouir sous l'action dissolvante de l'anarchie, l'humanité continua à progresser vers l'ordre par la liberté, ce fut parce que cet ordre, c'est-à-dire le bonheur de l'espèce humaine, est réellement le but providentiel de la société, et que, dans ce but même, l'homme a été organisé pour l'atteindre sciemment et volontairement, en tant qu'être intelligent et libre, c'est-à-dire en tant qu'homme, et quoique chrétien (1).

(1) M. de La Mennais appelle chrétien le même principe social que nous nommons humanitaire: nous ne différons de lui que sur le mot. Nous croyons avoir démontré, que, dans ce sens, Jésus seul a été chrétien, et puis après lui quelques chrétiens rares tels que M. de La Mennais lui-même. Cela ne nous a pas paru suffisant pour donner au principe civilisateur le même nom qu'à l'église égoiste et perturbatrice. D'ailleurs, nous avons dit en quoi il nous semblait que Jésus lui-même, malgré sa sublime doctrine sociale, avait contribué à accréditer l'idée asiatique de la chûte de l'homme par une conséquence nécessaire de la dégradation essentielle de la matière, idée qui s'opposerait à toute civilisation ici bas, si la civilisation et le bonheur des hommes n'étaient dans les desseins éternels de Dieu.

Maintenant, il ne reste au christianisme que ses mystères et ses dogmes; mais les hommes supérieurs d'entre les chrétiens ne les défendent plus, du moins positivement et explicitement : c'est tout au plus si, bornant leurs efforts à assurer à ces opinions spèculatives le respect du silence, ils réussissent à les sauver comme monumens historiques du développement primitif de l'esprit humain.

Il ne lui reste que sa morale ascétique de privation et d'obéissance passive, de mortification et d'abnégation; mais qui oserait la prêcher aujourd'hui, et à qui oserait-on la prêcher? aujourd'hui que le moment est venu de faire régner la volonté de Dieu, père de tous les hommes, tous, par conséquent, égaux à ses yeux, sur la terre comme au ciel? Si l'inégalité ou plutôt l'iniquité est une œuvre méritoire, la vie éternelle ne sera que pour les rois et leurs monopoleurs en sous-ordre: Le christianisme avouerait-il cette béatitude-là?

Il ne lui reste enfin que ses cérémonies, son culte et ses pratiques de dévotion; mais ces actes extérieurs ne sont plus pris au sérieux par aucun esprit un peu à la hauteur de notre civilisation: ce sont tout au plus pour quelques personnes, des devoirs relatifs de position, de convenance, de bienséance.

Ce serait se moquer au siècle présent que d'annoncer cruement la Trinité, le péché originel et l'incarnation immaculée: ce le serait bien plus de mettre la faveur du ciel au prix d'une messe ou d'un prêche, de quelques heures de jeûne ou de l'abstinence de quelque aliment déterminé; le pardon des péchés au prix

d'une confession mentale ou orale; le bonheur éternel au prix du baptême et, comme on dit, d'une bonne mort : ce le serait au plus haut degré que de prétendre qu'il faille soumettre sa raison et sa conscience à des prêtres et à un pape, ou à des ministres d'un évangile dont le sens est perdu pour les hommes, parce que l'humanité n'a plus intérêt à le chercher pour y trouver le secret de son avenir.

Le christianisme, nous le répétons, a donc cessé d'exister.

Et le catholicisme, à plus forte raison, a perdu tout ressort, toute vitalité: les idées sur lesquelles il se fonde, sont devenues un non-sens; ses prétentions, une absurdité; son système entier, une impossibilité; et ses apparences extérieures, un mensonge de tous les instans.

Le pouvoir temporel ou matériel du saint siège sur les catholiques est à jamais évanoui (¹). Les catho-

(t) Ce pouvoir commença à baisser, l'instant qui suivit immédiatement celui où il s'était constitué tel, c'est-à-dire pouvoir. Il n'avait fait en cela que suivre la loi morale commune. Toute idée, religieuse ou autre, cherche à s'établir, à se répandre, à dominer. Pour peu qu'elle ait des élémens de succès, l'opposition qu'elle fait à une autre idée alors dominante y aidant puissamment, elle progresse et enfin triomphe. Mais aussitôt, arrêtée au but où elte tendait, et voulant elle-même arrêter le mouvement qui entraîne tout, elle est entraînée à son tour et cède peu à peu l'autorité, la force, et la place à l'idée qui la pousse pour se substituer à elle. il faut nécessairement que tout marche, les idées comme les choses : donc les hommes de théorie et les hommes pratiques, tant qu'ils ont intérêt à avancer et qu'ils veulent avancer, avancent réellement; des qu'ils sentent le Besoin de suspendre et qu'ils résistent à l'impulsion générale, ils rétrogradent. C'est ce qui explique pourquoi éternellement l'opposition su pouvoir établi, sacerdotal ou politique, peu importe, montere l'échelle-sociale, et ce pouvoir lui-même la descendra

liques faisant partie d'un peuple libre, formant même la grande majorité d'un peuple libre, ne peuvent plus, comme citoyens, se faire gouverner ni même diriger par le pape. Dans le premier cas, simple minorité, les catholiques se constitueraient volontairement sujets passifs de leurs concitoyens dégagés de l'influence sacerdotale et romaine, en s'interdisant toute part personnelle et réelle dans les délibérations publiques, toute action autonome dans la vie sociale. Dans le second cas, c'est-à-dire majorité nationale puissante, en soumettant leurs opinions politiques et leur conduite civile à l'arbitrage de leurs prêtres et par ceuxci à l'approbation suprême du saint siège, ces mêmes catholiques feraient, il est vrai, acte de liberté, mais ce serait pour tuer définitivement cette liberté même; le peuple catholique se serait suicidé comme peuple indépendant (1).

d'une manière plus ou moins rapide, plus on moins brusque, révolutionnaire.

Un exemple frappant de ce que nous avançons ici se trouve dans l'histoire de la dernière révolution belge : le clergé catholique, tout puissant pendant long-temps comme centre d'opposition au despotisme, qui pesait à la fois sur lui et sur tous les citoyens, s'est, après le triomphe, constitué pouvoir lui-même. Il voulait avancer d'abord pour arriver à la liberté, et tous les bras l'y poussèrent : lorsqu'ensuite il voulut arrêter, pour conserver la domination que la liberté lui avait acquise, il se vit isolé de toute sympathie généreuse; et bientôt se forma autour de lui une opposition, qui peu à peu le dépouillera, comme clergé, de toute influence politique et civile, et le rendra à l'égalité à laquelle il a droit pour lui, mais qu'il est de son devoir de ne jamais violer dans les autres.

<sup>(2)</sup> Ce raisonnement répond, nous parattil, victorieusement à l'argument de ceux qui veulent priver les prêtres catholiques de leurs dreits

Le pape n'est donc plus qu'un principicule italien, qui règne par la grâce de l'ignorance et du manque d'énergie de ses sujets immédiats, et du défaut de concorde parmi les membres de la grande famille italienne. Qu'un soldat heureux renverse violemment les barrières qui constituent le Napolitain, le Romain, le Lombard, ou que les sentimens de dignité humaine, de justice sociale et de dévouement fraternel pénètrent dans l'Italie du midi, du centre, du nord, et le pape sera redevenu simple évêque de Rome.

Son autorité religieuse sur ses collègues, les évêques, et sur tout le troupeau catholique, ne succombera pas incessamment sous le coup qui aura brisé son sceptre terrestre, mais elle en aura reçu une atteinte mortelle. Rappelons-nous que l'église chrétienne ayant suivi dans la division hiérarchique de ses

politiques parce qu'ils obéissent à un prince étranger. Est-il juste, est-il possible d'empêcher un citoyen de consulter sur ses opinions et sa conduite un étranger quelconque, prince ou sujet? C'est une insupportable tyrannie légale, que celle qui viole les droits d'un citoyen sous prétexte qu'il pourrait se rendre coupable d'un prétendu crime, qui ne peut jamais être constaté. Et puis, il y a contradiction à exclure le prêtre qui est censé recevoir de Rome des ordres directs, et à admettre le simple fidèle qui reçoit indirectement les mêmes ordres par l'intermédiaire du prêtre. Il faut, pour être conséquent, reconnaître l'égalité absolue, civile et politique, du prêtre comme tel, ou bien proscrire tous les catholiques sans distinction ni exception.

Nous le répétons: les catholiques et leurs prêtres, qui prostituent leur indépendance au despotisme romain, ne nuisent qu'à eux seuls. Nous n'avons ni le droit ni l'intérêt de les forcer à ne pas se perdre. La nation où ils sont en minorité se sauvera par la liberté, sans eux et malgré eux: là où ils sont en majorité, qui leur ferait la loi? Ils la font eux-mêmes; et ils ont le droit de la faire contre eux-mêmes si tel est leur bon plaisir.

provinces celle de l'empire romain, le siège de Rome s'attribua peu à peu sur les autres sièges la même prepondérance que la capitale sur les villes inférieures. Débarrasses par le schisme de la rivalité des patriarches de Constantinople, cette Rome nouvelle, capitale de fait du monde civilisé, et devenus les maîtres dans la reine des villes non grecques, qui donnait, il est vrai, son nom à l'empire d'Occident, mais qui avait rarement l'occasion de devoir obeir à l'empereur, les pontifes romains surent en réalité pontises souverains; évêques des évêques et chess absolus de toute la catholicité latine. Rome aujourd'hui est le chef-lieu d'une des subdivisions précaires de l'Italie: lorsque le pape y sera réduit au rôle de prêtre, les évêques seront bientôt en réalité comme il les appelle, ses frères; et des lors, il n'y aura plus d'église catholique, mais bien autant d'églises chrétiennes que de dioceses, que de cures, et enfin que de familles et d'individus qui auront conserve le souvenir plus ou moins pur de la doctrine de Jésus. L'autocratie papale catholique se sera décomposée jusque dans ses premiers élémens; d'après les mêmes lois morales qui avaient présidé à sa composition, et par des causes opposées. Le chrétien sera, pour nous servir d'une expression scripturale, ce que tout homme de cœur et de sens, tout homme libre doit être, prétre et roi.

Ou, pour mieux dire, il n'y aura plus ni catholicisme ni christianisme (1).

<sup>(1)</sup> Nous l'avons hautement proclamé en commençant cette Histoire : le but de nos efforts comme de nos vœux est de hâter le moment que nous annonçons ici.

L'unité sociale fondée sur la sympathie, la justice et la raison humaines, et librement déterminée par l'accord des cœurs, des intelligences et des volontés, et par le concours spontané de tous, remplacera l'unité chrétienne, ainsi que l'autorité, la contrainte et la rigueur catholiques: elle constituera en famille humanitaire le chrètien de toutes les nuances, le juif, le mahométan, le déiste, le savant et l'ignorant, le pauvre et le riche, quiconque enfin, comme a fait si éminemment le moins national et le moins sectaire des réformateurs,

Et à ce propos, nous répéterons ce que nous avons dit alors pour rassurer les hommes d'ordre, les hommes religieux, sur la crainte exagérée, vaine, des maux auxquels la société humaine serait en butte si le christianisme venait tout à coup à manquer aux peuples, pour qui il a été si long-temps, et pour la plupart desquels il est encore, toute la religion, toute la morale même, et par conséquent la seule garantie de la justice et de l'ordre social.

Ces esprits timorés voudraient qu'on attendit pour renverser l'ancien édifice, que l'édifice nouveau fût du moins conçu, tracé, et les fonde-

mens jetés dans le sol.

He bien! c'est précisément ce qui aura lieu. Mais jamais il n'y aura d'édifice nouveau, à moins que, sans rien attendre, on ne travaille à démolir l'ancien. Ce travail n'aura et ne peut avoir un résultat immédiat et brusque, mais il est nécessaire pour qu'il y ait un résultat lent et progressif, pour qu'il y ait finalement un résultat.

Ce n'est qu'en attaquant le christianisme que la philosophie prépare le nous ne savons encore quoi qui liera les générations futures en faisceau social et religieux. Ne craignons pas que ses succès soient trop prompts: assez de préjugés, d'habitudes, de passions, d'intérêts y feront ob-

stacle.

Si même la philosophie triomphe à la longue, elle ne le devra qu'à ce qu'elle est l'expression d'une des lois suprêmes des choses, la loi de

transformation, de réforme, de perfectionnement.

D'après une autre loi, celle qui s'oppose à tout choc, à tout saut, la philosophie ne vaincra que par degrés, et la religion humanitaire conquerra pied à pied le terrain que le christianisme aura cédé à son influence civilisatrice.

Jésus, ce véritable type de charité, de justice, de dévouement et de paix, quiconque développe activement l'instinct d'association qu'il trouve en lui, en obéissant d'élan au sentiment d'amour fraternel pour ses semblables, à celui d'égalité en droit de tous ses semblables, et au besoin de liberté et d'ordre dont Dieu a doué tous les hommes (¹).

Pendant que s'accomplit progressivement cette révolution radicale des sociétés modernes, la chute définitive de la papauté temporelle et spirituelle sera ra-

(1) Il y a là deux choses bien distinctes: l'ordre matériel qui tombe sous l'action des délibérations humaines, et résulte toujours légitimement, n'importe sous quelle forme, des décisions de la majorité; et la liberté intellectuelle et morale, sur laquelle la loi, ce verbe social, n'a ni pouvoir ni droit.

Les institutions sociales déclarent les droits de l'homme et du citoyen; la loi les protège : c'est la sanction de l'individualisme régularisé, c'est-à-dire du droit de chacun limité seulement par le droit des autres. La loi ordonne, contraint, punit.

Le principe social ou la morale, la religion, est le sentiment du devoir dont Dieu a doué l'homme, et que les hommes réunis développent librement par l'exercice même des vertus qu'il inspire, par la parole et l'exemple: c'est la doctrine de la fraternité, du dévouement, du sacrifice porté au degré le plus sublime. La morale enseigne, exhorte, persuade; l'intelligence appelée à son aide, convainc les hommes que sans l'élément actif de l'amour mutuel qui les anit, la société se décomposerait faute de lien, de ressort, de vie.

Le principe social crée la société, l'anime, le pousse dans ses voies de perfectionnement et de progrès. Les institutions sociales fraient la route devant elle, écartent les obstacles et facilitent sa marche. La loi dit à l'homme : ne fais pas à autrui ce qu'autrui ne peut pas te faire; c'est le droit commun. La morale et la religion nous crient : fais pour les autres ce que tu voudrais que les autres fissent pour toi; c'est le devoir de tout être libre, intelligent et social, de tout homme.

Mais encore une fois, dans cet ordre tout spirituel, la loi n'y a que voir, les majorités y sont sans droit et la coaction sans force. La contrainte et le code pénal ne feront jamais un Jésus.

pidement précipitée par le parti que le prétendu successeur de Pierre a pris dans la lutte sociale du dix-neuvième siècle. Reniant son origine obscure et plébéienne qui le constitue le défenseur-né de ses frères, les prolétaires, simples, faibles, pauvres, opprimés, il prêche l'absolutisme, se fait le prêtre de la force, ne bénit que le pouvoir et la richesse. L'hérésie qu'il foudroie, c'est l'amour de la liberté; la doctrine qu'il anathématise, c'est celle de l'égalité devant Dieu et la justice humaine; le schisme qu'il damne, c'est l'insurrection contre la tyrannie. Despote lui-même et la de principes et d'intérêts avec tous les despotes qui pesent sur l'humanité, il s'est voué corps et ame au despotisme: il se perd avec lui, et entraîne dans le même abîme l'église qui, sortie vierge du sang du peuple, meurt dans les étreintes corruptrices des oppresseurs et des bourreaux de l'humanité.

7 • • • • r. • •, .• . • . , •

## POST-SCRIPTUM.

Corrections. - Omissions.

Il se sera nécessairement glissé de nombreuses inexactitudes dans le long travail auquel nous venons de mettre un terme. Nous nous faisons un devoir de signaler celles qui nous ontété indiquées, ou que nous avons remarquées et reconnues nous-même.

Dans l'Introduction, t. 1, p. 403 (152), on a attribué à saint Jean (épître 1<sup>re</sup>) ce qui a été écrit par saint Pierre, concernant l'obscurité de certains passages des épîtres de saint Paul, « que des hommes ignorans et légers détournent, aussi bien que les autres écritures, à de mauvais sens, pour leur propre ruine. »— S. Petri epist. 2, cap. 3, vers. 16.

Au second volume, Époque première, livre 5, chap. 1, p. 61, il est dit que la lettre de saint Irénée, écrite au nom des Lyonnais et des Viennois, le fut sous la persécution de Vérus: c'est sous la persécution de Marc-Aurèle qu'il fallait dire, ce prince philosophe ayant, comme empereur, été forcé de faire observer les lois de l'état qu'il réprouvait certes comme sage et comme homme.

Au troisième volume, nous nous sommes servi de l'épithète apostolique pour désigner le siège de Rome, non que nous prétendions que ce siège exclusivement eût droit à ce titre, mais parce qu'il l'affectait plus spécialement que tout autre. Nous n'ignorons pas que tout siège fondé ou se vantant d'avoir été fondé par les apêtres, s'appelait siège apostolique. Celle de Jérusalem était donc l'église apostolique par excellence, puis celles d'Antioche, de Corinthe, d'Éphèse, etc. Il eût été utile de constater cette usurpation des évêques de Rome, au moins dans une note, comme nous avons fait pour celle du titre de pape. Nous réparons ici cette négligence, comme aussi celle de ne pas avoir averti aux volumes suivans que nous nous servions des mots souverain pontife, comme synonymes de ceux summus pontifex, quoiqu'ils ne le ment pas. C'est encore une usurpation des papes qui ont voulu habituer ainsi les esprits à

l'idée qu'ils étaient, non seulement chess des prêtres, mais encore princes régnans et maîtres des peuples et des rois.

On aurait pu et peut-être du faire remarquer que les apôtres ont tous été assujétis au même devoir par Jésus-Christ; qu'ils n'ont été évêques nulle part, parce que, envoyés pour répandre la parole partout, ils ne pouvaient jamais s'arrêter pour surveiller une partie du troupeau mystique qui avait reçu cette parole. Si on ne l'a point fait, c'est que, préoccupé de l'idée que Jésus n'a luimême point recu de mission spéciale autre que celle que Dieu a gravée à la tête et au cœur de tout homme, savoir, la mission de développer ses propres facultés, de manière à leur saire préparer le plus large développement possible des facultés humaines pour le progrès de l'humanité vers la persection et le bonheur, on a naturellement cru que cette mission n'avait pu être transmise d'une manière plutôt que d'une autre, à tels plutôt qu'à tels autres individus. Quant au pouvoir qu'on a plus tard attaché à cette prétendue mission ainsi transmise, tout lecteur non prévenu et attentif de l'Histoire du christianisme le jugera, sans doute, usurpé et illégitime par essence, de manière qu'il ne saurait plus y avoir lieu à discuter qui y avait ou y a encore le droit le mieux fondé.

Du reste, pour satisfaire jusqu'aux plus exigeans, nous ajouterons ici que le père de l'histoire ecclésiastique, Eusèbe, appelle saint Lin, le premier évêque de Rome. — Hist. eccles. 1. 3, cap. 2, t. 1, p. 88; et cap. 4, p. 92. — Ce Lin mourut probablement, si ce n'est avant l'apôtre Pierre, du moins au même temps que lui. Saint Trénée dit que les apôtres, ayant fondé l'église, c'est-à-dire l'assemblée, l'association chrétienne de Rome, en confièrent l'inspection ou la surveillance, en d'autres termes, l'épiscopat à saint Lin, à qui succéda saint Anaclet, qui fut remplacé par saint Clément, contemporain des mêmes apôtres, et qui avait vécu dans leur familiarité. — Contra hæres. 1. 3, cap. 3, n. 5, p. 176. — Saint Épiphane lui-même, qui nomme cependant saint Pierre et saint Paul (et saint Paul comme saint Pierre) évêques de Rome, prouve que ce n'était là qu'un titre ad honores, puisqu'ils avaient constitué saint Lin évêque effectif, c'est-à-dire inspecteur en pied, s'il est

permis de se servir de ce mot, de l'administration ecclésiastique, dont il était impossible qu'eux-mêmes, toujours en mission d'apôtres, pussent demeurer chargés. — Hæres, 27, p. 107.

Comme envoyés de Jésus, les apôtres n'eurent point de successeurs. Les évêques qu'ils instituèrent en eurent, qui furent choisis par les églises auxquelles ils avaient été préposés. Et ces évêques, tant que les apôtres vécurent, leur furent sans nul doute inférieurs: qui pourrait soutenir, par exemple, que saint Jean, le disciple bienaime de Sauveur et le fondateur des églises d'Asie, fût d'un moindra rang hiérarchique que l'inspecteur du petit troupeau qui végétait inaperçu à Rome? Après la mort des apôtres, les évêques furent tous égaux, jusqu'à ce que des circonstances tout humaines de position, subordonnèrent la plupart d'eux à des supérieurs, et enfin tous en Octident à un chef suprême, qui sanctionna cette classification en l'appelant de droit divin, et en se qualifiant lui-même de successeur des apôtres, de vicaire de Jésus-Christ, de vice-Dieu.

Au septième volume, en parlant du concile de Trente, nous n'avons pas assez relevé un fait historique fort important, savoir, que cette assemblée de sujets inféodés au siège de Rome, d'agens soudoyés par le pape, n'avait été rien moins qu'un concile œcuménique ou universel. C'est cependant sur les décrets de cette même assemblée, ou pour mieux dire, sur le christianisme nouveau fondé par elle au profit exclusivement de la hiérarchie papale, que repose tout notre système moderne du catholicisme romain, dont un clergé avide et tracassier abuse étrangement, partout où le pouvoir s'en sert comme d'un moyen pour aveugler le peuple, afin de l'opprimer sans crainte et sans danger. Or, outre l'église d'Orient, le berceau du christianisme, qui n'avait pas un représentant à Trente. l'église réformée d'Occident qui avait été-l'occasion de la réunion des évêques, n'était, pas intervenue davantage. Aussi lit-on dans les instructions données au conseiller-d'état Doysel (mars 1563), envoyé par la cour de France à celle d'Espagne : « Encore qu'il y ait une grande et notable assemblée à Trente, si ne se peut-elle pour cela dire générale, d'autant que la moitié de la chrétiente n'y est pas comparue, et ne l'approuve pas pour libre et général soncile. Les royaumes de Danemarck, de Suède, d'Angleterre, d'Écosse, toute la Germanie, partie de la Suisse et.... une bonne partie de la France l'improuvent. > — Lettres des rois très chrétiens concernant le concile de Trente, p. 560 et 561. — Cette réunion solennelle et prétenduement universelle de l'église, dont on invoque aujourd'hui les décisions comme des oracles inspirés de Dieu, était donc tout bonnement un conventicule de courtisans salariés, conspirant, non seulement contre la réforme radicale de l'église chrétienne qui eût renversé le pouvoir de leur maître, mais même contre les moindres et les plus innocentes libertés des églises catholiques nationales, qui s'évertuaient à ne pas se prosterner devant l'idole pontificale, tout à fait aussi bas que les valets du temple où elle se faisait adorer, et conspirant sans dévouement et sans foi, uniquement pour ne pas être cassés aux gages.

Finalement, attribuant les malheurs de l'héroïque Pologne à son manque de justice envers les serfs et les non-catholiques, un aven précieux à recueillir, fait par l'historien russe, M. de Karamsin, nous a échappé: il nous paraît trop grave pour que nous négligions de le consigner ici. M. de Karamsin constate, comme nous avens fait, que les Slaves idolatres étaient indépendans et libres; a ils ne souffiraient chez eux, dit-il, ni maîtres, ni esclaves. » Ceux que Charlemagne avait soumis, « dès qu'il se présentait quelqu'occasion favorable, secouaient le joug et se vengeaient cruellement sur leurs dominateurs de leur assujétissement passager. Ce ne fut que par le moyen de la religion chrétienne, qu'on put parvenir à les dompter enfin. » — Histoire de Russie, chap. 3, t. 1, p. 87 à 89.— Nous l'avens dit: une fois le christianisme embrassé par les maîtres, il devint nécessairement un moyen pour perpétuer l'esclavage et pour multiplier les esclaves.

Et dès lors, il n'y a plus à s'étonner si le patron de M. de Karamsin, l'empereur Alexandre, lorsqu'il voulut établir la vaste compagnie d'assurance mutuelle des rois contre les élans des peuples vers la liberté, y posa naturellement pour base le mysticisme religieux, et que ce fut au nom de la Trinité indivisible qu'il constitue la sainte afliance du trône et de l'autel, du christianisme et du des-

potisme. On sent pourquoi les monomanes de l'ordre par l'autorité, par la force, par la terreur, de l'ordre monarchique en d'autres termes, cherchent encore aujourd'hui à dérober le honteux tripotage des cours sous les ténèbres opaques de la mysticité chrétienne. La liberté seule aime la lumière et la réclame, parce que l'ordre qu'elle tend à établir est dans l'intérêt de tous, et qu'il s'établira d'autant plus tôt que tous y verront plus clair. Le mystère, au contraire, se prête merveilleusement à tout système d'exploitation et d'imposture : le vague engendre l'arbitraire. Mais le règne de l'un et de l'autre ne saurait être long. A peine aura-t-on usé l'idéologie nuageuse et la creuse phraséologie au moyen desquelles les soi-disant néochrétiens ont tenté de recrépir leur doctrine, que l'on s'appercevra combien leurs efforts intéressés devaient nécessairement précipiter sa chute. Quoique retranché derrière cet insaisissable vagabondage mystique, l'absolutisme n'échappera pas à sa dernière heure; il n'aura fait qu'avancer celle du christianisme, qu'il ensevelira à jamais sous ses lourdes ruines.

FIN.

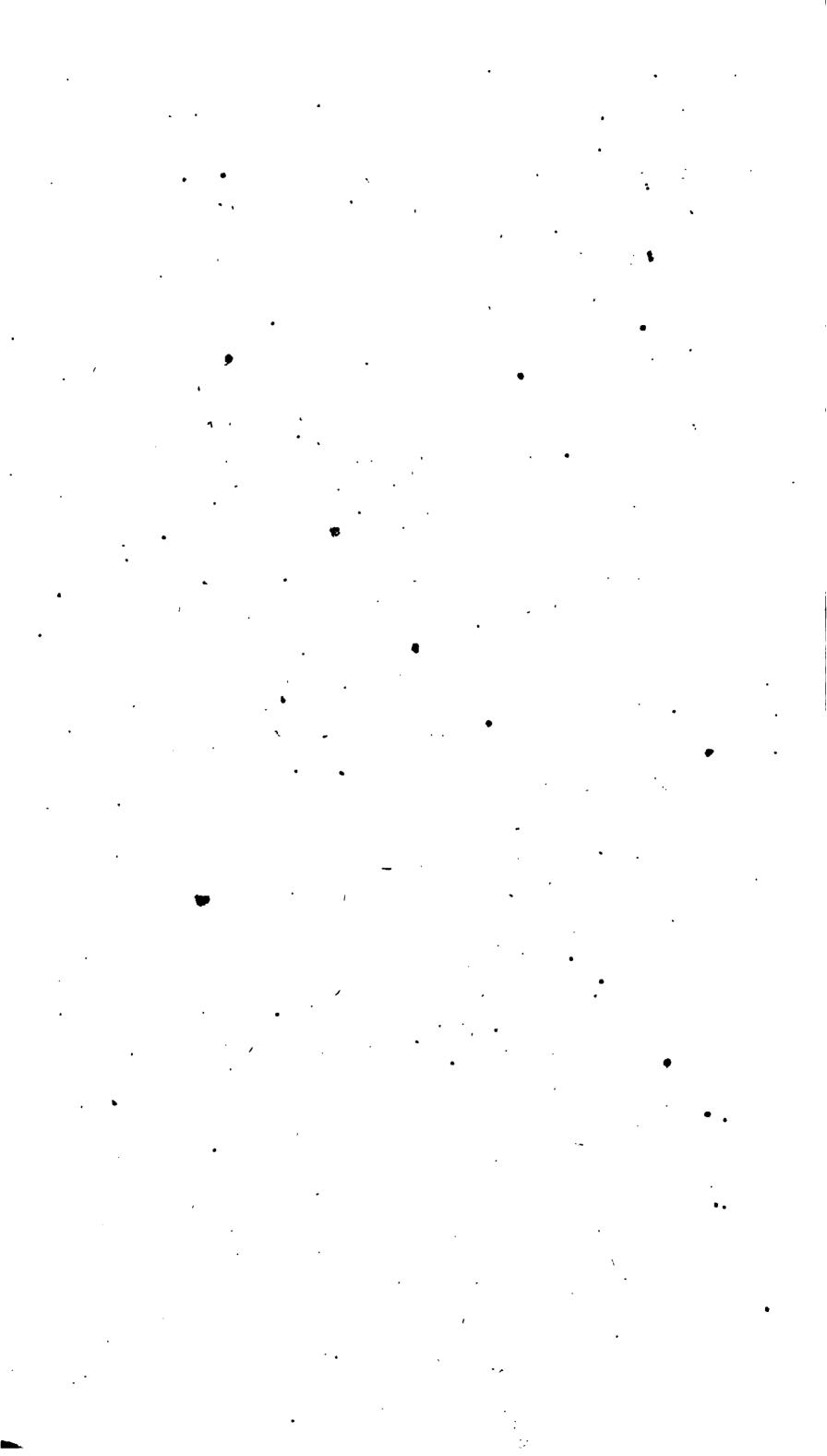

# TABLE.

|                                      | Pages.     |
|--------------------------------------|------------|
| Livre huftième. — L Trinité.         | •          |
| Chapitre I.                          | ibid.      |
| Chap. II.                            | 16         |
| Chap. III.                           | 30         |
| Chap. IV.                            | 49         |
| Chap. V.                             | 61         |
| LIVRE NEUVIÈME. — La Prédestination. | · 98       |
| Chapitre I.                          | ibid.      |
| Chap. II.                            | 107        |
| Chap. III.                           | 121        |
| Chap. IV.                            | 446        |
| Ghap. V.                             | 171        |
| Chap. VI.                            | 189        |
| Chap. VII.                           | 206        |
| Chap. VIII.                          | 232        |
| Livre dixième. — Le Quiétisme.       | 249        |
| Chapitre I.                          | ibid.      |
| Chap. IL.                            | 257        |
| Chap. III.                           | 281        |
| Chap. IV.                            | 345        |
| Conclusion.                          | <b>331</b> |
| Ş I.                                 | ibid.      |
| e 11                                 | 336        |

## TABLE.

|                                                                  | Pages. |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Conclusion (suite).                                              |        |
| S III.                                                           | 347    |
| § IV.                                                            | 364    |
| s v.                                                             | 368    |
| Post-scriptum.                                                   | 379    |
| TABLE des Ouvrages et Auteurs cités dans l'Histoire du Christia- |        |
| nisme.                                                           | 1      |
| Table analytique des matières.                                   | 4      |

### ERRATA.

#### TOME VII.

Pag. 477, ligne dernière: 21, vol. 2; lisez 12, vol. 2.

#### TOME VIII.

Page 7, ligne 15: Robert-et le célèbre Bernard; lisez Norbert et le célèbre ...

Page 46, ligne 17: p. 51, 52 à 56, 58 et 60; lisez p. 51, 52, 56 à 58 et 60.

Page 51, ligne 24: était dont il réussit; lisez état dont il réussit.

Page 66, ligne 26: p. 2, f. 272; lises t. 2, p. 272.

Pag. 173, ligne 19: les auteurs et l'imprimeur d'iceux, pris en corps; sapprimez la virgule.

Pag. 182, ligne 10: mais beaucoup de mesure; lisez avec beaucoup de mesure.

Feuille 15: pages 125 à 140; lises 235 à 240.

Pag. 257, ligne 4: Carmé; liscz Un carme.

Pag. 260, ligne 4: l'archevêque de Meaux; lisez l'évêque.

Pag. 261, ligne 22: Fausine Mainardi; lisez Faustine.

Pag. 515, ligne 2: Les peschéotes; lisez les peschélites.

Pag 350, ligne 24: Nous avons cité avec le pape actuel, bref d'Alexandre VII; lisez le bref d'Alexandre VII.

Pag. 359, ligne 10: raisonnable, salutaire, saint et tout homme; lises saint, et tout homme.

Pag. 363, ligne dernière, p. 373, note (1); lises p 372.

### TABLE DES MATIÈRES.

Page 57, lignes 27 et 28, au lieu de : anathèmes des deux conciles.... ib., — le pape lui oppose celle de Ferrare... 19; lisez le pape lui oppose celle de Ferrare... 19. — Anathèmes des deux conciles. ... ib.

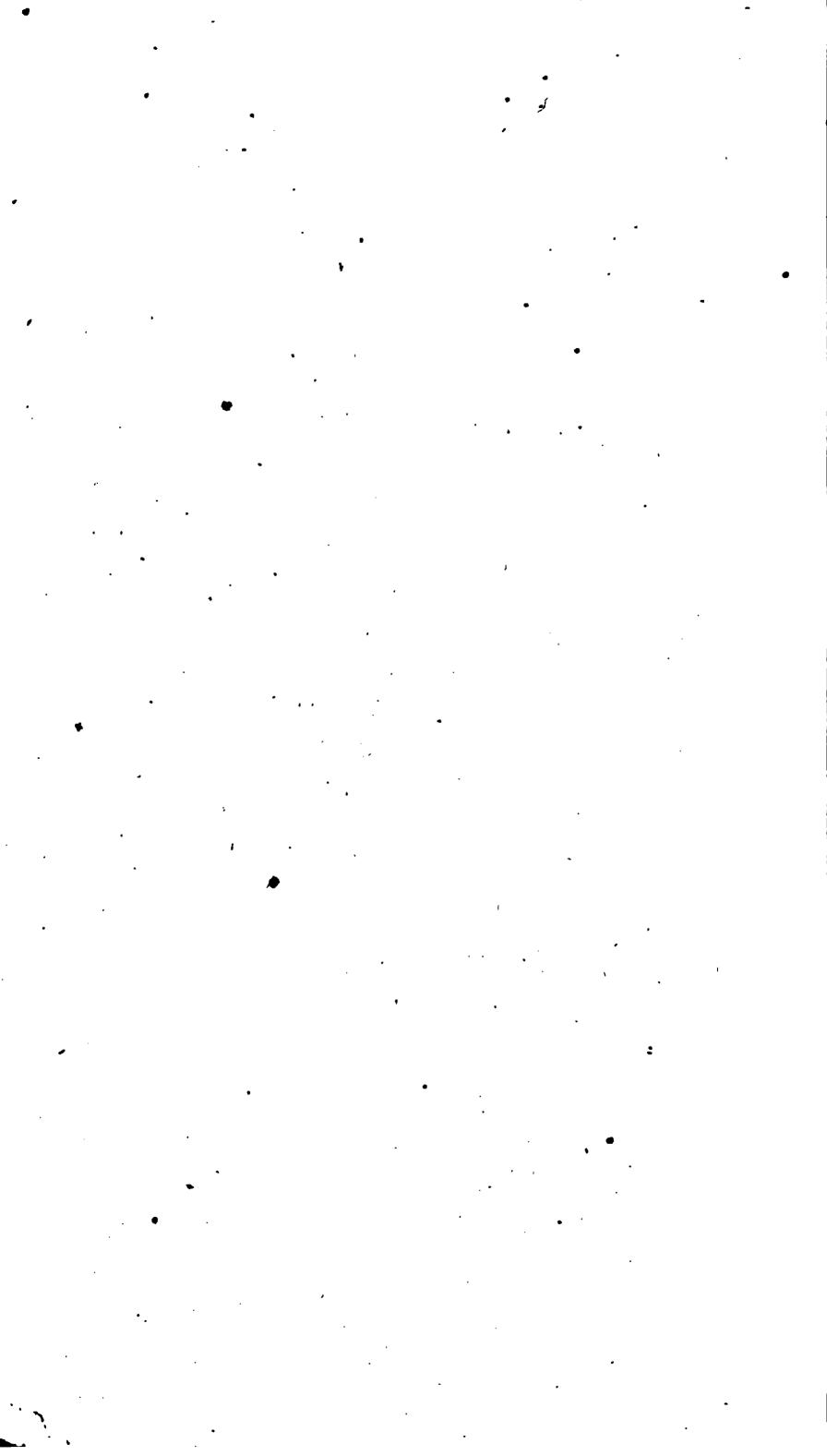

# TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

COLLECTIONS, RECUEILS, CEUVRES COMPLÈTES, TRAITÉS PARTICULIERS

Bī

AUTEURS, CITÉS DANS L'HISTOIRE DU CHRISTIANISME.

### A

Abaciardi (Petri) opera. Parisiis, 1616.

Abdias, babylon. certamen apostol. Basilem, 1882.

Abelly, vie du V. Vincent de Paul. Paris, 1664.

Abul Farajii specimen histor. arab. cum netis Pocock. Oxonii, 1650.

Académie des inscriptions (Mémoires de P). Paris, 1717 et suiv.

Acher. (Luc.) (d'Achery) specilegium. Parisis, 1725.

Acheul (Jul. de St), taxe des parties casuelles de la beutique du pape. Paris, 1820.

Adam. bremens. historia eccles. Helmstadii, 4670.

Adam. (Meich.) vitas theologor. german. Francofurti, 1653.

Adkreitter (Jo.) a Tetenweiss, annales boice gentis. Francol. ad Men. 1710.

Adonis martyrologium. Romes, 1745.

Adriaensen (Breer Cornelis), historie ende sermoenen. Amsterdam, 1714.

Adriani, storia. Firenze, 1583.

Emil. (Paul.) verenens. de rebus gestis Francorum. Basileæ, 1601.

Agobardi (S.), archiep. iugdun. opera. Parisiis, 1666.

Agrippa (Henr. Corn.), de vanitate scientiarum ..... 1632.

Aguesseau (d'), mémoires sur les affaires de l'église de France. Paris, 1787-1789.

Aitzma, histor. pacis belg. Lugduni Batav. 1854.

Albertini (Vinc.), quadro stor. dell' invasione del 1796, e dell' aprimento d'occhi di Maria santiss. di Ancona. Assisi, 1820.

Alcoran des cordeliers. ..... 1513.

Alembert (d'), mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie. Leide, 4763.

—Le même, œuvres philosoph. et littérair. Paris, an 13 (1805).

Alexander (Natal.), historia eccles. Parisis, 1699. — Ibid. 1714. — Lucæ, 1754.

Alexandrinum (Chronicon). Monachii, 1615.

Allatius (Leo), de ecclesiæ occid. et orient. perpetuo consensu. Geleniæ Agripp. 1648.

Alvarus Pelagius, de planetu ecclesia. Venetiis, 1560.

Ambrosii (8.) opera. Parisiis, 1686. — Ibid. 1680.

Ammanati (Jacobi), card. papiens. commentarii. Mediolani, 1506.

Ammiani Marcellini historiæ. Parisiis, 1636. — Lugduni Batavor. 1693.

Ammirato (Scipione), istoria fiorențina. Firenze, 1648.

Amos (J.) Comenius, historia fratrum bohemor. Halm, 1702.

Anabaptistes (Histoire des). Paris, 1696.

Anastasius biblioth. vitte pontificum. Parisiis, 1649. — Romæ, 1718.

Angleterre (Mémoires de la dernière révolution d'). La Haye, 1702.

Anglaise (bibliothèque), (par de la Roche). Amsterdam, 1729.

Anglia sacra. Londini, 1691.

Angliæ (Historiæ) scriptores X. Londini, 1652.

Anglicar. (rerum) scriptores. Francolurti, 1601.

Anquetil, Louis XIV, sa cour et le régent. Paris. 1789.

Anselme (le P.), histoire généalog. et chronolog. de France. Paris, 4712 et

Anselmi (8.) opera. Parisiis, 1678.

Antonini (S.) opera. Lugduni, 1586.

Aretino (Leonard.), delle historie florentine. Venetia, 1561.

Aretius (Benedict.), historia condemnationis Val. Gentilis. Genevæ, 1567.

Argentré, bistoire de Bretagne. Paris, 1588.

Ariosto (Lod.), Orlando furioso. Lione, 1556.

Arnobii opera. Lugduni Batav. 1651.

Arnoldus, abb. lubecens. chron. Slavorum. Lubecæ, 1659.

Art de désopiler la rate(l'). Gallipoli, 175884. Asiatik researches. London, 480°.

Asseman, bibliotheca orientalis. Romæ, 1719.

Athanasii (S.) opera. Parisiis, 1637.— Ibid-1698.

Atbigné (Théod. Agrippa d'), les aventures du baron de Fœneste. Amsterdam, 1731.

— Le même, histoire universelle. Amsterdam (Genève), 1626.

Augustini (8.) opera. Parisis, 4637.— Ibid. 1679. — Ibid. 1680. — Ibid. 1689.

Aventinus (Joann.), annales Bojorum. Lipsiæ, 1710.

Avrigny (le P. d'), jésuite, mémoires chronolog, et dogmat. Lyon, 1723.

### B

Baillet (Adr.), jugemens des savans. Paris, 1722.

- Le même, vies des saints. Paris, 1715.

Baldelii (G. B.), del Petrarca e delle sue opere. Firenze, 1797.

Balsamon. commentarii in Photii nomocanon., canon. apostol., concil. nicæn., etc. Basileæ, 1561.—Lutetiæ Parisior. 1620.

Balthazar, de Helvetior. juribus circa sacra' das ist: etc. Zurich, 1768.

Baluzius (Steph.), nova collectio concillorum. Parisiis, 4707.

- Idem, miscellanea. Parisiis, 1678.

- Idem, opera. Parisiis, 1666.

— Idem, vitæ pontificum avenionens. Parisils, 1693.

Bandello, novelle. Lucca, 1554.

Bandtkie (Georges-Samuel), les fastes de la nation polonaise. Breslau, 1835.

Barbeyrac, morale des pères de l'église. Amsterdam, 1728.

Barelete (Fr. Gabriel.), sermones. Parisis, 1507.

Baronii annales ecclesiast. Luce, 1738.

- Idem, in annal. ecclesiast. apparatus. Lucæ, 1740.

—Idem, martyrologium romanum. Romæ, 1586. — Antverpiæ, 1589. — Ibid. 1613. — Romæ, 1630.

Bartholom. (Fr.) Pisan. liber de conformitat. B. Francisci. Mediolani, 1810. — Ibid. 1814. — Bononiæ, 1620.

Bartoli (Gegl.), istoria dell' arciv. S. Antonise, etc., coll'apologia di fra Girolamo Savonarola. Firenze, 1782.

Basilica Petri (Carol. a), vita S. Caroli. Brixiæ, 1615.

Basilii (S ) magni opera. Parisiis, 1721.

Bate, elenchus motuum in Anglia. Londini, 1676.

Bausset (de), histoire de Fénélon. Paris, 1808. — Ibid. 1823.

Bayle (P.), critique générale de l'histoire du calvinisme. Villefranche, 1683.

— Le même, dictionnaire historique. Retterdam, 1720.—Amsterdam, 1734.

- Le même, œuvres diverses. La Haye, 1727.

Beausobre (Nicol. de), histoire du manichéisme. Amsterdam, 1734.

Bedæ (venerab.) opera. Basileæ, 1563.

Belcarius, commentar. rerum gall. Lugduni, 1625.

Belgique (Bulletin des arrêtés et actes du gouvernement provisoire de la). Bruxelles, 1830.

Bellarmin. (Rob.) de controversiis. Ingolstad. 1587 et seq. — Lugduni, 1593-1596. — Parisiis, 1608.

- Idem, opera omnia. Pragæ, 1721.

Bellsy (du), mémoires. Páris, 1588.

Belsham (Thom.), the present state of religious parts in England. London, 1818.

Benedicti (le R. Père F.-J.), la somme des péchés. Paris, 1602.

Benivieni (Hieronymo), opere. Firenze, 1519.

Bentivoglio (G.), guerre di Fiandra. Colonia, 1635.

Bergier, dictionnaire théologique. Besançon, 1830.

Bernard, nouvelles de la république des lettres. Amsterdam, 1708.

Bernardi (S.) opera. Parisiis, 1690. — Ibid. 1719.

Berni, opere burlesche. Usecht al Reno, 1771.

- stelođami, 1632.
- Bèze (Théod. de), vie de J. Calvin. Genève,
- Biblia sacra. Romæ, 1590. Ibid. 1592. Parisiis, 1705, etc., etc.
- Bizarri (Petr.), historia genuens. Antverpiæ, 1579.
- Blanchard (P.-L.), abrégé d'un plus long commentaire sur M. Milner. Londres,
- Le même, abus sans exemple de l'autorité ecclésiast. Londres, 1808.
- **Le même,** défense du cl<del>er</del>gé français résidant à Londres, etc.; contre l'inculpation de monseigneur Jean Milner, vic. apostol., etc. Londres, 1808.
- Le même, développemens, moyens religieux et politiques, et remèdes du concordat de 1813. Londres, 1813.
- Le même, opposition de la déclaration des évêques catholiques d'Irlande, aux faits notoires. Londres, 1809.
- Le même, rapport impartial sur M. de Thémines, évêq. de Blois. Londres, 1812.
- Le même, réponse à une lettre de John Douglas, contre P. L. Blanchard, Londres, 1808.
- Le même, les révolutions du cardinal Maury, Londres, 1810.
- Le même, rapport impartial sur les six lettres de M.de Thémines, évêq. de Blois. Londres, 1813.
- Blanchardisme dans le tombeau (Pie VII vengé, ou le). Londres, 1813.
- Blastar (Matth.), synodick. syngtagma. Oxofii, 1672.
- Blondel (David), Pseudo-Isidorus. Genevæ,
- -Le même, des sibylles. Paris, 1649.
- Blondi historia. Basiliæ, 1831.
- Bodin (J.), démonomanie. Paris, 1580.
- Le même, de la république. Paris, 1579.
- Boerius (Nicol.), decisiones burdigalenses. Lugduni, 1567.
- Bohemic. (Ecclesiæ) persecutiones... A. D. 1648.
- Bohun, caractère de la reine Elisabeth. La Haye, 1694.
- Bohuslas Balbin. epitome rerum bohemicar. Pragæ, 1677.
- Boich, in decretales glossæ. Lugduni, 1587.
- Boileau (l'abbé), hist. des flagellans. Amsterdam, 1701.
- Bollandist. (a) acta sanctorum. Antyerpiæ, 1643.

- Bertius, commentar. return german. Am- Bonanni, numismata pontificum romanor. Romæ, 1699.
  - Bonaparte (L.), documens historiques sur la Hollande. Paris, 1820.
  - Bonaventura (S.), vita S. Francisci. Antverpiæ, 1597.
  - Bongars, gesta Dei per Francos. Hanqyiæ, 4614.
  - Bonifacii (S.), martyr. epistolæ. Moguntia, 1605.
  - Bonifacii, pap. VIII, sextus decretal. liber. Venetiis, 1514.
  - Bosco (Joan. a), bibliotheca benedictin. Lugduni, 1603.
  - Bosquet (Francisc.), gesta et epistolæ Innocentii pap. III. Tolosæ Tectosag. 1635.
  - Bossi (don), chronicon. Mediolani, 1492.
  - Bossuet, defensio declarationis cleri gallic. Luxemburgi, 1730.
  - Le même, histoire des variations. Paris, 1688.
  - Bouchet (Jean), annales d'Aquitaine. Poitiers, 1644.
  - Bougeant (le P.), bistoire du traité de Westphalie. Paris, 1744.
  - Bouquet (dom), recueil des historiens de France. Paris, 1738 et suiv.
  - Bourgoing, mémoires histor. et philos. sur Pie VI. Paris, an 7.
  - Bourignon (Antoinette), la parole de Dieu. Amsterdam, 1683.
  - Boverius (Zachar.), annales capucinorum. Lugduni, 1632.
  - Brabant (Réclamation des trois états du duché de)... 1787.
  - Brandebourg (Mémoires pour servir à l'histoire de), par Frédéric-le-Grand. Berlin et La Haye, 1751. — Londres, 1767.
  - Brandt (Gérard), hist. abrègée de la réfor mation des Pays-Bas. La Haye, 1726.
  - Brantôme, Paris, 1787.
  - Breviarium roman. Taurini, 1519. Patavii, 1788.
  - Brocchi (G.-M.), descrizione del Mugello. Firenze, 1748.
  - Brohon (Mlie), manuel des victimes de Jésus... l'an de J. G. 1799.
  - Brower, annales Trevirorum. Leodii, 1670.
  - Bruti-(J.-Mich.), historia florent. Venetiis,
  - Bruyère (La), dialogues sur le quiétisme. Paris, 1699.
  - Bruzen de la Martinière, histoire de Louis XIV. La Haye, 1751.
  - Buchanau, rerum scoticar. Edinburgi, 1715.

Bulæus (Cæsar Rgass.) (du Boulay), historia universitatis paris. Parislis, 1665 et seq.

Bullarium confraternitatum ordinis prædicalorum. Romæ, 1668.

Bullarium ordinis FF. prædicatorum. Romæ, 1732.

Bullarium romanum, edente Coquelines, sumptib. Mainard. Romæ, 1739.

— Idem. Luxemburgi, 1742.

Buonaccorsi (Biagio), diario. Firenze, 1568.

Buonaparte (Jacopo), ragguaglio stor. del sacco di Roma. Colonia, 1756.

Burchardi decretum. Coloniæ, 1548.—Parisiis, 1550.

Burnet, histoire de la réformation en Angleterre. Londres, 1683.

– Le même , histoire de son temps en Angleterre. La Haye, 1735.

— Le meme , voyage de Suisse et d'Italie. Rotterdam, 1718.

Bzovius, annales eccles. Coloniæ Agripp. 1616.

### $\mathbf{C}$

Caballero (Raim. Diosd.), gloria posthuma societatis Jesu. Romæ, 1814.

Cabassutius, theoria et praxis juris canon. Augustoriti Picton. 1738.

Gæsar. illustr. miracul. et histor. memorabilia. Coloniæ Agripp. 1591.

Cagliostro (vie de J. Balsamo), sur la procédure instruite contre lui à Rome, en 4790. Paris, 1791.

Calmet (dom), commentaire sur la Bible. Paris, 4724.

- Le même, histoire ecclésiast, et civ. de Lorraine. Nancy, 1728.

Calvini (Joan.) opera. Amstelodami, 1667.

Camden (Guili.), Anglic. Normann. Hibern. etc. scripta. Fancofurti, 1603.

- Idem, annales Klisabethæ. Lugduni Batav. 1639.

Campana (Cæs.), vita di Filippo II. Vicenza.

Cancellieri, littera al dott. Koress, sopra il tarantismo, etc. Roma, 1817.

Canisius, thesaurus ecclesiast. monumentorum. Antverpiæ, 1725.

Canon. corpus juris. Lugduni, 1524. — lb. 1584. — Parisiis, 1612. — Lugduni, 1671. — **Parisiis, 1685.— Ib. 16**87.

Cantacuzen. bistoria. Parisiis, 1645.

Capece Latro, discorso istor. polit. dell'ori- Clarendon, histoire des guerres civil. d'Angine, del progresso e della decadenza del

potere de' cherici sulle signorie temperali. Napoli, 1820.

Capilupi (Cam.), lo stratagemma di Carlo IX, re di Francia, contro gli ugonotti. Koma, 1573.

Capitularia regum francorum. Paristis, **1**780.

Caraccioli , lettres de Clément XIV. Paris,

– Le même, vie du pape Clément XIV. Paris, 1776.

Carli (Gian-Rinaldo conto), opere. Milano, 1784.

Casas (Fr. Bartolome de las), brevissima relacion de la destruycion de las Indias. Sevilla, 1552.

Cassiodori opera. Rethemagi, 1679.

Castro (Fr.-Alfonso de), minorit. contra hæreses. Parisiis, 1564.

Catechismus ex decretis concilii trident. et jussu papæ Pii V editus. Romæ , 1569.

Catena (Girol.), vita di S. Pio V. Roma,

Caterina (S.) da Siena. Siena, 1713.

Cathala Coture (De), histoire du Querey. Montauban et Paris, 1785.

Catrou (le P.), histoire du fanatisme dans la religion protest. Paris, 1733.

Cave, historia litteraria. Genevæ, 1720. — Oxonii, 1740.

Gedrenus (Georg.), chron. seu historiæ compendium. Basiliæ, 1566. — Parisiis, 1647.

Cellini (Benvenuto), sua vita. Milano, 1806.

Cenni, monumenta dominationis pontif. Romæ, 1760.

Charpentier, glossarium nov. ad Ducange supplement. Parisis, 1766.

Chasteaugiron (l'abbé), examen impartial et paisible. Londres, 1802.

Chattard, descrizione del Vaticapo. Rema,

Chaufepié, dictionnaire histor. Amsterdam, 1750.

Chifflet (P. J.), scriptorum veterum de fide cathol. quinque opuscula. Divione, 1656.

Chodzko (Léen.), tableau de la Pologne. Paris, 4850.

Choquet (Fr.-Hyac.), sancti Belgj ordinis prædicator. Duaci , <del>16</del>18.

Ciaconius, vitæ pontificum. Romæ, 1677. Citateur (le). Paris, 1820.

Civilis (corpus juris). Amstelodami, 1663.

gleterre. La Haye, 1704.

- Clemangios (Mat.-Nicol.), de cerrupt. eccles. statu. Lugduni Batavor. 1615. Helmstad. 1620.
- Idem, super mater. concil. general. Lugduni Batay. 1630.
- Clementis (S.) alexandr. opera. Lutetiæ, 1629. Ibid. 1645. Oxenii, 1715.
- Clementis (Liber VII, decretai.) complectens. Lugduni, 1528.
- Clementis pap. XI, orationes in consistorio secreto. Francolurti, 1729.
- Ejusd. D. N. constitutio Unigenitus, theologice propugnata. Romæ, 1717.
- Clemente XIV (storia della vita, azioni e virtù di). Firenze, 1778.
- Clerée (Joan.), sermones quadragesimales. Parrhisis, 1524.
- Clunicensis (bibliotheca). Lutetize Paris. 1614.
- Cocceii (J.) opera. Amstelædami, 4701.
- Cochiæus (Joan.), historia hussitarum. S. Victor. prop. Mogunt. 1549.
- Idem, de actis et scriptis Mart. Lutheri. Magunt. 4849.
- Coisliniana (bibliotheca). Parisiis, 1715.
- Collenuccio (Pandolfo), istoria di Napoli. Vinegia, 1552.
- Combesis. auctarium noviss. bibliothecæ græcor. patrum. Parisiis, 1672.
- Comes (Natal.), historia. Argentorati, 1612.
- Comines (Philip. de), mémoires. Paris, 4747.
- Committee (report from select). London, 1816.
- Concile national de France (canons et décrets du ). Paris, an 6.
- Concile (actes du second) national. Paris, an 9:
- Controverse pacifique. Londres, 1802.
- Controverse (première suite de la ) pacifique. Londres, 1805.
- Convention (la) du 11 juin 1817 entre S. M. T. C. et S. S. Pie VII, développée. Londres, 1817.
- Coquillart (G.), poésies. Paris, 1723.
- Corio (Bernardo), istoria di Milano. Milano, 1503. — Vinegia, 1554.
- Corraro (Angelo), relazione della corte romana. Brusselles, 1672.
- Correspondance secrète de Charette, Stofflet, etc. Paris, an 7.
- Corte (Girolamo della), istoria di Verona. Verona, 1596.

- Costanzo (Angelo di), istoria del regne di Napoli. Nell' Acquila, 1582.
- Coteler. (J.-B.) monumenta ecclesia gracca. Lutetia Parisior. 1677.— Ibid. 1699.
- -- Idem, SS. patrum apostolicorum opera. Amstelædami, 1724.
- Coustant, romanorum pontificum epistolæ. Parisiis, 1721.
- Covarruvias (don Joze de), maximas sobra recursos de fuerza y proteccion. Madrid, 1788.
- Coxe (William), histoire de la maisen d'Autriche. Paris, 1809.
- Craig. theologiæ christianæ principia mathematica. Lipsiæ , 1755.
- Cultes (gazette des). Paris, 1829.
- Cuoco, saggio stor. sulla rivoluzione di Napoli. Milano, anno 9 repubbl.
- Curita, anales de la corona de Aragon. Caragoça, 1610.
- Cusa (Nicol. de), cardinal. opera. Basilest, 4865.
- Cuspinian. de cæsar. et imperator. romanis. Argentorati, 1549.
- Cypriani (S.) opera. Parisiis, 1632. Amstelodamı, 1700. Parisiis, 1726.
- Cyrilli (S.) alexandr. opera. Lutetiæ, 1638.
- Cyrilli (8.) hierosolymit. opera. Oxonii, 1703. Parisiis, 1720.
- Czynski (Jean), question des juis polonais. Paris, 1833.

### D

- Dadiu. (Ant.) Altaserra ( de Hauteserre ) rerum aquitan. Tolosæ, 1648 et 1657.
- Danicar. (rerum) scriptores. Hainiæ, 1772-1792.
- Daniel (le P.), histoire de France. Paris, 1713. Ibid. 1722.
- Dante, monarchia. Basileæ, 1559.
- Dates (l'art de vérifier les). Paris, 1770.
- Daunou, essai histor. sur la puissance tempor. des papes. Paris, 1818.
- Davanzati, arciv. di Trani, dissertazione de' vampiri. Napoli, 1774.
- Davanzati (Forges), vie d'André Serrae, évêque de Potenza. Paris, 1806.
- Davila, delle guerre civili di Francia. Venetia, 1733.
- Décade (la) philosoph. littér. et politiq. Paris, an 2 de la république.
- Delrio, disquisitiones magicæ. Moguntiæ, 1603. Coloniæ Agripp. 1633.

**4805**.

— Il medesimo rivoluz. d'Italia. Venezia, 1816.

Denis (J.-B.), mémoires anecdotes de la cour et du clergé de France. Londres, 1712.

Deschamps, de hæresi janseniana. Lutetiæ Paris. 1728.

Dewez, histoire générale de la Belgique. Bruxelles, 1807.

Dexter (Flav. Luc.), chronicon. Lugduni,

Dionis Gassii historia romana. Hamburgi, **1750.** 

Ditmar. episc. mersepurg. chronicon. Francolurti ad Mæn. 1580.

Documenti (raccolta di) sulle vertenze fra la S. Sede ed il governo francese. Italia (Roma), 1814.

Dodwell. (Henr.) dissertationes in Ironæum. Oxoniæ, 1689.

Dominis (Marc. Anton. de), de republica ecclesiast. Londini, 1617.

Dorsanne, journal. :.... 1756.

Dreux du Radier, bibliothèque bistor. et crit. du Poitou. Paris, 1754.

- Le même , récréations historiques. La Haye, 1768.

Dubravius, historia rerum bohemicar. Hanoviæ, 1602.

Du Cange, glossarium. Parisiis, 1733.

Duchesne (André), histoire d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande. Paris, 1666.

- Idem, historiæ Francor, scriptores. Lutetiæ Parisior. 1636.

- Idem, historiæ norman. scriptores. Parisiis, 1619.

Duchesne (Fr.), histoire des papes. Paris, 1645.

Duchesne (J.-B. Pilip.), histoire du baïanisme. Douai, 1731.

Duclos, mémoires secrets. Paris, 1791.

Dulaure, histoire de Paris. Paris, 1825.

— Le même, esquisses histor de la révolution franç. Paris, 1823.

Du Marsais, exposition de la doctrine de l'église gallic. Paris, 1797.

Du Mas, histoire des cinq propositions de Jansénius. Liége, 1699.

Du Mont, corps diplomatique. Amsterdam, **1726.** 

Dupin (L. Ellies), bibliothèque des auteurs ecclésiast. Paris, 1686. — Ibid. 1690.

Denina, rivoluzioni di Germania. Milano, Duplessis Mornay (Phil.), mysterium iniquitatis. Salmurii, 1612.

— Le même, mystère d'iniquité. """ 1612.

Du Puy, histoire du différend d'entre Boniface VIII et Philippe-le-Bei. Paris,

— Le même, condamnation des templiers. Paris, 1654.

Durand de Maillanne, les libertés de l'église gallic. Lyon, 4771.

### E

Eccard. (J. G.) (ab Eckhart), de rebus Francia oriental. Wirceburgi. 1729.

- Idem, corpus histor, medii ævi. Lipsiæ, **1723**.

Reclésiastique (abrégé chronol. de l'histoire). Paris, 1751.

Reclésiastique (fragmens relatifs à l'histoire) du dix-neuvième siècle). Paris, 1814.

Ecclésiastiques (nouvelles). Utrecht, 1735 et suiv.

Echard (Laurent), the history of England. London, 1707.

Egerton (F.-H.), lettre inédite de la seigneurie de Florence à Sixte IV. Paris, 1814 (25 mars).

Eglise (histoire générale de l') pendant le dix-huitième siècle (M. l'abbé A. Guillon de Montiéon). Besançon, 1823.

Eleuther.(Livin Meyer, jés.), historia controversiæ de Auxiliis. Bruxellis, 1714.

Emigrés (correspondance orig. des). Paris, **1793.** 

Epiphanii (S.) opera. Parisiis, 1622.

Erasmi opera. Lugduni Batavor. 1703.

Erici Olai ubsalens. historia Suecorum. Holmiæ, 1654.

Escobar et Mendoza (R. P. Ant. de ) moralis theologia. Lugduni, 1645.

- Idem, theologia moralis. Lugduni, 1652.

Espencæi (Claud.) opera. Lutetiæ Parisior, 1619.

Estienne (Henri), aplogie pour Hérodote. La Haye, 1733.

Europæ (theatrum), oder beschreib. denckwurd. gecshichte. Franckfurt am Mayn, 1643.

Eusebii chronicen, Hieronymo interpr. Amstelodami, 1658.

— Idem, demonstratio evangelica. Parisiis **1628**.

- Idem, historia ecclesiastica, cum Socrate, Sozomeno, Evagrio, etc. Cantabrigiæ, 1720.

— Idem, preparatio evangetica. Parisiis, 1628.

Eutropii historiæ romanæ breviar. Oxonii, 4703. — Parisiis, 1726.

Eutychii alexandr. (Ebn Said Batrik, seu) patr. melchit. annales. Oxonii, 1659.

Expostulationes (canon. et reverent.) apud SS. DD. NN. Pium pap. VII, de variis act. ad ecclesiam gallican. spectantibus. Londini, 1803.

Expostulationum(canon.et reverent.) apud SS. DD. NN. Pium, pap. VII, continuatio. Londini, 1805.

### F

Fabricius (J.), codices apocryph. nevi testamenti. Hamburgi, 1703 et 1719.

Fabricius (Georg.), rerum german. magn. Lipsiæ, 1809.

Fabroni (Ang.), vita Laurentii. Pisis, 1784.

Facundus, episc. hermian. pro defensione trium capitulor. a P. Sirmond. edit. Lutetiæ Parisior. 1676.

Fagnani, commentar. in decretales. Colonia Agripp. 1681.

Fanatiques (histoire du soulévement des). Paris, 1713.

Fantin des Odoards, histoire de la révolution. Paris, 1807.

Favoris (la magie des), \* \* \* \* 1622.

Félibien, histoire de Paris. Paris, 1725.

Feller, catéchisme philosophique. Liége, 1788.

Fénelon, œuvres complètes. Versailles et Paris, 1820 et suiv.

Fénélon(vie de), par le marquis de Fénélon. Londres, 4747.

Ferraris, bibliotheca canon. Hagæ comitum, 1781.

Fiorentini (Fr. Maria), memoria di Matilda, la gran contessa. Lucca, 1756.

Flassan (de), histoire de la diplomatie française. Paris, 1809.

Pléchier, vie du card. Ximénés. Paris, 1693.

Fleary, histoire ecclésiastique. Paris, 1691.

Franc (Martin le), le champion des Dames. Paris, 1530.

France (la) catholique. Paris, 1825.

France (recueil des histor. de). Paris, 1738 et suiv.

Francesi (i) in Lombardia, da Carlo VIII

fino alla... giornata del 28 aprile 1799. Venezia, 1799.

Francisci (de invento corpore divi), ord. minor. parentis. Romæ, 1819.

François (S.) de Sales, lettres. Paris, 1817.

Francor. (historiæ) scriptores veteres. Francofurti, 1596.

Freher. (Marq.) rerum bohem. scriptores. Hanoviæ, 1602.

- Idem, rerum german. scriptores. Argentorati, 1717.

Fréret, œuvres philosophiques. Londres, 1776.

Fulberti (D.) carnotens. epistoles. Parisiis, 1608.

Fulgentii (S.) opera. Parisiis, 1684.

### G

Gaguin. (Robert.) epistolæ, orationes, epigrammata, etc. Parisiis, 1498.

— Idem, de conceptione beatiss. virginis Mariæ. Parisiis, 1617.

Gaillard, histoire de François Ier. Paris, 1766.

Galatin. (P.), de arce catholicæ veritatis. Francosurti, 1612.

Galluzzi, storia del granducato. Firenze, 1781.

Garat (D.-J.), mémoires sur le 18° siècle et M. Suard. Paris, 1821.

Garnier (P.), liber diurnus rômanorum pontificum. Parisiis, 1680.

Gaschet (Lettre de M.), curé, à M.J. Milner, vicaire apostol. en Angleterre. Londres, 1808.

 Le même, seconde lettre apologét. à M. J. Milner. Londres, 1809.

Gassend. (Petr.) adversus Aristotel. libr. 7 exercitatio paradox. Gratianopoli, 1624.

Gazzetta universale ( de Toscane ).

Gazzotti, storia delle guerre. Venezia, 1681.

Gelasius cysicen. de actis concilit nicæni. ..... 1604.

Gentien (Benoît), histoire de Charles VI. Paris, 1663.

Georgel (l'abbé), mémoires. Paris, 1817.

Gerardo (Pietro) padov. vita di Ezzelino. Venetia, 1860.

Gerberon (le P.), histoire génér. dujansénisme. Amsterdam, 1700.

Gerhohi reichersperg. syntagma, ed. Jac. Gretsero. Ingolstadii, 1611.

Ghetyden (onser liever vrouwen), (heures Gregorii (S.) pap. I, opera. Parisiis, 1705. de Notro-Dame) gheprent te Parys by Gregorii. nan. IX. decretsles. Lugduni. Thielman Kerver, duytsche ende druckerheere, woonende in de selve stad van Parys, ende heest se ghedruct voir synen zweer Gillys Remacle. 1505.

Ghirardacci, della istoria di Bologna. Bologna , 1657.

Giannone, storia civile del regno di Napoli. Rapoli , 1723.

Gibbon, history of the decline and fall of the roman empire. Basil , 1787.

- Le même, histoire de la décad. de l'empire rom. Paris, 1813.

Ginguené, histoire littér. d'Italie. Paris, <del>1</del>811.

Giulini (Giorg.), memorie della città e campagna di Milano. Milano, 1670.

Giurisdizione (collezione di scritture d' regia ). Firenze , 1770.

Giuseppe II (vita e fatti di). Lugano, 1790. Giustiniani (Ag.), annali di Geneva. Genova, 1537.

Glycæ (Michel.) annales. Parisiis, 1660.

Godefridus viterbens. Basileæ , 1559.

Goldast. collectio constitutionum imperial. Francofordie ad Mæn. 1615.

— Idem, monarchia. Hanoviæ, 1611.

Goldsmith, the history of England. London, 1771.

Gorani, mémoires secrets et crit. des cours. Paris, 1793.

Goubau (Fr.), epistolæ Pii pap. V. Antverpiæ, 1640.

Grabe, specilegium SS. Patrum. Oxoniæ.

Grævius (Georg.); thesaurus antiquitatis. Lugdoni Batev. 1704.

Gratiani decretum. Parisiis, 1889. — Rome, 4582. — Lugduni, 1613.

Gratiani, vita card. Commendonis. Parisiis,

Grawerus (Alb.), absurda absurdorum absurdissima. Jenæ , 1612.

Grégoire, essai histor, sur les libertes de l'église gallic. Paris, 1820.

- Le même, histoire des sectes relig. Paris, 1814. — Ibid. 1828.

— Le même, ruines de Port-Royal. Paris, Hélyot, histoire des ordres religieux. Pa-દુ 1809. હ

Gregorio (Maurit. de), expositio laconica Hénault, abr. chronol. de l'histoire de omuium bullarum, etc. Neapoli, 1649.

Germanique (bibliothèque). Amsterdam, Gregorii (8.) nazianz. opera. Parisiis,

Gerson. (Joan.) opera. Antwerpies, 1708. Gregorii (8.) nyssen. opera. Parisiis, 1615.

Gregorii, psp. IX, decretales. Lugduni, 1538. — Ibid. 1549.

Gregorii (5.) thaumaturg. opera. Parisiis,

Gregorii (S.) turonens. opera. Lutetiæ. Paris. 1699.

Gretser. (Jac.), codex carolin. Ingelstadii, 1713.

— Idem, trias. Ingolstad. 1613.

Grimm et Diderot, correspondance littéraire. Paris, 1813. — Ibid. 18**2**9.

— Les mêmes, correspondance inédite (par MM. Cheron et Thory). Paris, 4829.

Grotius (Hugo), annales Belgii. Amstelæd**am**i, 1687.

Guadagnius (Fr.), in sententias procurator. general. familiar, franciscal. In causa inventi corporis D.Francisci adnotationes. Komæ , 1890.

Gualdo Priorato (conte), istoria. Venezia,

- Il medesimo , storia del ministere del card. Mazarino. Venezia, 1678.

Gualter. (Jac.) tabulæ chronograph. Lugduni, 1636.

Guden. codex diplomat. Francolurti, 1747. Guicciardini, istoria d'Italia, Venetia, 1580.

Guichenon, histoire génér. de la maison de Savoie. Lyon, 1660.

Guillet, histoire de Mahomet II. Paris, 1681.

### H

Hadriani VI quodilbetica quastiones. (sans date de lieu ni d'année ).

--- Ejusd. pont. max. quæstiones de sacramentis. Romæ, 1522.

Hahn (Simon. Frider.), collectic monamentorum veterum. Bruńsviga, 1724.

Hardouin de Péréfixe, histoire de Henrile-Grand. Amsterdam, 1662.

Harph (Henr.), theologia myst. cum speculativa tum præcipue affectiva. Coloniæ,

Heiss, histoire de l'empire. Amsterdam, 1733.

ris, 17**21**.

France. Paris, 1752.

Henri III (Recueil de diverses pièces ser- Italicar. (rerutà) scriptores. Florentiel, vant à l'histoire de). Cologne, 1699.

Henry (R.), history of England, London, 1771.

Hesychius, de origine Constantinopol. Pa risiis, 1648.

Hieronymi (S.) opera. Antverpiæ, 1578. — Parisiis, 1693.

Hilarii (8.) opera. Parisiis, 1693.

Hildeberti (Ven.), episcop. turon. opera. Patislis, 1708.

Hincmari, archiep. rhem. opera. Parisiis, 1645.

Histoire du temps. Amsterdam, 1691.

Hoffman. (J. J.) lexicon. Lugduni Batav. 1698.

Holstein (Luc.), cellectic romana. Romæ, 1662.

Hoornbeeck, summa controversize. Trajecti ad Rhen. 1653.

Hosius (Stanisl.), de hæresibus. Venetiis, · 1573. — Coloniæ, 1584.

Hospinian. de monachis. Tiguri, 1609.

Hotman (Ant.), traité de la dissolution du mariage par l'impuissance ou froideur de l'homme ou de la femme (1895). Paris, 1616.

Hettinger. thesaurus piniologicus. Tiguri,

Houard, coutumes anglo-normandes. Paris, 1776.

Huldric. (J. J.) historia Jeschuze nazareni. Lugduni Batavor. 1705.

Hume's history of England. London, 1762.

-The same, history of Great Britain. London, 1759.

— The same, history of the house of Tudor. London, 1759.

Hyde, história religionis veterum Persarum. Oxonii, 1760.

I

Ignatii (8.) opera. Oxonii , 1644.

Innocentii, pap. III, epistolæ, a Baluz. edit. Parisiis, 1682.

Irenæus (8.), advers. hæres. Lutet. Parisior. 1639. — Ibid. 1740.

Isideri (8.), hispalens. opera. Parisiis, Karamsin, histoire de l'empire de Russie,

Isidori (S.), pelusiot. opera. Parisiis, Keysslers (Joh. Georg.) reisen. Hanover,

Isthuanff, de rebus hungar. bistoria. Colo- Khevenhüller, annales ferdinandei. Leipniæ Agripp. 1685.

1770.

ivenis (D.) carnoteus. decretum. Lovanii, 1561. — Parisis, 1647.

Jaligny (Guillaume de), Audin de la Vigne, etc., histoire de Charles VIII. Paris , 1684.

Jamblich. de mysteriis Ægyptiorum. Oxonii, 1678.

James (Thom.), bellum papele. Londini, · 1600.

Jansénisme (Histoire abrégés du). Celegne, 1698.

Jansenii (Corn.) Augustinus.Lovanii, 1640,

Jésuites (extraits des assertiens dangereuses et pernicieuses des) (par ordre du parlement). Paris, 1762.

Joannis (S.) Chrysostemi opera. Parisiis, 1636. — Ibid. 1718.

Joannis (S.) damasceni opera. Basiless. 1548. — Parisiis, 1603. — Ibid. 1712.

Joinville (le sire de), vie de S. Louis. Paris,

Josephi (Flavii) opera. Amstelædami, 1726.

Jovii (Paul.) historia sui temporis. Basileæ, **1578.** 

Juliani imperat. opera. Lipsiæ, 1696.

Jurieu, défense de la doctrine univers. de l'église. Rotterdam , 1695.

--- Le même, esprit de M. Arnaud. Deventer, 1684.

- Le même, politique du clergé de France. La Haye, 1682.

– Le même, préjugés légit. contre le pãpisme. Amsterdam, 1685.

- Le même, vrai système de l'église. Dotdrecht, 1686.

Justiniani novellæ. Amstelodami , 1663.

Justini (S.) martyr. opera. Parisiis, 1615. — Ibid. 1742.

K

Paris, 1819.

zig, 1791.

Kirche (betracht. über die verhältnis der katholischen). \*\*\*\*\* 1818.

matica illustrata. Argentorati, 1789.

ris, 1807.

Koliar. analecta monument. vindobon. Vindobonæ , 1762.

logne, 1693.

Paris, '1817.

#### L

Labat (le P.), voyage en Espagne et en Italie. Paris, 1730.

Labbe, conciliorum collectio. Lutetiæ Parisier. 1671.

-Idem, collectio nove manuscriptorum. Paris, 1657.

La Chaise (leP.), histoire de S. Louis. Paris, Lenoir Laroche (mde), le calvaire des lat-**1688**.

guerres de religion. Paris, 1814.

- Le même , histoire de France au 18e. siècle. Paris, 1812.

La Croze (V.), histoire du christianisme des Indes. La Haye, 1758.

Lactantii Pirmiliani opera. Lutetiæ Pari-sior. 1748.

Laloubère, description du royaume de Siam. Amsterdam, 1744.

Lambertini ( Benedict. XIV), de servorum Dei beatificatione. Bononiæ, 1737.

Lamberty (de), mémoires pour servir à l'histoire du 18º siècle. Amsterdam, 1757.

Lami (Giov.), lezioni di antichità toscane. Firenze, 1766.

Lampredi, il banditore della verità. Roma, 1798 (anno primo della libertà rom.).

Languedoc (histoire génér. de), par deux religieux bénédict. (Cl. de Vic et Jos. Vaissette ). Paris, 1730.

Larrey, histoire d'Angleterre. Rotterdam, 1713.

· Le même, histoire de France sous Louis XIV. Rotterdam, 1718.

**Las**tri, osservatore fiorentino. Fire**nze 1**778• — Ibid. 18≩1.

Launoy (J.), de varia Aristotelis fortuna. Lutelia Parisior. 1662.

Lebeuf (l'abbé), histoire du diocèse de Paris. Paris, 1754.

Leblanc (Aug.) (ie P. Serry, domin.) his-

toria congregationis de auxiliis. Lovanii, 1700.

Kech (Christ, Guitielm.), sanctio prag- Leclerc (Jean), bibliothèque choisie. Amsterdam, 1703.

- Le même, tableau des révolutions. Pa- - Le même, histoire des Provinces-Unies. Amsterdam , 1728.

> - Le même et de la Crosse, bibliothèque universelle. Amsterdam, 1687.

Konakérisme (histoire abrégée du). Co- Léger, histoire des églises vandeises. Leyde, 1669.

Krudner (sur Mde), contre M. de Bonald. Leibnitz, accessiones historica. Lipsia, 1698-1700.

> - Idem, scriptores rerum brunswicens. Hanoverse, 4707-1711.

> Lelewel (Josch.), le regne de Stanislas-Auguste. Varsovie, 1831 (en pelonais).

> Lenfant, concile de Constance. Amsterdam , 1714.

> — Le même, histoire du concile de Pisc. Amsterdam, 1724.

> Le même, histoire de la guerre des hussites et du concile de Bâle. Amsterdam . 1731.

riers, Paris, 1820.

Lacretelle, histoire de France pendant les Leonis (S.) Pap. I (magni) opera. Lutetia Paris. 1675. — Lugduni, 1700. — Veneuis , 1753.

> Leopoldo II (Memorie sulla vita di). Italia, 1792.

> L'Estoile (P. de), journal de Henri III. La Haye (Paris), 1744.

> Leti (Gregor.), vita di Filippo II. Coligni, 1679.

> - Il medestato, vita di Sisto V. Amstelodamo , 1721.

> Lettres historiques. Es Haye, 1700 et suit. Leunclav. (Johann.), jus græco-romanum. Françofurti, 4596.

> Levesque (P. C.), histoire de Russie. Paris,

Leydecker (Melch.), historia jansenismi. Trajecti ad Rhen. 1695.

Libanius, epistolæ, etc. Amstelædami, **1738**.

- Idem, orationes. Lutetiæ, 1647.

— Idem, pro templis. Coloniæ, 1631.

Libertés (preuves des) de l'église gallic. Paris, 1651.

Lichtenau (Conrad. a), abb. ursperg. chronicon. Basiless, 1569.

Lichtenau (comtesse de), mémoires. Paris,

Ligue (histoire de la) de Cambrai. Paris, 1709.

Limborch. (Philip. a) vita Simonis Episcopii. Amstelodami, 1701. — Ibid. 1701.

- 1704.
- Idem, historia inquisitionis. Amstelodami, 1692.
- Idem, theologia christ ad praxim pietatis ac promotion. pacis unice directa. Amstelodami, 1695.

Limiers, bistoire de Louis XIV. Amsterdam, 1719.

Lindan. Dubitant. dialogi. Coloniæ, 1571. Lindenbrog. (Espold.), scriptores rerum german. Francosurti, 1630.

 Idem, codex legum antiq. Francofurti, 1613.

Littéraire (histoire) de la France, au 13e siècle. Paris , 1735.

Littéraires (mémoires) de la Grande-Bretagne. La Haye, 1720.

Littéraire (voyage) de deux bénédictins ( Ed. Martène et Ursin Durand ). Paris ,

Llorente (don), histoire crit. de l'inquisition d'Espagne. Paris, 1818.

Lobineau, histoire de Bretagne. Paris, 1707.

Londorp (Casp.), acta publica von ursach. der deutsch. krieg. Frankfurt, 1629.

Long (J. le), bibliotheca sacra. Paris, 1723.

Long (le P. le) et Févret de Fontelle, bi-Dhotheque historique. Paris, 4768.

Longin (Dlugosz), historia Poloniæ.Francolurt. 1711.

Lopez (don Juan Luis), la historia legal de "la bula llamada: In conna Domini. Madrid , 1768.

Loth (Ludov. Bertr.), ord. FF. prædicat.8. Theologize doct. etc. resolutiones theologicæ in Belgio. Brugis, 1687.

Louis XII (Lettres de). Bruxelles; 1712.

Lubieniecki (Stanisl.), historia reformatio-Dis ecclesiæ Polon. Freistadii, 1685.

Lucca (Memorie e documenti per servire all' istoria del ducato di). Lucca, 18...

Luciani samosat. opera. Basileæ, 1602.

Ludewig. reliquiæ manuscripter. Franco-Iuru, 1720.

l'Allemagne. Frankfurt et Leipzig, 1733

- Idem, codex Ital. diplomat. Francofurti et Lipsiæ , 1723.

Lupus (Christ), scholia ad concil. Lovanii, 1685.—Ibid. 1682.—Venetiis, 1724. Malavolti (Orlando), istoria di Siena. Ve-Lutheri (Mart.), opera. Ienæ, 1612.

Lutzemburg (Bernard.), catalogus hæreticorum. Colonie, 1526. — Ibid. 1837.

-idem, epistolæ ecclesiast. Amstelædami, Lydus (Joann.), de mensibus Gracerum. Lipsia, 1794.

#### M

Mabilion, analecta. Parisiis, 1706.

- Idem, vetera analecia. Lutetiæ Paris.
- -Idem, annales ordinis S. Benedicfi. Lutetiæ Paris. 1704.
- -Idem, et Acher. acta sanctor. ordinis S. Benedicti. Pārislis , 1668.

Machiavelli (Nio), delle istorio. (Fireme), **1559.** 

– Il medesimo , opere. Italia (Firenze), **1813.** 

Magdeburg. (a) centuriator. historia, ecclesiastica. Basileæ, 1624.

Magie (la) des favoris. \*\*\*\* 1622.

Magister sententiarum. Basilem, 1510.

Magnier, considérations sur les jésuites. Paris, 1819.

Maillard (Oliv.), sermones dominicales. Parisils, 1507.

- Idem, sermones de sanctis. Paris. 1507.
- Idem, quadragesimale opus, Parisiis prædic. Paris. 1512.
- Idem, sermones de adventu. Parisiis, 1511.
- Idem, quatuor sermones communes et sermones dominicales. Parisiis, 1511 .
- Idem, sermones quadragesimales Nam net. predicat. Parisiis, 1512.

Maimbourg, histoire de l'arianisme. Paris, 1673.

- Le même, histoire du calvinisme. Paris, 1683.
- Le même, histoire des iconoclastes. Paris, 1686.
- Le même, histoire de la ligue. Paris, 1683.

Maire de Belges, (Jehan le), de la différence des schismes et des conciles. (Sans date de lieu ni d'année.)

Maistre (De), du pape. Lyon, 1819.

· Lûnig (Jean-Chrit.), code diplomat. de Malalæ (Joann.) chronicon. Oxonii, 1691. - Ibid. 1703.

> Malanima (Cesare), risposta di un teologo arctino alla domanda di un direttore spirituale. Pisa, 1799.

> nella, 1599.

Mallet, histoire de Danemark. Genève, **1787.** 

Mailie, annali di Rema. Roma, 1790e seg.

Mambrin. Roseo, istoria del mondo. Venezia, 1592.

Manrique, vie de la vén. mère Anne-de-Jésus. Bruxelles, 1639.

Mansi, concilierum collectio. Fiorentiæ, 1759.

Maracci (Lud.), alcoranus Mahometi. Patavli, 1698.

Marætius, fæderati Belgii orthodoxa exegesis, Groningæ, 1832.

- Idem, defensio fidei catholicæ de sacres. Trinitate. Groningæ, 1662.

—Idem, de vocibus Trinitas, essentia, etc. Greningæ, 1859 et 1960.

Marca (Petrus de), de concordia sacerdetii et imperii. Parisiis, 1794.

- Idem, marca hispanica. Parisiis, 1688.

Warehont (Clem.), remonstrance au peuple français sur les vices de ce temps (1875). Paris, 1888.

Marchetti, prodigj avvenuti in molte S. immagini di Maria sant. Roma, 179\*.

— Il medesimo, ragionamento su i prodigj, etc. Fuligno, 1797.

Mariana, de rebus Hispaniæ. Hagæ comit. 1733.

Marineus, Hispania illustrata. Francofurti, 1603.

Marii Mercatoris opera. Parisiis, 1673.

Marlot, historia rhemens. metropolis. Rhemis, 1679.

Martène (Edm.), thesaurus anecdeterum. Parisiis, 1717.

- Idem, de antiquis ecclesias ritibus. Rotomagi, 1700.

— Idem, veterum scriptorum collectic nova. Parisiis, 1700.

— Idem, veterum scriptorum et monumentorum collectio amplissima. Parisiis, 1724.

Martens, recueil des traités. Gottingue, 1800.

Martini (Anton.), nuovo testamento, tradotto in lingua ital. Italia, 1817. — Livorno, 1818.

Martin. (Raym.) pugio fidei. Lipsiæ, 1687.

Martin, polon. archiep. chronicon. Antverpiæ, 1874.

Mastrofini (il cittadino), onestà del civico giuramento. Roma, anno 6 repubb. 1

— Lo stesso, metaphysica de Deo trino et uno: Romæ, 1816.

- Lo stesso, rilievi su l'opera del signor de Potter, intitolata Spirito della chiesa, etc. Roma, 1826.

Matrimonii (S. congregationis, etc.) inter Fridericum Guillelmum wurtemb. et Carelinam prine. Bavaria: summarium.Romæ, typis Vincent. Poggioli, typegr. cameræ (1816).

Matrimonii (S. congregat, et animadversiones defensoris). Rome, 1816, iisd. typis.

Mattei (Pietro), historia di S. Luigi IX (trat. dal franc.). Venetia, 1628.

Matter (3.), histoire critique du gnosticisme. Paris, 1828.

Mauguin, synopsis histories predestinatianes. Paris. 1650.

Maundrell (Henri), voyage d'Alep à Jérusalem. Utrecht, 1705.

Médaille (notice histor. sur la) dé l'immaculée conception de la T. S. V. connue sous le nom de médaille miraculeuse. Paris, 1835.

Meibom. rerum german. scriptores. Helmæstadii, 1681.

Melvil (Jacq.), mémoires. Edimbourg, 4745.

Ménage, histoire de Sablé. Paris, 1683.

Ménagiana. Paris, 1729.

Ménard (H.), in epistolis S. Barnabæ notæ. Parisiis, 1645.

Mencken. (Joann. Burchard.), rerum german. scriptores. Lipsiæ, 1728.

Mennais (F. de la), troisièmes mélanges. Paris, 1835.

— Le même, affaires de Rome. Paris, 1836-1837.

— Le même, lettre encyclique et bress de Grégoire XVI relatifs, etc. Paris, 1855.

— Le même, lettre encyclique du 25 join 1834. Paris, 1834.

Merlin, répertoire de jurisprudence. Paris, 1807.

Meshovius (Arn.), historia anabaptistarum. Goloniæ, 1617.

Metaphrastes, in ecclesiast. Parisiis, 1621. Meursius (J.), historia Danise. Amstele-

dami, 1638.

— Idem, opera. Florentiæ, 1741.

Meyer, annales Flandrice. Francofurt. ad Men. 1580.

Mézeray, histoire de France. Paris, 1685.

- Le même, abrégé chronol. de l'histoire de France. Paris, 1668.

Michaud (L. Gabr.), biographie universelle. Paris, 1811 et suiv.

Michaud (Jos.), histoire des croisades. Paris, 1812.

Micrælius, syntagma historiæ ecclesiastica. Lipsiæ et Francos. 1699. Millot, élémens de l'histoire d'Angleterre. Nativité (abrégé de la vie et des révélations Paris, 1769.

- Le même, histoire de France. Paris, Naucler. chronographia. Colonie, 1966. 1777.

Minutii Felicis opera. Lugduni Batavor.

Missale romanum. Venetiis, 1563. - Antverpiæ, 1737.

Misson (Max.), voyage d'Italie. La Haye. 1731. - Paris, 1743.

Moherus, Cimbria litterat. Hanniæ, 1744.

Monita politica ad S. I. R. principes. Francolurti, 1609.

Moniteur (le). Paris, 1789 et suiv.

Monstrelet (chronique d'Enguerrand). Paris, 1572.

Montesquieu, l'esprit des lois. Amsterdam, **1788.** 

Montfaucoh, nova collectio patrum gracorum. Paris. 1706.

Monumentorum (orthodoxograph. theolog. SS. patrum). Basileæ, 1569.

Merellet (Ab.), mémoires. Paris, 1822.

Moréri, dictionnaire historique. Paris,

Morin. (Joann.) de disciplina administ. pænitentiæ. Venetiis, 1702.

Morland (Sam.), the history of the evangel. churches of the valleys op Piement. London, 1658.

Mosheim, histoire ecclésiastique. Maestricht, 4776.

Motteville (Mad. de), mémoires. Amsterdam, 1723.

Munster (négociations socrètes de). La Haye, 1725.

Muratori, antichità estensi. Modena, 1717.

- Il medesimo, annali d'Italia. Roma,

– Idem , antiquitates ital. medii ævi. Mediolani, 1738.

-Il medesimo, piena esposizione dei diritti imp. ed estens. (sans date de lieu) 1712.

- Idem, rerum ital. scriptores. Mediolani , 1793.

Musculus (Wolfgang.), loci communes sacræ theologiæ. Basileæ, 1561.

Mutics (Huldric.), de Germanorum prim. orig. moribus, instit. Basilese , 1850.

#### N

Nantes (histoire de l'édit de)... 1693-1695. 1884.

de la sceur de la). Paris , 1891.

— Ibid. 1579.

Nény, mémoires histor, et polit, sur les Pays-Bas autrichiens. Bruxeiles, 1736.

Nerli (Filipo), commentarj.Augusta, 1728.

Neubrigens. (Guilielm.) de rebus anglicis. Antverpiæ, 1567.

Nevisan.(Joann.),sylva nuptialis. Lugduni, 1556. — Venetiis, 1570.

Nicephor. Callist. historia ecclesiast. Lutetiæ Parisior. 1630.

Nicephor. Gregoræ historiæ. Parisiis, 1702.

Nicetas Choniat. annales. Parisiis, 1647.

Ricele, préjugés légitimes contre les calvinistes. Paris, 1671.

- Le même, les prétendus réformés convaincus de schisme. Paris , 1684.

- Le même, les imaginaires et les visionnaires. Cologne, 1683.

Nider. (Franc. Joan.) ord. prædicat. formicularium de maleficiis. Francoluru, **1588.** 

Niem (Theodoric. de), vita Joannis pap. XXIII. Francolurti ad Mæn. 1620.

Idem, historia schismatis papist. Norimbergæ, 1639.

Idem, cum nemoris unionis tractat. Basileæ, 1566.

Noris (Henr. de), vindiciæ augustinianæ. Bruxellis, 1675.

— Idem, historia pelagiana. Patavii , 1673 . Nullités (les ceut) des édits de l'emp. Jo-seph II. Bruxelles, 1787.

Oceanus juris. Venetice, 15°°.

ORfelius, rerum boicar. scriptores. Augustæ Vindelicor. 4765.

Olaus Magnus, historia gentium septentrion. Basilem, 1567.

Oliva (G. Paolo), prediche dette nel palazzo apostořce. Roma, 1669,

O'Meara (Borry E.), Napoléon en exil, qu l'éche de Ste Hélène. Bruxalles , 1823.

Optati (S.) milevitani opera. Lutetiæ Parisior. 4700.

Ordonnances du roi de France. Paris, 1723 et suiv.

Nardi (Jacop.), isteria fiozontina. Fisenzo, Origenia opera. Parisiis, 1604. — Ibid. 1733.

Oriens (le P. d'), histoire des révolutions Pez (Bern.), thesaurus anecdotorum nod'Angletorre. Amsterdam , 1714.

Orloss, mémoires sur le reyaume de Naples. Pez (Hieron.), scriptores rerum german. Paris, 1819.

Ores. (Paul.) historia. Lugdun. Batavor. Pfessel, abrégé chronol. de l'histoire du 1654. — Ibid. 1758.

Orthuin. Gratius, fasciculus retum expetendarum et fugiendarum. Coloniæ, 1535. — Londini , 1690.

Ottii (J.-H.) annal. anabaptist. Basilew, 1673.

Pacatius, panegyricus Theodosii imp. inter panegyr. vetera. Parisiis, 1676.

Pachymer. (Georg.) historia. Romæ, 1666-1669.

Palingenius (Marcel.), zodiacus vitæ. Lugduni, 1556.

Pallavicini, istoria del concilio di Trento. Koma, 1656.

Panvini, vitæ romanorum pontificum. Coloniæ, 1568.

Papes (histoire des) (par Bruys). La Haye, Pistor.(1.) rerum belgic. scriptores. Fran-1733.

torité de l'église. Paris , 1692.

Paris, 1777.

Paradin, annales de Bourgogne. Lyon, 1566.

Paravicini (Vincent.), de viris undique cla- Pli, pap. II, commentarii, a Gobelin. edit. rissimis. Basiless, 1713.

la ville de Paris. Paris, 1836.

Paschasius (S.) Rathert. de corpore et sanguine Domini. Lutet. Parisior. 1618.

Pasquier (Et.), recherches de la France. Paris , 1633. — Amsterdam , 1723.

Patrum (bibliotheca). Lugduni, 1677.

Pearson (J.), an exposition of the creed. London, 1683.

Peltier, dernier tableau de Paris. Londres,

Petitot, mémoires sur l'histoire de France. Paris , 1819.

Petrarchæ opera. Basileæ, 1581.

nardo. Torino, 1737.

Parisis, 1665.

vissimus. Augustæ Vindelicorum, 1721.

Lipsiæ, 1725.

droit public d'Allemagne. Manheim, **1758.** 

Phelipeaux (J.) relation du quiétisme. \*\*\*\* 1732 et 1733.

Philomène (vie et miracles de Ste), vierge et martyre, surnommée la thaumaturge du 19e siècle. Paris, 1836.

Philonis judzei opera. Lendini. 1742.

Philostrati lemnii opera. Parisiis, 1608.

Photii bibliotheca. Rothomagi, 1653.

Pic (Jean-Franc.) de la Mirandole, vie de Savonarole. Paris , 1674.

Picot, mémoires pour l'histoire ecclésiss. au 18º siècle. Paris , 1815.

Pie VII (bulles du pape) et autres pièces relatives au concordat. Londres, 1803.

Pijart, de singulari Christi Jesu, D. N. salvatoris, pulchritudine. Parisiis, 1631.

Pistoia (Atti e decreti del concilio dioces. di). Pi**sto**ia , 1786.

cof. ad Mæn. 1654.

Papin, la tolérance des protestans et l'au- -- idem, scriptores rerum german. Francefurti , 1613. — Ratisponæ , 1726.

Papon, histoire générale de la Provence. Pithou (P.), libertés de l'église gallicane. Paris, 1715.

> – 1dem , scriptores germanici. Basilea, 1569.

Francoloru, 1614.

Parent-Duchâtelet, de la prostitution dans Pii pap. VII (Allocutio), cum aliis monsmentis. Romæ, 1802.

Paris (Matth.), historia Anglie. Londini, Platynæ historia de vitis pontificum perjucunda. Venetiis, 1504.

-Il medesimo, vita de' pontesiei. Venezis,

Plinii juulor. epistolæ. Amstelædami, 1754. -- Głasguæ , 4751.

Pœnitentiales (canones). Tarracone, 1583.

Poggius Braccicolin. de Hieronymi obita et supplicio. Basileæ, 1538.

- Ejusdem historiæ. Venetiis, 1715.

Politian. (Ang.) pactianæ conjurations commentar. Neapol. 1769.

Pologne (les droits des trois puissances sur la république de). Londres, 1774.

Petrina (D. Gaspar.). la storia di S. Ber- Pologne (histoire des révolutions de). Wársovie, 1775.

Petri (S.) Damiani opera. Romes, 1606. — Pelenor. (bibliotheca fratrum). Irenopolis,

rum, 1682.

toria. Amstelodami , 1631.

Pentius (Basil.), de matrimonie. Bruxellis, 4027.

Porta (J.-B.), magia naturalis. Hanoviæ, 1619.

Porzio (Camillo), congiura de' baroni del regno di Napoli. Lucca, 1816.

Potter (de), lettres de saint Pie V, suivies d'un catéchisme cathol. rom. Bruxelles, 1837.

- Le même, réponse à quelques objections ou éclaircissemens sur la question catholique dans les Pays-Bas, Bruxelles,

— Le même, vie de Scipion de Ricei. Bruxelles, 1825.

— Le même, union des catholiques et des libéraux. Bruxelles, juin 1820. — Ibid. Juillet 1839.

Pradt (de); les quatre concordats. Paris, 1818.

- Le même, suite des quatre concordats. Paris, 1820.

Prædicatorum (scriptores ordinis). Parisiis, 1719.

Prateolus, elenchus alphabet. de hæresibus omnibus. Coloniæ, 1615.

Pré aux clercs (la pourmenade du). 16**23**.

Prezziner (Giov.), storia della chiesa, fino all' anno 1818. Firenze, 1820.

Prideaux, histoire des Juiss. Amsterdam, **1755.** 

Principi (lettere de' ). Venezia , 1583.

· Problèmes (solution de divers). Cologne, 1699.

Procopii historia. Parisiis, 1862.

Produzione (breve ragguaglio della) prodigiosa d'olio , il di 30 maggio 1806 , verificata autenticamente dalla curia arcivescovile fiorentina. Firenze , 1807.

Prosperi (S.) opera. Parisiis, 1711.

Provinciales (lettres). Amsterdam, 1767.

Puricelli, de sanctis martyr. mediolanensibus. Mediolani, 1657.

#### u

Rabaud St-Étienne, précis histor, de la Roberius (Ant.), portucal. de sacerdotio révolution française. Bruxelles, 1817. et imperio. Olispon. 1770.

Racine (Louis), poème de la grâce. Riom et Ciermont, 1801.

Polygamia triumphatrix. Londini Scano- Rader. (Matth.) adla sancta. Monachii, 1614.

Pontanus (J. Isac.), rerum danicar. his- Ræmond (Florimond de), histoire de l'hérésie. Paris, 1610...

> - Idem, synopsis controversiarum. Colon. Agripp. 1655.

Rapin Thoires, bistoire d'Angleterre. La Haye, 1724. — Ibid. 1749.

Raspon. (Cæsar.), de basilica lateranensi. Romæ , 1656.

Ratherii episcop. veron. opera. Veronæ, 1765.

Rairamnus, de corpore et sanguine Domini. Parisiis, 1712.

Raynald. (Odor.) annales ecclesiast. post Baronium. Luecæ, 1747.

Raynaud. (Theophil.), opera. Lngtuni, **1665-1669.** 

Raynouard, monumens histor. concernant les Templiers. Paris, 1813.

Rechberger (Georg)., enchiridion juris ecclesiast. austriaci. Lintz, 1809.

Reghellini . examen du mosaïsme et du christianisme. Paris, 1834.

Reginon. de ecclesiast. disciplina. Parisiis, 1871.

Reicherspergense (chronicon). Monachii.

Religion (annales de la). Paris, 1795 et suiv.

Religieuse (chronique). Paris, 1809.

Religieuses (annales), polit. et littérair. (ensuite) annales catholiques. Paris,

Renouard, annales de l'imprimerie des Aldes. Paris , 4803.

Rétif de la Bretonne, le Pornographe. Londres , 1770.

Retz (mémoires du cardinal de). Amsterdam , 1718.

Rhône (archives du). Lyon, 1825.

Reveillère-Lépeaux (L. M.), réflexions sur le culte, sur les cérémonies civiles et sur les letes nationales. Paris , an 5 de la république.

Reuchlin. litteræ obscurorum virorum. Francof. ad Mæn. 1643. - Londini. **1710.** 

Richelieu (vie privée du maréch. de). Paris, 1791.

Rituum (decreta authentica congregationis). Roma, 1808 et seq.

Robertson, history of Charles V. London.

-The same, the history of Scotland. London, 1759.

Robinson, histoire de l'état présent de la Suède. Amsterdam, 1720.

Roche (De la ) et Arm. de la Chapelle, bibliothèque anglaise. Amsterdam, 1716 et suiv.

Rodoric. episcop. Zamoræ, speculum humanæ vitæ. Romæ, 1468.

Roi (déclaration sur les droits du). Lendres, 1805.

Roma (racconto dell' accidente occorso in), etc. Montechiaro, 1671.

Romana (tesori della corte). Brusselles, 1672.

Romanæ historiæ acriptores minor. Francofurdi, 1888.

Rondinelli (Joan.) oratio in exequiis Karoli IX, reg. Gallor. Florentia, 4574.

Roque (De la), voyage de Syrie et du Mont-Liban. Paris, 1722.

Roscoe, vie de Léon X. Paris, 1813.

The same, the life of Lorenzo de' Medici. Basil, 1799.

Rosweyd. de vitis patrum. 'Antverpiæ', 1628.

Rubeus, historia ravennatensis. Venetiis, 1872.

Ruchat (Abr.), histoire de la réformation de la Suisse. Genève, 1727.

Rufini historia ecclesiast. Mantuæ, \*\*\*\*
— Romæ, 1740.

Ruinart (D.), acta sincera martyrum. Veronæ, 1731.

Rulhière, chistoire de l'anarchie de Pologne. Paris, 1807.

Rupertus tvitiens., vita S. Heriberti, archiep. Colon. Paris, 1638.

Rusbrock (ven. patr.), doctrina eccles. de ornatu spiritualium nuptiarum. Coloniæ Agripp. 1692.

**Bymer.** fæderum convent. literæ et acta publica. Londini, 1709.

### S

Sabeilic. (M. Anton.) rerum venetarum. Venezia, 1718.

Sadeleti epistolæ. Lugduni, 1554...

Saint-Amour, journal. Paris, 1662.

Saint-Foix, essais sur Paris (œuvres). Paris, 1778.

Saint-Simon, mémoires. Londres, 4788.

— Le même, supplément aux mémeires. Londres, 1789.

— Le même, mémoires complets. Paris, 1829.

Salmon, history of England. London, 1725.

- The same, account of transaction. London, 1723.

Salviani opera. Parisiis, 1684.

Sammarthan. (Dion.) (de Ste-Marthe) Gallia christiana. Lutetiæ Parisior. 1715.

Sanchez (Th.), de matrimonio. Aptverpiæ, 1617. — Ibid. 1652.

Sanderus, de schismate anglico. Rome, 1586.

Sandius (Christ.), bibliotheca antitrinitaria. Freistadii (Amsterdam), 4684.

— Idem, nucleus historiæ ecclesiast. Coloniæ (Amsterdam), 1676.

Sandoval, historia del emperador Carlos V. Amberes, 1681.

Sarpi (Fra Paolo), istoria del concilio di Trento. Londra, 1619.

- Il medesimo, opere varie. Helmstat, 1750.

Sauval (Henri), histoire et antiq. de la ville de Paris. Paris, 1724. — Ibid. 1735.

Saxo grammat., historia Daniæ. Francol. ad Mæn. 1876.

Scaliger. (Jos.) de emendatione temporum. Genevæ, 1609. — Colonia Allobrog. 1629.

— Idem, thesaurus temporum. Amstelodami, 1658.

Scaligerana (Jos. Scaliger. excerpta). Cologne, 1695.

Scarponio, vita di Savonarola. Gineva (Firenze), 1781.

Schardius (Sim.), de jurisdictione imperiali et potestate ecclesiastica. Basileæ, 1566. — Argentorati, 1609.

- Idem, Germania antiq. illustrata. Basileæ, 1574.

— Idem, de Germania sub Carolo V. Basilese, 1574.

Schelhorn. amœnitates litterariæ. Francofurti, 1730.

Schestrate, de sensu et auctorit. decretorum concilii constant. Romp, 1686.

Schmidts geschichte der Deutschep. Ulm, 1778-1785.

Schram, institutio juris ecclesiast, publici et privati. Augustæ Vindel. 1774.

Scabra da Sylva (Joseph de), provas da Stouppe, religion des Hollandais. Cologne. parte segunda. Lisboa , 1768.

Secourisme (ie) détruit. \*\*\*\* 1756.

Segni (Bernard.), istoria. Augusta , 1723.

bégur, tableau histor. et polit, de l'Europe. Paris, an 9 (1800).

Selden. ad Eutychium alexandr. commentarius. Londini, 1642.

- Idem, de jure naturæ et gentium, juxta disciplinam Hebræorum. Argentorau, 1665.

Serarius, rerum moguntiacer. Francofart ad Mæn. 1793.

Serces (Jacq.), traité sur les miracles. Amsterdam, 1729.

Serres (de), choses mémorables sous Henri II. Dordrecht, 1595.

Sextus Empyric. contra mathematicos. Aure.ia.. 88 , 1621.

Sigonius (Car.), de regno italico. Francofurti , 1591. — Mediolani , 1732.

- Idem, de occidentali imperio. Francofarti, 1893.

Simon (Rich.), histoire crit. des commontateurs du nouv. testament. Rotterdam, 1693.

— Le même, lettres choisies. Amsterdam,

Simonde Sismondi, histoire des républiques italien. du moyen âge. Paris, 1809.

Siri (Vittor.), memorie recondite. Ronco, Synesii opera. Parisiis, 1631.

— il medesimo , Mercurio. Casala , 1644 . Sirmond. (Jac.), concilia Galliæ. Lutetiæ Parisior, 1629.

— idem, codex laudunens. Parișiis, 1647.

— idem, opera varia. Parisiis, 1696. — Venetiis, 1728.

Sleidan. de statu religionis et relpublicæ commentarius. Argentorati, 1555.

- Le même ouvrage, traduct. franç. de Courrayer. La Haye , 1767.

Smolett, history of England. London, **1758.** 

Socinianismo (histoire du). Paris, 1723.

Spittlers grundriss der geschichte der christl. kirche. Göttingen, 1812.

Spondan. annales ecclesiast. Lutetiæ Paris. 1641. — Ibid. 1659.

Staci (Mime de), considérations sur la révolution française. Liége, 1818.

Storia dell'anno 1783. Venezia, 1783.

Strahonis geographia, Atrebati, 1587.

Strada (Fam.), de bello belgico. Roma, . 4640.

Strahlenberg (baron de), description bistor. de l'empire russien. Amsterdam, 1757.

Suarez (Fr.), defensio fidel catholica adversus anglicanos. Coloniæ Agripp. 1614.

kdem, de triplici virtute theologica. Aschaffedburgi, 1882.

Suctonii Tranquilli bistoria romana. Pari-. siis, **4**810.

Suidas, lexicon. Cantabrigiæ, 1705.

Suisse (estai pour une histoire des relations entre les autorités civ. et ecclésiast, de la confédération) (en allem.). \*\*\*\* 1816.

Sulpitli(S.) Severi opera. Lipsia, 1709.

Summonte, istoria di Napoli. Napoli, 1675.

Surius (Laur.), commentarius rerum in orbe gestar. Colonias, 1885.

--- Idem, acta sanctorum. Coloniæ Agripp. 1617.

Sylvius (Aneas) (Piccolomini, Pii pap. 11) bistoria bohemica. Basilez , 1571.

- Idem, bistoria Friderici III... Argentorati, 1685,

- Idem, de moribus Germanorum. Basileæ, **1571**.

- Ejusdem opera omnia. Basileæ, 4851.

#### ${f T}$

Tabaraud, des sacrés cœurs de Jésus, et,de Marie. Paris, 1824.

Taciti (Cora ) opera. Parisiis, 1608. — Amstelædami, 1664.

Tagereau (Vinc.), discours sur l'impuissance de l'homme et de la femme. Paris,

Taja (Agost.) , descrizione del pajazzo vaticano. Roma, 1750.

- Talon (Omer), memoires. La Haye, 1732. Taste (Dom la), lettres théologiques. Paris. **1740.** 

Taxæ cancellariæ apostol. et sacræ penitentiariæ. Romæ, 1514. — Coloniæ, 4845. — Ibid. 1523. — Parisiis, 1520. -Francker, 1651. — Sylvæducis, 1706.

Teresa de Jesus (S.), las obras. En Brus, selas , 1674.

Tertulliani opera. Lutetim Parisier. — 1635. — Ibid. 1641. — Ibid. 1646. — Ibid. 1664.

Themistii oraționes. Pariaiis, 1684.

Theobaldus, bellum hussitarum. Franco-furti, 1621.

Theodoret. hæreticæ fabulæ. Lutetiæ Parisior. 1608. — Ibid. 1642.

Theodori, archiep. cantuar. ponitentiale. Parisiis, 1677.

Theodosianus (codex). Venetiis, 1738. – Lipsis, 1738.

Theophanis (S.) chronographia. Parisiis,

Theophylacti-opera. Londini, 1636.

Thiers (J.-B.), traité des superstitions. Paris, 1741.

Thomas (8.), summa contra gentiles. Romae, 1657.

Thomassin. (Lud.) vetus et nova ecclesias disciplina. Parisiis, 1688.

Thuan. (Jac.-Aug.) doctor. viror, elogia. Londini, 1671.

- Idem, historia. Londini, 1733.

Tillemont (Séb. le Nain de), histoire ecclésiast. Paris; 1693. — Bruxelles, 175°.

Tilliot (du), mémoires pour servir à l'histoire de la fête des fous. Lausanne et Genève, 1741.

Tiraboschi'(Girol), storia della letteratura italiana. Roma, 1783.

— Idem, vetera humiliatorum monumenta. Mediolani, 1766.

Toland (M.), Nazarenus. London, 1718.

Tollius (Jac.), insign. itiner. Italiæ. Trajecti ad Rhen. 1696.

Toscani (delizie degli eruditi). Firenze, 1770:

Trente (instructions et lettres des rois T. C. et de leurs ambassadeurs, concernant le concile de). Paris, 1654.

Trente (notes sur le conc. le de, (Me Rossicod). Bruxelies, 1711.

Trident. (canones et decreta concilii). Roma, 1564.

Trithem. (Johann.) monasterii hirsaugiens. chronicon. Francosurti, 1601. — S. Galli, 1690.

Tudens.(Lucas), a Gretsero edit. Ingolstad. 1613.

Twysden (Roger.), historia anglic. scriptores X. Londini, 1652.

U

Ughelli (Ferd.), Italia sacra. Venetiis, 1747-4785.

Ulenberg. (Gasp.) Lutheri vita. Colon. Agripp. 1622.

Uliea (Alfonso de), vita di Carlo V. Venezia, 1574.

Urstisius, German. filustr. historia. Francol. ad Mæn. 1670.

Usserius (Jac.), de christiana ecclesia in Occid. quæst. Hanoveræ, 1658.

— ¡Idem, Gotthescalci historia. Dublini, 1931.

Usuardi martyrologium. Antverpiæ, 17‡4

#### V

Valiero (Andr.), della guerra di Candia. Venezia, 1679.

Valori, vita del magnifico Lorenzo vecchio de' Medici. Fiorenza;, 1868.

Van der Haer (Florentin.), de initio tumuit. Belgii. Duaci, 1887.

Van der Noot, mémoires sur les droits des peuples. Bruxelles, 1787.

Van Espen, opera. Lovanii, 1783.

Van Metereni, histoire des Pays-Bas. La Haye, 1618.

Van Rhyn (J.-J.) Godts kerke en haar opperhoofd verdedigt. Amsterdam, 1800.

Varchi (Benedet.), storia. Colonia, 1721.

Vasari (Giorgio), storia dei pittori, etc. Roma, 1760.

Vasquez, commentarii in prim. secund S. Thomæ. Antwerpiæ, 1620.

Vassor (Michel le), histoire de Louis XIII. Amsterdam, 1700.

Velly et Villaret, histoire de France. Paris, 1770.

Vergil. (Polydor.) Angliæ bistoria. Lugduni Batav. 1681.

Vérone (Franç. de) Constantin, apologie pour Jehan Chastel. \*\*\* l'an 1595.

Vertot (l'abbé), origine de la grandent de la cour de Rome. La Haye, 4737.

Le même, révolutions de Portugal. La Haye, 19.

- Le même, révolutions de Suède. Paris, 1695.

Victor. (Aurel.) historia. Basilea, 1518.
— Parisits., 1726.

Villani (Giov.), storia. Firenze, 4587.

Duaci, 1624.

Vincis (Petri de) epistolæ, cur. Joh. Rud. Iselio. Basileæ, 1740.

Virorum illustr. et memorabil. vitæ. Francoforti, 1836.

Vitriaco (Jacob. a) card. bistoria occidentalis. Duaci, 1597.

Voetius (Gilb.), selectæ disputationes. Ultrajecu, 1648.

Volaterran. (Raphael.) geographia. Lugduni, 1552.

(Baudouin).

- Le même, histoire de l'empire de Russie sous Pierre-le-Grand. \*\*\*\* 1765.

Von der Hardt, historia concilii œcum. constantiensis. Lipsiæ, 1700.

Vossii (Gerard. Joann.) de controversia pelagiana historia. Amstelodami, 1701.

Voyage littér. de deux bénédictins (Edm. Martène et Ursin Durand). Paris, 1717.

#### ${f W}$

Wadding, annales minoritarum. Rome,

Wagenaar, vaderlandsche historie. Amsterdam, 1749.

Vincent. bellovacens. bibliotheca mundi. Wagenseil, tela ignea Satanæ. Aitdorsii, 1681.

> Walsingham. (Thom.) hypodeigmata Neustriæ. Francolutti, 1603.

Warwick, memoirs of Charles I. Lendon, 4701.

Watson, the history of the reign of Philip II. Basil, 1792.

The same, history of Philip III. Basil, 792.

Wilten (Nic.); statuts ecclésiast. La Haye,

Voltaire, œuvres. Kehl, 1785. — Paris Wolf. anecdota græca. Hamburgi, 1722.

#### Z

Zeltner, historia crypto-socinismi. Lipsia, 1744.

Zeno (Apost.), dissertationes vossianse. Venezia, 1753.

Ziliolo (Alessand.), historie memor. Veneua, 1654.

Zonaras, in canon. synodikon Lutetia Paris. 1618.

Zonaræ (J.) anuales. Parisiis, 1686.

Zosimi historia. Oxonii, 1679.

Zwingerus, tractatus histor, theolog. de festo corporis Christi. Basileæ, 1696.

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS.

• , . • •

DE

# MATIÈRES CONTENUES DANS L'HISTOIRE DU CHRISTIANISME.

### TOME I

#### INTRODUCTION.

| IN LRUDUCIAN.                                                         | _                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| T WTATE A C But was a series of                                       | Pag .                |
| L. Utilité de cet ouvrage.                                            | j                    |
| — Opportunité de sa publication.                                      | મુ<br>:2             |
| Le christianisme n'excite plus ni enthousiasme ni haine.              | ih.                  |
| Néo-catholiques.                                                      | iij                  |
| - Danger de leur doctrine.                                            | ib.                  |
| — Ils veulent faire passer le catholicisme, à l'abri de leur philoso  |                      |
| phie qu'ils appellent catholique.                                     |                      |
| Ce qu'est réellement le catholicisme.                                 | ı vəj                |
| — Méthode adoptée par l'auteur pour combattre ceux qui pré            | i cor                |
| tendent le régénérer.                                                 | · ix                 |
| Nous sommes aujourd'hui, envers le christiknisme déchu, dans          | la                   |
| même position où se trouvaient les premiers chrétiens envers          | le `                 |
| paganisme.                                                            |                      |
| Unité sociale.                                                        | xj.                  |
| —L'autorité ne saurait la produire.                                   | _                    |
|                                                                       | na de e <b>zaili</b> |
| La contrainte divise les hommes.                                      | xiv                  |
| Dieu, qui nous a fait intelligens et libres, ne peut ni méconnais     |                      |
|                                                                       | : · · · xvi          |
| Le despotisme de l'homme sur l'homme est essei absurde qu'inique      | •                    |
| Cherchons, de bonne foi et librement, l'idée qui régénérera les homm  | •                    |
|                                                                       | •                    |
| ***                                                                   | -                    |
| Notes supplémentaires.                                                | , c'c' 2 - 1         |
| No 1. Impossibilité de philosophiser le christianisme,                | .,, ,, <b>3x</b>     |
| L'empereur Julien.                                                    | ib.                  |
| Nº 2. Les dogmes selon l'église.                                      | · xxj                |
|                                                                       | l i                  |
| SII. Premières publications de l'Auteur sur l'histoire ecclésiastique | e, XXV               |
| L'histoire des premiers siècles de l'église est la plus importante.   | ib.                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pages.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Supériorité des recherches qui ont servi à l'Histoire du christianisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | xxvj              |
| — Elles offrent, gutre les fafts des mapportes des faits nouveaux,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| présentés de la même mauière, dans le même but.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ib.               |
| SIII. Résutation des objections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>1</del> 17ij |
| Impartialité et bonne foi de l'Auteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ib.               |
| —Il ne partage pas les opinions et les croyances des chrétiens, et il l'avoue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | xxviij            |
| Les écrivains de l'église partent du principe qui constitue cette église divine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . xxix            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ib.               |
| L'Auteur examine, discute, juga (17) 17, 18, 18, 19, 19, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXX               |
| — Pourquoi il s'attache à faire ressortir les erreuse et les crimes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ib.               |
| Wersatilité de l'église.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | xxxj              |
| Les prêtres auraient de pour protiver la sainteté de leur doctrine et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| leur propre conviction, se montrer topjours meilleurs que les antres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b></b> ::        |
| , nominos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Xxxij             |
| Leur nanduits prouve, su contraire, que dequ'ils amnoncent est faux, et qu'eux-mêmes n'y croient pas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · XXXX            |
| Le christianisme s'est établi et répande sans miracle, au moyen des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                 |
| véritég-gogjales que il spundamaita que en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | xxxvj             |
| - En le soumettant à la discussion, à la critique, la raison le con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| solidens slave se qu'ile indicioné, set dui substituer d'in verité où                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| and the second second second second personal per | xxxvij            |
| École moderne de philosophie, qui répudie toute hostilité contre le catholicisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | xxxix             |
| La question catholique est encore sociale dans l'Europe presque entière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | xl                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                 |
| Qu'est-ce que la foi?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zlj               |
| Celle aux dogmes spéculatifs doit étre traitée comme indiffé-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| rențe describite positive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | xliij             |
| Lest urgent que la philosophie déblaie le terrain; la où les raines du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                |
| prehristianiquiai Handondolenit ettotse primiteri i i e nationali i e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | xliv              |
| Appel ada discussion libra de factive il latte ; et a Phistoffe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | xlvj              |
| Le despotisme perdra la papauté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Liviz             |
| Note supplémentaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Elérocratie en Belgique. " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | xlix              |
| CINC Thomas Joseph Million Common La continue de 2010 (1975)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1;;               |
| 3 44 Devoirs des philosophes envers les cathoriques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lij<br><i>ib.</i> |
| - Anciennes idées de l'Auteur à cet égard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lij               |
| - Il les a réformées par la réflexion et l'expérience.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ***               |

# DES MATIÈRES.

|                                                                                         | Pages.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - Sa profession de soi et ses principes de conduite.                                    | ¹ liij        |
| Le droit de penser librement et de dîre sa pensée, appartient aux prêtres               |               |
| comme aux autres citoyens.                                                              | ' lv          |
| C'est à leur propre détriment que les prêtres confondent le temporel avec le spirituel. | l <b>∀</b> j  |
| Il ne faut pas imiter l'intolérance des catholiques.                                    | lvij          |
| Toute religion basée sur la vérité et soutenue par l'opinion, triomphe;                 |               |
| réprouvée par elle et fausse, elle s'évanouit.                                          | lviij         |
| Les doctrines combattues par la violence, s'établissent et se propagent.                | •             |
| Le sacrifice de l'intérêt à la conviction provoque la sympathie.                        | l¥j           |
| L'Auteur réclame pour ses adversaires les mêmes droits que ceux dont il jouit.          | lxij          |
| L'erreur et la sorce ne sauraient rien fonder.                                          | lxiij         |
| On ne vaincra le catholicisme qu'en éclairant et convainquant les ca-                   | •             |
| tholiques.                                                                              | lxiv          |
| § V. Examen du christianisme.                                                           | . lxvj        |
| Doctrine sociale de Jésus.                                                              | lxvij         |
| Les dogmes et le culte chrétiens sont souls condamnables.                               | łxviij        |
| L'Auteur ne fait le procès qu'à l'église:                                               | ib.           |
| Les hommes ont toujours abusé du christianisme.                                         | 'ixix         |
| L'Auteur ne s'appesantit pas sur les questions critiques de personnes et de faits.      |               |
| Lors des prédications de Jésus, le despotisme romain avait comblé                       | 1             |
|                                                                                         | . intxj       |
| Le remède surgit de l'excès du mal.                                                     | <b>l</b> ekij |
| Le Messie.                                                                              | ·įb.          |
| Plusieurs messies se proclament à la même époque.                                       | laxiij        |
| Ils n'en appellent qu'à la force, et succeptibent.                                      | lxaiv         |
| Jésus prêche la justice, et réussit.                                                    | lxxv          |
| Les apôtres réalisent l'égalité chrétienne.                                             | lxxvij        |
| Association des premiers chrétiens.                                                     | , ļaxviij     |
| —La liberté était pour elle une condition d'existence.                                  | , i.y.        |
| —Imposée, elle eut été impossible.                                                      | lxxx          |
| L'égoïsme reprend son empire pratique.                                                  | ıxxxl         |
|                                                                                         | fixxij        |
| Jésus ne voulait point de révolution politique livraque.                                |               |
| -Voulait-il un abangement de raligion.                                                  |               |
| Les apôtres substituent la philosophie chrétienne, d'abord au page                      | (r€)          |
| ., pisme, puis au judaisme.                                                             | PAKKA         |

|                                                                                                                  | Pages.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Le christianisme était un crime politique contre le polythéiste empire                                           | •           |
| romain, comme l'est le carbonarisme contre les royautés chré-                                                    |             |
| tiennes.                                                                                                         | lxxxi       |
| — Son Dieu, qui ne voulait pas être placé à côté des autres dieux de l'empire, Rome le répudia.                  | X           |
| — Ses sectateurs, qui ne formaient pas une nation qu'elle pût sou-<br>mettre, elle les proscrivit.               | ü           |
| La doctrine de Jésus, trouvant le monde préparé à la recevoir, et ré-                                            | •           |
| pondant à ses besoins les plus urgens, s'est propagée rapidement.                                                | xc          |
| La charité chrétienne survit à l'égalité fraternelle prêchée par Jésus.                                          | xcii        |
| L'évangile, annoncé aux affligés et aux simples.                                                                 | xci         |
| —Les heureux et les sages du monde se liguent contre lui.                                                        | XCV         |
|                                                                                                                  | ACV         |
| —En harmonie avec les sentimens du cœur humain, il renverse tous les obstacles.                                  | ib          |
| -Il rend l'homme invincible à la seule force matérielle.                                                         | xcvi        |
| Le christianisme, né système d'opposition à l'arbitraire, déchoit aussitôt qu'il devient infidèle à son origine. | xcix        |
| - Alors aussi, il prête le flanc aux attaques de la philosophie.                                                 | C           |
| - Monté sur le trône avec Constantin, il s'identifie avec le des-                                                |             |
| polisme, qu'il perfectionne et fortifie.                                                                         | cj          |
| Lutte entre la société religieuse et la société civile.                                                          | cij         |
| Travail d'émancipation.                                                                                          | civ         |
| Le christianisme devient une condition du pouvoir, une affaire de                                                |             |
| palais.                                                                                                          | <i>ib</i> . |
| Les hérésies, punies comme la révolte.                                                                           | cvj         |
| Résistance de l'église à l'oppression éivilé.                                                                    | ib.         |
| · Protestantisme.                                                                                                | eviij       |
| Philosophie.                                                                                                     | cix         |
| Principe de l'autorité et principe de l'examen.                                                                  | CX          |
| •                                                                                                                | •           |
| L'examen absolu et en tout est impossible; l'autorité absolue, ex-<br>clusive, est absurde.                      | exj         |
| •                                                                                                                | · ·         |
| Il ne suffit pas de croire la vérité; il faut savoir que c'est la vérité qu'on croit.                            | ib.         |
| Devoir de la tolérance universelle et illimitée.                                                                 | cxiv        |
| Notes supplémentaires.                                                                                           | •           |
| No z. Jésus a-t-il existé?                                                                                       | exvj        |
| No a. Effets réels de l'établissement du christianisme.                                                          | czviij      |
| N° 3. La force, impuissante pour réformer.                                                                       | CXX         |
| No 4. Le royaume des cieux.                                                                                      | exxij       |
|                                                                                                                  |             |

#### DES MATIÈRES. Pager. Nº 5. Communauté des biens et des femmes. CXXIII Nº 6. Excommunication. CXXV: Nº 7. Les martyrs chrétiens étaient athées aux yeux des gentils. CXXVII Nº 8. Accusations des gentils contre les chrétiens. exxviii No 9. L'esclavage. CXXIX No 10. Le dogme catholique. CXXX SVI. Partie positive du christianisme. CXXXIII Les hommes grossiers ont besoin de dogmes et de mystères. ib. Pratiques des premiers chrétiens. CIXIV Le merveilleux et les rites furent le corps de la doctrine dont l'idée sociale était l'ame. CXXXV C'est aux dogmes et aux cérémonies que le peuple se laisse prendre et s'attache. CXXXVI Le christianisme, juif d'abord, se paganise peu à peu. CXXXVIII Le dogme et la pratique ayant envahi tout le christianisme, la philosophie commence ses attaques. CXXXIX Notes supplémentaires. No r. Fin du monde. cxi No 2. Les mystères et les miracles n'ont été utiles que relativement. exlii Nº 3. Les prêtres chrétiens, aussi peu raisonnables que les prêtres païens. czlij § VII. La révélation. cxlv Toute révélation positive est incertaine. cxlvi extviii --- Elle est injuste. - Avec elle, plus d'égalité ni de fraternité entre les hommes. cxlix Variations de la révélation chrétienne. *c*l - L'histoire la montre se complétant pièce à pièce. ib. La religion doit changer, pour convenir aux hommes qui changent, cli - Le christianisme, soumis à cette loi, devait la reconnaître. il:. Note supplémentaire. Corrections de la bible. elij 5 VIII. Loi de transformation et de progrès. eliv Les miracles. clv ib. — Ils sont impossibles. — Ils ont diminué, à mesure que les lumières angmentaient. clvj - Prodigués à ceux qui étaient convertis ou voulaient se con-

| 6  | TABLE ANALYTIQUE                                                             |                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | vertir, ils étaient toujours refusés à ceux qui les demandaient              | Poges.             |
|    | comme condition de leur conversion.                                          | clvi               |
|    | La résurrection de Jésus est un fait sur lequel les apôtres pouvaient        |                    |
|    | se tromper.                                                                  | clvij              |
|    | Les imposteurs, les juifs et les païens faisaient des miracles.              | člix               |
|    | L'Auteur rapporte les miracles sans les critiquer.                           | clx                |
| 1  | Note supplémentaire.                                                         |                    |
|    | Miracles.                                                                    | clxij              |
| S  | IX, Le martyre.                                                              | ebziv              |
|    | -Il ne prouve que le courage du témoin, dont il rend probables               |                    |
|    | la loyauté et la bonne foi.                                                  | ib.                |
|    | Toutes les hérésies ont eu leurs martyrs.                                    | ib.                |
|    | Le martyr devrait, avant tout, prouver son infaillibilité.                   | clxv               |
|    | Petit nombre des martyrs.                                                    | clxvj              |
|    | Actes forgés par de pieux faussaires.                                        | ib.                |
| \$ | X. La doctrine.                                                              | clxviij            |
|    | -Bonne, elle n'a besoin pour se soutenir, ni de martyrs, ni de               |                    |
|    | miracles; mauvaise, les martyrs ne la soutiendront pas.                      | ib.                |
|    | Qui a le droit de proclamer quelle est la vraie doctrine?  —La raison seule. | <i>ib.</i><br>clxx |
|    | Sources de la doctrine des chrétiens.                                        | clxxj              |
|    | On ne sait rien de positif des chrétiens du premier siècle.                  | ib.                |
|    | Chaque troupeau avait son esprit, son histoire et ses autorités.             | clxxij             |
|    | —Grand nombre de ces codes divins.                                           | eixxii             |
|    | Les quatre évangiles.                                                        | clxxiv             |
|    | —Ils furent ignorés pendant plus d'un siècle.                                | ib.                |
|    | —Ils ne demeurèrent autorité exclusive qu'après deux cents ans.              | clary              |
|    | Saint Marc a abrégé saint Matthieu.                                          | clxxvj             |
|    | Saint Matthieu et saint Luc ont écrit après le sac de Jérusalem.             | ib.                |
| •  | Saint Jean est de beaucoup postérieur.                                       | clxxvij            |
|    | Contradictions entre les quatre évangélistes.                                | ib.                |
|    | Les deux généalogies de Jésus.                                               | clexviij           |
|    | Vains efforts pour les concilier.                                            | clxxix             |
|    | Le Christ des chrétiens, opposé au Messie des Juiss.                         | elxxx              |
| 1  | Note supplémentaire.                                                         |                    |
|    | Le Verbe des chrétiens.                                                      | clxxxij            |
|    | Tous les honnêtes gens, non orthodoxes, seront damnés.                       | ib                 |

On peut subordonner la matière à l'esprit, l'égoïsme à la justice,

Impuissance des doctrines opposées aux lois de la nature et à l'es-

न्दा अर्थत

non supprimer la chair et les passions.

sence de l'humanité.

|                                                                     | Pages.     |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Jésus échoue dans ses tentatives de réforme morale.                 | cexiv      |
| —Il a peut-être été mal compris par les continuateurs de se         | _          |
| œuvre.                                                              | ib.        |
| Notes supplémentaires.                                              | .سو        |
| No 1. Idées anti-sociales des saintes écritures.                    | ćcxvij     |
| N° 2. Le bouddhisme et le christianisme.                            | ccxix      |
| § XIII. Morale des pères de l'église.                               | ı: cexxj   |
| - Outrant la morale de Jésus, ils font du chrétien un être sa       | ns .       |
| passions ni besoins, pour lequel le plaisir est un crime.           | ib.        |
| Exemples de la niaiserie de leurs préceptes.                        | cexxiij    |
| Défendu de faire le commerce.                                       | CCXXIV     |
| Défendu de tuer, même pour ne pas être tué.                         | GCXXA      |
| De prêter à intérêt.                                                | ib.        |
| De redemander l'argent dû.                                          | ecxxvj     |
| Point de théâtres.'                                                 | cexxvij    |
| Ni d'écoles de grammaire.                                           | ib.        |
| Ni de jeux, etc., etc.                                              | ib.        |
| Le mariage n'est que toléré.                                        | ccxxviij   |
| Les secondes noces, coupables.                                      | ccxxix     |
| Le mariage même, essentiellement criminel.                          | CCXXX      |
| Dégoût de la vie chez les chrétiens.                                | ccxxxj     |
| Le droit de propriété, condamné.                                    | ecxxxij    |
| — Il ne devient légitime qu'entre les mains des fidèles.            | ecxxxiij   |
| Les prêtres ne peuvent posseder.                                    | ccxxxiv    |
| L'adultère n'est pas un crime contre la loi de nature.              | ib.        |
| La morale de Jésus ne pouvait être utile que pour un temps.         | CGXXXA     |
| S XIV. Les gnostiques ordonnent de se soumettre à la doctrine rig   | <b>(0-</b> |
| riste du maître.                                                    | ccxxxvij   |
| -La grande église en fait un conseil, non une obligation.           | ccxxxviij  |
| Le christianisme subit l'influence de la civilisation.              | ccxxxix    |
| — Il se dénature complètement.                                      | cexl       |
| —Il s'adapte à toutes les passions humaines.                        | cexlj      |
| Les hérésies ne sont que des tentatives pour ramener l'église à     | la         |
| pureté et à la ferveur primitives.                                  | cexlij     |
| SXV. Les dogmes.                                                    | ccxliv     |
| —Leur petit nombre.                                                 | ib.        |
| L'immortalité de l'ame et la résurrection de la chair, empruntées à | ax .       |
|                                                                     | ccxly      |
| pharisiens.                                                         | 60.00      |

| DES MATIERES.                                                                                                                       | 9                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Diamenation 1, et al.                                                                                                               | Pages.                |
| Résurrection de Jésus-Christ,                                                                                                       | cexiv                 |
| L'opinion philosophique de l'immortalité de l'ame, matérialisée par                                                                 | _                     |
| le christianisme, dégénère en fable populaire.  — Contradiction des saints pères à ce sujet.                                        | cexlvj<br><i>ib</i> . |
| Le peuple s'attache exclusivement au bonheur sensuel de la vie fu-                                                                  | -                     |
| ture,                                                                                                                               | eczlvij               |
| Comparaison des effets de la croyance en l'immortalité, chez les ma-                                                                |                       |
| hométans et chez les chrétiens.                                                                                                     | cextviij              |
| -Ceux-ci, outre leurs propres jouissances, comptaient encore                                                                        |                       |
| sur le plaisir de se venger de leurs ennemis.                                                                                       | cexlix                |
| Les autres dogmes, à partir du premier concile général, envahissent                                                                 | ccl                   |
| la scène historique.                                                                                                                |                       |
| Symbole de Nicée.                                                                                                                   | eclj                  |
| — Il donne lieu aux diverses nuances de l'arianisme, à l'unitaria-<br>nisme, au nestorianisme, à l'eutychianisme, au théopaschisme, |                       |
| au monothélisme, à la pneumatomachie, etc.                                                                                          | ib.                   |
| Origine du mal.                                                                                                                     | celij                 |
| Culte des images.                                                                                                                   | ib.                   |
| Les évêques de Constantin acceptent le passé de l'église et se l'ap-                                                                |                       |
| proprient.                                                                                                                          | ecliij                |
| Ce qui sui vit, fut la conséquence nécessaire des premiers erremens.                                                                | ib.                   |
| Après Charlemagne, les rois, l'église et les réformateurs ne s'insur-                                                               |                       |
| gèrent plus que contre le despotisme papal.                                                                                         | ccliv                 |
| La papauté ne pouvant plus dominer, a aussi cessé d'exister.                                                                        | cclv                  |
| Notes supplémentaires.                                                                                                              |                       |
| No 1. L'aristotélisme.                                                                                                              | cclvj                 |
| N° 2. Variations de l'église, même dans ses croyances.                                                                              | cclvij                |
| Où vont les ames après la mort?                                                                                                     | ib.                   |
| No 3. Immortalité de l'ame.                                                                                                         | celix                 |
| Nº 4. Sentimens de vengeance des premiers chrétiens.                                                                                | celxij                |
| XVI. Conclusion.                                                                                                                    | eclxiij               |
| L'Auteur a dit toute son opinion, sans ménagement ni réserve.                                                                       | <i>ib</i> .           |
| Appel à la bonne soi, à la tolérance, à la fraternité univer-<br>selle.                                                             | cclxiv                |
| Le despotisme ne saurait produire le bien, ni le religiosisme mener                                                                 |                       |
| à la vérité.                                                                                                                        | celxv                 |
| Il faut rappeler à l'homme sa loi morale, la lui faire aimer, et le                                                                 | celxvii               |

.

.= 4

\$

.

# PRÉFACE.

Plan et division matérielle de l'Histoire du Christianisme et des Églises chrétiennes. cclaix

# ÉPOQUE I.

Les cerétiens et leurs principaux conselre, avant ré streme envire L'égles granque et l'églese ratines

#### LIVER I. - COMOURS DES APOTRES:

| Chapitre I. Variations dans les dogmes dont se compose la croyance      |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| chrétienne.                                                             | 1           |
| Prétention de l'église à l'immutabilité.                                | 2           |
| Judas.                                                                  | 3           |
| Premier concile des apôtres.                                            | 5           |
| Élection par le sort.                                                   | ib.         |
| Les apôtres sont blamés par la plupart des écrivains ecclésiastiques.   | 6           |
| Note supplémentaire.                                                    |             |
| Frères et sœurs de Jésus.                                               | . 10        |
| Virginité de Marie.                                                     | <i>ib</i> . |
| Histoire de Jésus, d'après les écritures dites apoeryphes et les Juiss. | 16          |
| Chapitre II. Les disciples du Christ se multiplient.                    | 29          |
| Plaintes des juifs grecs qui se prétendent lésés dans la distribution   |             |
| des secours par les juiss hébreux.                                      | ib.         |
| Second concile des apôtres.                                             | 30          |
| Nomination de sept diacres.                                             | ib.         |
| —Leur emploi.                                                           | ib.         |
| —Leur nombre canonique.                                                 | ib.         |
| Note supplémentaire.                                                    |             |
| Droit primitif de tous les sidèles, de participer aux élections.        | 32          |
| Chapitre III. Les gentils, en embrassant, le christianisme, deivent-ils |             |
| aussi se faire juifs?                                                   | 34          |
| Conduite de Jésus.                                                      | 36          |
| Hésitations et variations des apôtres.                                  | ib.         |
| — Ce n'est que forcément qu'ils préchent l'évangile aux gentils.        | 38          |
| Saint Paul et saint Barnabé.                                            | 39          |
| Partitle Tears of Carry Tarrendano.                                     | •           |

| des matières.                                                                               | 44             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| marialisma and the last As                                                                  | Pages.         |   |
| Troisième concile des apôtres.                                                              | 40             |   |
| Saint Pierre.                                                                               | 4.I            |   |
| Saint Jacques résume les décisions de l'assemblée.                                          | 42             |   |
| Désense de manger du sang et des idoloihytes, et de se rendre cou-<br>pable de fornication. | · ib.          |   |
| Saint Paul se borne à défendre le scandale.                                                 | 45             |   |
| Les décrets apostoliques tombent en désuétude.                                              | 46             |   |
| Les concubines sont-elles permises par l'église?                                            | ib.            |   |
| Concile de Tolède.                                                                          | 47             |   |
| Notes supplémentaires.                                                                      |                |   |
| No 1. Idolothytes.                                                                          | 49             |   |
| Viandes étouffées, et sang des animaux.                                                     | 50             |   |
| Violation des préceptes apostoliques.                                                       | 5 r            |   |
| No 2. Concubines.                                                                           | 52             | ( |
| Chapitre IV. Violation des décisions apostoliques par les apôtres eux                       | -              |   |
| mêmes.                                                                                      | <b>55</b>      |   |
| Dispute entre saint Pierre et saint Paul.                                                   | <b>56</b>      |   |
| Saint Pierre, fondateur d'une hérésie.                                                      | 57             |   |
| Quatrième concile des apôtres.                                                              | <b>58</b>      |   |
| Abrogation, par l'église apostolique, des décrets apostoliques.                             | 59             |   |
| Liberté évangélique.                                                                        | бо             |   |
| Intolérance.                                                                                | 61<br>•,       |   |
| Abolition du mosaïsme.                                                                      | ib.            |   |
| L'église sans lois et sans préceptes.  —Simplicité et petit nombre de ses dogmes.           | 62<br>63       |   |
| Notes supplémentaires.                                                                      |                |   |
| No 1. Dispute entre saint Pierre et saint Paul.                                             | 67             |   |
| No 2. Abolition des préceptes lévitiques par les chrétiens:                                 | 6 <sub>9</sub> |   |
| Argumens du manichéen Fauste contre saint Augustin et ses co-                               | •              | , |
| religionnaires.                                                                             | 73<br>• 0      |   |
| Nº 3. Sectes juives, lors de la naissance du christianisme.                                 | 80             |   |
| LIVRE II. — Conciles sur la célébration de la Paque.                                        |                |   |
| Chapitre I. Le christianisme, en contradiction avec lui-même.                               | 83             |   |
| Les apôtres n'ont point laissé de symbole.                                                  | 85             |   |

.

,

•,

|                                                                                                              | Pages. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sectes et hérésies opposées à la prétendue catholicité de la grande église.                                  | 86     |
| Les cérémonies du culte, et non les dogmes; sont le sujet des con-<br>ciles des trois premiers siècles.      | 87     |
| Simon-le-Magicien, les gnostiques, les montanistes, etc.                                                     | 88     |
| L'importance donnée aux dogmes ne date que du quatrième siècle.                                              | 91     |
| Note supplémentaire.                                                                                         |        |
| Symbole des apôtres.                                                                                         | 93     |
| Canons d'un prétendu cinquième concile apostolique.                                                          | 95     |
| Voyage de saint Pierre à Rome.                                                                               | ib.    |
| Papauté.                                                                                                     | ₩,     |
| Chapitre II. Disputes sur le temps de célébrer la Pâque.                                                     | 96     |
| Victor, évêque de Rome, veut faire adopter généralement les ha-                                              |        |
| bitudes de son église.                                                                                       | 97     |
| Conciles qui se contredisent sur la question de la Pâque.                                                    | . 98   |
| Lettre sensée de Polycrate, évêque d'Éphèse, opposé à Victor.                                                | 100    |
| Victor excommunie Polycrate et les églises d'Asie.                                                           | 101    |
| Saint Irénée, évêque de Lyon, plame l'évêque de Rome de son manque de tolérance et de charité.               | 103    |
| Note supplémentaire.                                                                                         |        |
| Variations dans la discipline de l'église.                                                                   | 106    |
| Chapitre III. Schisme entre l'Orient et l'Occident.                                                          | 108    |
| Les quartodécimanes.                                                                                         | 109    |
| - Leurs subdivisions.                                                                                        | 110    |
| Constantin, non encore baptisé, décide le différend.                                                         | 111    |
| Concile général de Nicée.                                                                                    | 112    |
| Concile des novatiens sur la question de la Paque.                                                           | 113    |
| Prudente tolérance de ces hérétiques.                                                                        | 114    |
| Les quartodécimanes, persécutés avec les novatiens et les ariens, par<br>le patriarche catholique Nestorius. | 116    |
| Note supplémentaire.                                                                                         |        |
| Sabbatius.                                                                                                   | 118    |
| LIVRE III. — Les Novatiens.                                                                                  |        |
| Chapitre I. Persécutions des gentils.                                                                        | 120    |
| -Elles servirent puissamment la cause du christianisme.                                                      | 132    |

| L'opinion générale est contraire aux chrétiens.  — Pourquoi ceux-ci étaient persécutés. | ages.<br>124 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pourquoi ceux-ci élaient perséculés.                                                    | 124          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                   | • 7          |
| Colombias manulaines                                                                    | ib.          |
| Calomnies populaires.                                                                   | 125          |
| Acharnement des Juiss.                                                                  | 129          |
| Haine des philosophes et des prêtres polythéistes.                                      | 130          |
| Insolence des chrétiens.                                                                | ìЬ.          |
| Les six premières persécutions furent légères.                                          | 131          |
| Récompenses promises aux martyrs.                                                       | r 33         |
| - Petit nombre de ceux-ci.                                                              | <b>135</b>   |
| Les empereurs païens, calomniés par les écrivains chrétiens.                            | 136          |
| Notes supplémentaires.                                                                  |              |
| No 1. Les chrétiens suppliciés pour avoir brisé les idoles, ne sont                     | _            |
| pas des martyrs.                                                                        | 139          |
| N° 2. Millénarisme.                                                                     | 140          |
| Le christianisme, doctrine de liberté et d'égalité.                                     | 142          |
| Nº 3. Les seuls tyrans ont été persécuteurs.                                            | 144          |
| Chapitre II. Septième persécution.                                                      | 145          |
| Le christianisme sort de son abaissement primitif.                                      | <b>146</b>   |
| Grand nombre de renégats sous Décius.                                                   | 147,         |
| Orgueil et insubordination des confesseurs.                                             | 148          |
| Sollicitude de l'évêque saint Cyprieu.                                                  | <b>15</b> 1  |
| Le prêtre Novat refuse tout pardon aux lapses.                                          | 153          |
| -Novatien, professant le même rigorisme, est élu évêque de                              |              |
| Rome en même temps que Corneille.                                                       | 154          |
| -Saint Cyprien ne reconnaît que ce dernier.                                             | 157          |
| Un concile à Carthage autorise l'indulgence pour les renégats.                          | 159          |
| Un autre, à Rome, excommunie les novatiens.                                             | 160          |
| Concile anti-novatien à Antioche.                                                       | ib,          |
| Persécution nouvelle, et son effet.                                                     | 16I          |
| Communion du lapse Sérapion.                                                            | 163          |
| Notes supplémentaires.                                                                  | •            |
| Nox. Martyrs malhonnétes gens.                                                          | 165          |
|                                                                                         | 166          |
| Nº 2. Sévérité de l'église primitive envers les clercs.                                 | <b>400</b>   |
| Chapitre III. Progrès du novatianisme.                                                  | <b>258</b>   |
| Catholiques professant les idées novatiennes.                                           | ib,          |

|                                                                                 | Pages.     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Les novatiens persécutés par les ariens, avec les consubstantialistes.          | 174        |
| — Persécutés par ceux-ci, redevenus dominans.                                   | 176        |
| Indulgence politique des chefs de l'église catholique.                          | <b>177</b> |
| Tendance du christianisme primitif à l'inflexibilité novationne.                | 178        |
| Canons novatiens d'un concile catholique.                                       | 181        |
| Autorités et conciles catholiques postérieurs, blamant cette rigueur excessive. | <b>183</b> |
| L'hérésie fait le dogme.                                                        | 187        |
| Les pénitenciers particuliers, substitués à la confession publique.             | 188        |
| La confession secrète est abolie par l'église catholique.                       | 189        |
| Ce qui donna lieu à cette réforme.                                              | 190        |
| Notes supplémentaires.                                                          |            |
| No 1. Miracles.                                                                 | 193        |
| Obsessions et possessions.                                                      | 197        |
| Exorcismes.                                                                     | 198        |
| Nº 2. Novatianisme des catholiques, après leurs querelles avec les novatiens.   | `<br>ib.   |
| TOME II.                                                                        |            |
| LIVRE IV. — Baptème des Hérétiques.                                             |            |
| Chapitre I. Saint Cyprien tolérant ou intolérant, suivant les circonstances.    | 3          |
| Le christianisme primitif, sans hiérarchie.                                     | 3          |
| Les prêtres égaux aux évêques.                                                  | 5          |
| Les évêques égaux entre eux, chacun gouvernant son troupesu sans contrôle.      | ib.        |
| Point d'évêque supérieur, d'évêque des évêques.                                 | 8          |
| Les hérésies sont puisées aux sources du christianisme.                         | 11         |
| Eglise de Rome, ignorante et barbare.                                           | ` 12       |
| Le baptême est de nécessité pour un chrétien.                                   | 14         |
| -Faut-il le conférer aux enfans nouveau-nés?                                    | . 15       |
| Le bapteme dégénère de sa première simplicité.                                  | 16<br>:L   |
| —Il est valable, quoique administré par les hérétiques.                         | ib.        |
| Notes supplémentaires.                                                          | r          |
| A. Nox. Égalité des évêques et des prétants de                                  | . , 19     |

| DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 .           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| No 2. Le baptême est-il une condition indispensable du salut éter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . <b></b>      |
| nel?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21             |
| Nº 3. Nudité absolue des néophytes, hommes et femmes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 74             |
| pitre II. L'église reconnaît la validité du baptême des hérétiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25             |
| -Un concile à Carthage le rejette comme nul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26             |
| - Trois conciles d'Afrique font de même.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27             |
| - Saint Cyprien les soutient de toute son autorité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28             |
| Conciles orientaux dans le même sens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31             |
| L'évêque de Rome excommunie l'Orient et l'Afrique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32             |
| Modération de saint Cyprien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35             |
| —Il blame fortement l'évêque de Rome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37             |
| —Saint Firmilien le condamne plus durement encore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 <sub>9</sub> |
| production of community print date in the control of the control o | -9             |
| ppitre III. Saint Cypnian meurt dans l'hérénie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42             |
| Conversion des autres évêques africatins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43             |
| L'église universelle embrance l'apinion de celle de Rome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44             |
| Elle change, et revient à l'opinion de saint Cyprien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ib.          |
| Témoin les conciles de Nicée, de Laodicée et de Constanti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n' ,           |
| nople.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 45             |
| Saint-Hilaire, saint Athanase et saint Basile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46             |
| es canons des apôtres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49             |
| Condamnés par Gélase, évêque de Rome, comme apocryphes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5r             |
| -Ils sont fort remarquables par leur antiquité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 54             |
| Constitutions apostoliques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ib.            |
| - Elles sont condamnées par l'église grecque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |
| LIVRE V. — Paul de Samosates.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •              |
| MEVILLE VI ZAUD DE GARGORIES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| pitre I. Silence louable des apôtres sur la nature de la divinité de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| . Jésus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57             |
| — Ils auraient du néanmoins dira clainement s'ils le creyaient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • ,            |
| Dieu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - · 5a         |
| La mission diving de Jésus est admise sans contestation par l'é-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · .            |
| Bjise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 60           |
| —Sa divinité y fut généralement rejetée pendant deux siècles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 61             |
| —Les ébionites et cérinthiens, Carpocrate, Artémon, Théodoge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _              |
| (i)) at Répullue le mient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62             |
| Paul, évêque d'Antioche, fait de même.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 63             |
| — Il est absous par un concile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 65             |
| -La reine Zénobie, juive de culte, le projéga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66             |

.

|                                                                                                  | Pages.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Un second concile le condamne et le dépose.                                                      | 67        |
| -Caractère et mœurs de Paul, d'après les catholiques.                                            | 69        |
| Note supplémentaire.                                                                             |           |
| Les ébionites.                                                                                   | 73        |
| Les cérinthiens.                                                                                 | ib.       |
| Carpocrate.                                                                                      | ib.       |
| Artémon.                                                                                         | 74        |
| Théodote.                                                                                        | ib.       |
| Chapitre II. L'évêque Paul permet à son clergé d'avoir des maîtresses.                           | 75        |
| Les apôtres avaient des sœurs, compagnes ou aides.                                               | ib.       |
| Femmes introduites, ou concubines des prêtres.                                                   | 77        |
| -Les conciles en défendent l'usage.                                                              | ib.       |
| - Elles sont condamnées par les pères de l'église.                                               | 78        |
| Aurélien chasse Paul d'Antioche.                                                                 | 81        |
| Les deux dogmes, celui de l'unité de Dieu et celui de la divinité de Jésus, sont inconciliables. | 83        |
| Notes supplémentaires.                                                                           |           |
| Nº 1. Apôtres mariés.                                                                            | 86        |
| N° 2. Opinion de saint Cyprien sur les femmes.                                                   | 87        |
| Maîtresses des prêtres.                                                                          | ib,       |
|                                                                                                  |           |
| LIVER VI. — Les Donatistes.                                                                      | •         |
| Chapitre I. Dixième persécution.                                                                 | 89        |
| Relachement et corruption des chrétiens.                                                         | 90        |
| -Témoignage de l'évêque historien Eusèbe.                                                        | 91        |
| Dioclétien.                                                                                      | <b></b> 5 |
| Les chrétiens livrent les écritures aux gentils.                                                 | 96        |
| L'église primitive cachait sofgneusement ses mystères.                                           | 99        |
| Surtout ceux du baptême et de la communion.                                                      | ib.       |
| Les écritures de chaque troupeau de fidèles, en contradiction avec                               | ·         |
| celles d'un autre troupeau.                                                                      | 102       |
| Puissance magique des cérémonies et des formules sacramentelles du                               |           |
| christianisme.                                                                                   | •         |
| Cette mysticité cabalistique se perpétue.                                                        | ,ro6      |
| Notes supplémentaires.                                                                           | 1         |
| No s. Monre des chaletions                                                                       |           |

| DES MATIÈRES.                                                                            | 17                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ·                                                                                        | Pages.             |
| No 2. Saints hérétiques.                                                                 | iro                |
| Nº 3. Multiplicité des autorités chrétiennes.                                            | 112                |
| Chapitre II. Le peuple refuse des évêques traditeurs.                                    | 120                |
| Concile de Cirte.                                                                        | 131                |
| Crimes de Purpurius, primat de Numidie.                                                  | 132                |
| Les pères de Cirte, tous traditeurs, s'absolvent mutuellement.                           | ib.                |
| Faiblesse de l'évêque Mensurius, évêque de Carthage.                                     | 124                |
| Lucille.                                                                                 | 125                |
| Cécilien succède à Mensurius.                                                            | ib.                |
| - Il est condamné comme traditeur par le concile de Carthage.                            | 127                |
| Majorin, ami et protégé de Lucille, lui est substitué.                                   | ib.                |
| Les donatistes.                                                                          | ib.                |
| —Leur rigorisme.                                                                         | 128                |
| Chapitre III. Les donatistes en appellent à Constantin.                                  | 130                |
| -L'empereur leur envoie des juges à Rome.                                                | 131                |
| —Ils sont condamnés, mais peu sévèrement.                                                | 134                |
| Cécilien est rendu à son siége.                                                          | <b>135</b>         |
| Nouvel appel des donatistes.                                                             | ib.                |
| -Leur condamnation confirmée à Arles.                                                    | 137                |
| Et à Milan.                                                                              | ib.                |
| Commencement des persécutions contre les donatistes.                                     | 138                |
| -Ils tiennent un concile nombreux en Afrique.                                            | <b>139</b>         |
| Violences macariennes.                                                                   | 140                |
| Les donatistes circoncellions se vengent d'une manière atroce.                           | 141                |
| —L'empereur Julien rend la paix à leur église.                                           | 142                |
| —Ils continuent à sévir contre les catholiques.                                          | ib.                |
| Pièces que les catholiques accusent les donatistes d'avoir fabriquées contre eux.        |                    |
| Note supplémentaire.                                                                     | 144                |
|                                                                                          | - 4 6              |
| Intolérance persécutrice.  Saint Augustin se contredit au point de prêcher la tolérance. | 14 <b>6</b><br>150 |
| Chapitre VI. Orthodoxie des donatistes.                                                  | , 152              |
| —Ils rebaptisent les traditeurs.                                                         | 153                |
| — On les a faussement accusés d'arianisme.                                               | 154                |
| Leurs schismes.                                                                          | 155                |
| Les maximianistes.                                                                       | ib                 |

VIII.

| DES MATIÈRES.                                                  | 19             |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Chapitre II. Pourquoi Constantin convoque le concile de Nicée. | Pages.         |
| Arianisme.                                                     | 188<br>ib.     |
| Différends sur la Pâque.                                       | 189            |
| Schisme de l'évêque Mélèce.                                    | ъ.             |
| Donatistes d'Afrique.                                          | 190            |
| Christianisme platonicien, à Alexandrie.                       | igi            |
| Saint Clément.                                                 | -g-<br>вь.     |
| Saint Denis.                                                   | is.            |
| Origène.                                                       | <i>і</i> ь.    |
| : Arius.                                                       | <b>592</b>     |
| - Opinions de ce sectaire.                                     | ib.            |
| -Elles n'étaient pas nouvelles dans l'église.                  | ib.            |
| -L'évêque Alexandre les combat.                                | 194            |
| —Il condamne Arius.                                            | 195            |
| Progrès de l'arianisme.                                        | . ið           |
| Notes supplémentaires.                                         |                |
| No 1. Mélèce.                                                  | 197            |
| N° 2. Arianisme anté-arien,                                    | 1,98           |
| Chapitre III. Constantin veut concilier les deux partis.       | 204            |
| -Lettre remarquable de cet empereur à l'évêque Alexandre.      | 204            |
| L'uniformité des opinions est impossible:                      | · tb.          |
| Danger des disputes oiseuses.                                  | 207            |
| La tolérance et la charité sont des devoirs.                   | 208            |
| Conciles à Alexandrie, sans résultat.                          | . 411          |
| -Autres dans l'Orient, favorables à Arius.                     | \$12           |
| Alexandre écrit à toutes les églises contre son adversaire,    | ib.            |
| Les chrétiens se divisent en tous lieux.                       | Era:           |
| Plaintes d'Arius.                                              | 214            |
| Déclaration d'Eusèbe de Nicomédie.                             | 216            |
| Fermule de foi des nouveaux ariens.                            | :: <b>i</b> ð. |
|                                                                | -              |
| Chapitre IV. Calébration du concile de Nicée.                  | ais            |
| Petit nombre des évêques qui evoient en la divinité du Christ. | 3              |
| Confusion et désordre, dès l'ouverture du contile.             | 221            |
| Humilité de Constantins:                                       | 192            |
| Querelles personnelles des pères.                              | 224            |
| — Constantin' réussit à les calmer.                            | 225            |

|                                                                                                                                   | Pages.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Saint Athanase.                                                                                                                   | 226           |
| Consubstantialité.                                                                                                                | ib            |
| Symbole de Nicée.                                                                                                                 | 227           |
| Anathèmes.                                                                                                                        | ib.           |
| Opposition arienne.                                                                                                               | ib.           |
| Épître synodique.                                                                                                                 | 229           |
| Constantin maintient les décisions du concile.                                                                                    | <b>23</b> 0   |
| Notes supplémentaires.                                                                                                            |               |
| No 1. Pas un sixième des évêques appelés à Nicée ne croyait à la                                                                  | ļ             |
| :divinité de Jésus-Christ.                                                                                                        | 233           |
| N° 2. Le mot consubstantiel.                                                                                                      | 234           |
| N° 3. L'évêque historien Eusèbe cherche à faire excuser son ortho-<br>doxie.                                                      | 236           |
| Chapitre V. Mariage des prêtres.                                                                                                  | · <b>3</b> 37 |
| — Il est soutenu comme canonique par le martyr Paphnuce.                                                                          | 230           |
| -Le concile de Nicée le déclare permis.                                                                                           | ib            |
| Canons disciplinaires.                                                                                                            | 240           |
| Signature des actes.                                                                                                              | ib            |
| Banquet impérial.                                                                                                                 | 241           |
| Exhortations de Gonstantin aux évêques.                                                                                           | _ ib          |
| Le concile de Nicée fonde le christianisme dogmatique, intolérant et dominateur des siècles suivans.                              | 242           |
| Note supplémentaire.                                                                                                              |               |
| Mariage des prêtres.                                                                                                              | 243           |
| Excellence de la virginité.                                                                                                       | 247           |
|                                                                                                                                   | •             |
| Chapitre VI. Împortance qu'acquièrent les disputes théologiques.    Leur danger, quand l'opinion du pouvoir qui s'en mêle est sus | • <b>24</b> 9 |
| ετα ceptible de changement.                                                                                                       | 250           |
| Constantin sévit contre les ariens.                                                                                               | 252           |
| — Il les rappelle auprès de lui.                                                                                                  | 255           |
| Saint Athanase, évêque d'Alexandrie.                                                                                              | 256           |
| Il est en butte aux attaques des ariens.                                                                                          | <b>258</b>    |
| Fermentation sourde dans tout l'Orient.                                                                                           | 259           |
| Le concile d'Antioche dépose Eustathe, évêque de cette ville et ar-                                                               | _             |
| dent consubstantialiste.                                                                                                          | <b>26</b> 0   |
| - Troubles à ce sujet.                                                                                                            | ib.           |

| DES MATIÈRES.                                                                                                                       | 21               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Paulin succède à Eustathe, en dépit des canons de l'église.                                                                         | . Pager,<br>26 I |
| Notes supplémentaires.                                                                                                              |                  |
| No 1. Lois de Constantin contre les hérétiques.                                                                                     | 263              |
| No 2. Eustathe, évêque d'Antioche.                                                                                                  | 264              |
| Nº 3. Translations d'évêques d'un siège à un autre.                                                                                 | 265              |
| Chapitre VII. Embûches tendues à saint Athanase.                                                                                    | 267              |
| — Il est accusé par les ariens.                                                                                                     | <b>26</b> 9      |
| Concile de Tyr.                                                                                                                     | 270              |
| Saint Athanase conford ses accusateurs.  — Il est condamné.                                                                         | 272<br>275       |
|                                                                                                                                     | 276<br>277       |
| ·                                                                                                                                   | 278              |
|                                                                                                                                     | 279              |
| Le consubstantialiste Marcellus, condamné comme sabellien.                                                                          | 280              |
| Troubles à Alexandrie, à la rentrée d'Arius.                                                                                        | 281              |
| Arius est appelé à Constantinople.                                                                                                  | 282              |
| · — Il meurt.                                                                                                                       | 283              |
| Mort de Constantin.                                                                                                                 | 284              |
| -L'évêque arien, Eusèbe, le baptise.                                                                                                | 286              |
| Note supplémentaire.                                                                                                                |                  |
| Crimes de Constantin.                                                                                                               | 287              |
| Chapitre VIII. Constance, fils de Constantin, anti-consubstantialiste.  — Constant et Constantin-le-Jeune, ses frères, anti-ariens. | 291<br>. ib.     |
| Constantin renvoie saint Athanase à Alexandrie.                                                                                     | 292              |
| La manie de la controverse s'empare de tout l'Orient.                                                                               | ·· : 293         |
| Élection tumultueuse de Paul, évêque de Constantinople.                                                                             | 295              |
| Saint Athansse, accusé des troubles d'Alexandrie.                                                                                   | 296              |
| Concile à Constantinople, qui dépose Paul et lui substitue Eusèbe<br>de Nicomédie.                                                  | · 297            |
| Eusèbe préside un concile à Antioche.                                                                                               | . ib.            |
| — Saint Athanase y est déposé.                                                                                                      | 298              |
| Symbole de foi mi-arien, mi-consubstantialiste.                                                                                     | 300              |
| Note supplémentaire.                                                                                                                |                  |
| Économie de l'église, adroitement exploitée par les évêques d<br>Rome, au profit de leur ambition.                                  | e<br><b>3</b> 03 |

|                                                                                                                                  | Pages.             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Chapitre IX. Excès commis à Alexandrie par l'évêque arien Grégoire.                                                              | 308                |
| Émeute sanglante à Constantinople.                                                                                               | 309                |
| L'Occident se prépare à combattre l'arianisme.                                                                                   | 310                |
| Concile à Rome.                                                                                                                  | 311                |
| - On y rend leurs siéges aux évêques orientaux déposés.                                                                          | 313                |
| Prétentions de Jules, évêque de Rome.                                                                                            | ib.                |
| Le concile d'Antioche les repousse.                                                                                              | 3r4                |
| —Jules condamne les Orientaux.                                                                                                   | 315                |
| - Vaines tentatives de conciliation.                                                                                             | 316                |
| Nouveaux désordres à Constantinople et à Alexandrie.                                                                             | ib.                |
| Fuite de saint Athanase.                                                                                                         | 317                |
| Symbole de foi, consubstantialiste dans le fond, arien dans la forme.                                                            | 818                |
| Les Occidentaux rejettent toutes formules autres que celle de Nicée.                                                             | 319                |
| Chapitre X. Les deux empereurs convoquent un concile à Sardique.                                                                 | 321                |
| -Minorité des évêques d'Orient.                                                                                                  | 322                |
| -Scission des pères avant leur réunion.                                                                                          | 323                |
| Les Occidentaux restés à Sardique, replacent les consubstantialistes                                                             |                    |
| déposés sur leurs siéges.                                                                                                        | ib.                |
| -Ils anathématisent les Orientaux.                                                                                               | 325                |
| — Ceux-ci, assemblés à Philippopolis, rédigent un symbole.  — Portraits qu'ils tracent des évêques consubstantialistes d'Orient. | ' ib.              |
| —Leurs reproches aux Occidentaux.                                                                                                | 327<br><b>3</b> 29 |
| —Ils les excommunient.                                                                                                           | ib.                |
| -Et confirment les sentences contre saint Athanase, Paul, Mar-                                                                   |                    |
| cellus, etc.                                                                                                                     | 3 <b>3</b> e       |
| Les Occidentaux, fidèles à la lettre du symbole de Nicée.                                                                        | 33r                |
| -Ont-ils émis une pouvelle formule à Sardique?                                                                                   | 332                |
| Épître synodique,                                                                                                                | <b>3</b> 33        |
| Schisme réel entre l'Orient et l'Occident.                                                                                       | 334                |
| Chapitre XI. Les hérésies sont des efforts pour rendre le dogme reli-<br>gieux moins déraisonnable.                              | 336                |
| Le consubstantialisme confondu avec le sabellianisme par les ariens,                                                             |                    |
| que les consubstantialistes accusent de trithéisme.                                                                              | 337                |
| Le semi-arianisme, religion de l'Orient.                                                                                         | 338                |
| Arianisme pur.                                                                                                                   | ib.                |
| Saint Athanase et Paul, efficacement protégés par l'empereur d'Oc-                                                               | •                  |
| cident.                                                                                                                          | 330                |

| · ·                                                              | ••                 | į    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
|                                                                  |                    | 6    |
|                                                                  |                    | •    |
| •                                                                |                    |      |
| ,                                                                |                    | 1    |
| des matières.                                                    | <b>25</b>          | - '. |
| Întrigues des ariens.                                            | Pages.<br>340      |      |
|                                                                  | 34x                |      |
| Constance rappelle Paul et Athanase.                             | 342                |      |
| Sa conduite loyale envers eux.                                   | 343                |      |
| Saint Athanase demande la liberté des cultes.                    |                    |      |
| -Il prêche en tous lieux le consubstantialisme, fait des conver- | 2//                |      |
| sions et trouble les églises,                                    | 344                | •    |
| Les ariens l'accusent.                                           | 347<br><i>ib</i> . |      |
| — Constance sévit contre lui et les autres consubstantialistes.  | 348                |      |
| Persécutions et cruautés de l'évêque Macédonius.                 | ib.                | •    |
| — Le gouvernement le seconde.                                    | 349                |      |
| Georges de Cappadoce l'imite.                                    | <b>349</b>         |      |
| Note supplémentaire.                                             |                    |      |
| Léonce, évêque d'Antioche.                                       | 351                |      |
| Il se châtre par amour.                                          | ib.                |      |
| Était-il arien ou consubstantialiste?                            | ib.                |      |
|                                                                  |                    |      |
| Chapitre XII. Concile de Sirmium ou Sirmich.                     | 353                |      |
| L'évêque Photin, condamné comme sabellien.                       | ib.                |      |
| Symbole semi-arien de Sirmium.                                   | 354                |      |
| — Autre symbole d'un arianisme plus prononcé.                    | 356                |      |
| —Osius de Cordoue le signe.                                      | 357                |      |
| —Le sabellien Photin le repousse.                                | 358                |      |
| Le second symbole de Sirmium supprimé par Constance, à la de-    |                    |      |
| mande des évêques.                                               | 359                |      |
| Les évêques Ursace et Valens abjurent l'arianisme.               | <b>360</b>         |      |
| Constance, empereur d'Orient et d'Occident, impose le semi-      |                    |      |
| arianisme à tous ses sujets.                                     | $ib_{\perp}$       | •    |
| Libère, évêque de Rome, résiste et est exilé.                    | 361                |      |
| —Il embrasse l'arianisme et est rappelé.                         | 363                |      |
| Deux évêques à Rome.                                             | 365                |      |
| Conciles d'Arles, de Beziers et de Milan.                        | 36 <sub>6</sub>    |      |
| Saint Athanase, point de mire des ariens.                        | 368                |      |
| Saint Athanase, point de mile des artoms                         |                    |      |
| Chapitre XIII. Arianisme primitif.                               | 370                |      |
| Aèce.                                                            | ib.                |      |
| —Il prêche la différence absolue du Père et du Fils.             | 371                | •    |
| •                                                                | 373                |      |
| — Les semi-ariens l'accusent.                                    | 3 <sub>7</sub> 5   |      |
| Lutte entre les ariens purs et les semi-ariens.                  | 375<br>376         |      |
| Concile de ces derniers à Ancyre.                                |                    |      |
| Constance sévit contre les ariens.                               | 377                |      |
| •                                                                |                    |      |

|                                                                                    | Pages.      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Missions semi-ariennes.                                                            | 379         |
| Découragement des consubstantialistes.                                             | ib          |
| Constance convoque un concile général à Nicomédie.                                 | 380         |
| -Il le transsère à Rimini pour les Occidentaux, et à Séleucie                      |             |
| pour les Orientaux.                                                                | 381         |
| Résistance des consubstantialistes aux semi-ariens, à Rimini.                      | 382         |
| Ursace et Valens, de nouveau semi-ariens.                                          | 384         |
| Les semi-ariens condamnés.                                                         | 385         |
| Députation des consubstantialistes à Constantinople.                               | 386         |
| — Constance refuse de les recevoir.                                                | 387         |
| Ursace et Valens, chargés par l'empereur de faire triompher le semi-<br>arianisme. | 300         |
|                                                                                    | 388         |
| Le concile de Rimini obéit à la cour.                                              | ib.         |
| Les députés consubstantialistes confirment leur semi-arianisme au concile de Nice. | 389         |
|                                                                                    | Jay         |
| Notes supplémentaires.                                                             |             |
| No 1. Eustathe de Sébaste.                                                         | 392         |
| Concile de Gangres.                                                                | 393         |
| Vertus exagérées et fausses des chrétiens.                                         | ib.         |
| Conseils évangéliques.                                                             | 395         |
| No 2. Symbole de Rimini.                                                           | 396         |
| Descente de Jésus aux enfers.                                                      | ib.         |
| Chicanes des catholiques.                                                          | 397         |
| Chapitre XIV. Lutte entre les semi-ariens et l'opposition arienne.                 | <b>3</b> 99 |
| Macédonius, évêque de Constantinople, persécute cruellement les                    |             |
| consubstantialistes.                                                               | ib.         |
| — Émeute sanglante contre lui.                                                     | 401         |
| Concile de Séleucie.                                                               | ib.         |
| Rupture entre les pères.                                                           | 402         |
| Acace de Césarée.                                                                  | 405         |
| —Il propose une formule semi-arienne.                                              | ib.         |
| -Une autre lui est opposée.                                                        | 407         |
| Désordre de l'assemblée de Séleucie.                                               | 409         |
| Plaintes des acaciens.                                                             | 410         |
| Concile à Constantinople.                                                          | 411         |
| Aèce condamné.                                                                     | 412         |
| Proscription du mot substance et de ses dérivés, appliqués à Dieu.                 | ib.         |
| Crimes reprochés aux évêques déposés, par le concile.                              | 414         |

| DES MATIÈRES.                                                   | 25<br>Pages. |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Atrocités semi-ariennes.                                        | 415          |
| Divisions des fidèles d'Antioche.                               | 416          |
| Eunome et l'anoméisme.                                          | 418          |
| -Concile à Antioche contre cette secte et le consubstantia-     | 420          |
| -L'anoméisme l'emporte.                                         | 421          |
| Les apollinaristes.                                             | 423          |
| -Leurs opinions.                                                | ib.          |
| Mort de Constance.                                              | 424          |
| Notes supplémentaires.                                          |              |
| No 1. Le juste-milieu arien triomphe, par ordre, de l'arianisme |              |
| primitif.                                                       | 427          |
| Nº 2. Apollinaire et ses disciples.                             | 428          |
| Chapitre XV. Julien, empereur.                                  | 429          |
| — Il était fanatique et intolérant.                             | <b>43</b> 0  |
| —Il se fait sectaire polythéiste.                               | 431          |
| Le christianisme ne pouvait plus être aboli.                    | <b>43</b> 3  |
| Julien rouvre les temples des dieux.                            | 434          |
| —Il rappelle les consubstantialistes et les ariens exilés.      | 435          |
| Les chrétiens et les gentils se harcèlent.                      | ib.          |
| -Attaques plus ouvertes et massacres.                           | 436<br>430   |
| L'empereur disserte.                                            | 438<br>439   |
| Saint Athanase remonte sur le siège d'Alexandrie.               | 440          |
| Prosélytisme des consubstantialistes.  Lucifer, le caritain.    | ib.          |
| Concile d'Alexandrie.                                           | _            |
| —Il apppouve la croyance en une, aussi bien que celle en trois  | 441          |
| hypostases dans la sainte Trinité.                              | ib.          |
| Désordres dans l'église d'Antioche.                             | 442          |
| Secte des lucifériens.                                          | 443          |
| Saint Hilaire prêche le consubstantialisme en Italie,           | 444          |
| -Lucifer l'excommunie.                                          | 445          |
| Conciles et variations des semi-ariens.                         | ib.          |
| Assemblée arienne à Antioche.                                   | 446          |
| Dissention entre les aétiens et les anoméens d'Eudoxe.          | 447          |
| Notes supplémentaires.                                          |              |
| No 1. Julien combat les chrétiens par les chrétiens.            | 449          |
| Sa philosophomanie.                                             | ib.          |

| •                                                                                                                               | Pages,      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| N° 2. La sainte Trinité, est-ce une essence en trois substançes, ou                                                             |             |
| une substance en trois personnes?                                                                                               | 450         |
| Chapitre XVI. Lutte entre les chrétiens et les gentils.                                                                         | 452         |
| Les premiers, préférant la persécution à la simple tolérance,                                                                   |             |
| poussent à une rupture.                                                                                                         | 453         |
| — Julien les vexe de toutes les manières.                                                                                       | 454         |
| Saint Athanase, chassé d'Alexandrie.                                                                                            | 456         |
| Les chrétiens s'arment et se désendent.                                                                                         | įb.         |
| Apollon refuse de prononcer des oracles.                                                                                        | 457         |
| Tumulte.                                                                                                                        | ib.         |
| Le temple d'Apollon est incendié.                                                                                               | 458         |
| -Les chrétiens accusés et punis.                                                                                                | ib.         |
| Julien est tué à la guerre contre les Perses.                                                                                   | <b>4</b> 59 |
| Jovien.                                                                                                                         | 460         |
| — Consubstantialiste, il laisse pleine liberté à toutes les autres sectes.                                                      | 461         |
| Acace se fait de la religion du prince, au concile d'Antioche.                                                                  | 462         |
| Notes supplémentaires.                                                                                                          |             |
| No 1. Persécutions sous Julien.                                                                                                 | 465         |
| Tentatives de cet empereur pour relever moralement le paga-<br>nisme.                                                           | ib.         |
| Nº 2. Dans le système chrétien, les dieux de l'ancienne religion étaient les diables de la nouvelle.                            | 466         |
| Chanites VVII In taléments du consubstantialiste Valentinien fait                                                               |             |
| Chapitre XVII. La tolérance du consubstantialiste Valentinien fait triompher le consubstantialisme dans l'Occident.             | <b>469</b>  |
| L'intolérance de l'arien Valens dans l'Orient y perd l'arianisme.                                                               | 470         |
| Concile des macédoniens à Lampsaque.                                                                                            | 472         |
| -Valens les envoie en exil.                                                                                                     | 473         |
| Les macédoniens, réunis aux consubstantialistes, adoptent le sym-                                                               | ••          |
| bole de Nicée.                                                                                                                  | 474         |
| — Ils rentrent dans la communion de Libère, évêque de Rome.<br>— Trente-quatre évêques orientaux refusent d'adhérer à cette ré- | 475         |
| conciliation.                                                                                                                   | 476         |
| Les ariens eudoxiens se séparent des ariens eunomiens.                                                                          | ib.         |
| Saint Athanase prend la fuite, et est rappelé à Alexandrie.                                                                     | 478         |
| Concile consubstantialiste à Rome.                                                                                              | ij.         |
| — Il étend la consubstantialité au Saint-Esprit.                                                                                | 479         |
| —Le concile d'Illyrie fait de même.                                                                                             | 480         |

| des matières.                                                                                                              | . a7<br>Pages.      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| — Valentinien notifie leurs décisions aux églises d'Asie.<br>Il est ordonné de rendre le plus possible les évêchés hérédi- | 480                 |
| taires.                                                                                                                    | 482                 |
| Chapitre XVIII, Progrès du schisme apollinariste.                                                                          | 483                 |
| — Vitalis l'embrasse.                                                                                                      | 484                 |
| L'église de Rome accueille Vitalis.                                                                                        | 485                 |
| Le magistrat païen Ambroise devient évêque de Milan,                                                                       | ib.                 |
| La succession de Libère ensanglante les églises de Rome.                                                                   | 486                 |
| Persécutions d'Eudoxe.                                                                                                     | 488                 |
| - Les consubstantialistes résistent à main armée.                                                                          | ib.                 |
| Cruautés ariennes.                                                                                                         | 489                 |
| Conversions consubstantialistes.                                                                                           | 490                 |
| Mort de saint Athanase.                                                                                                    | ib.                 |
| -Pierre, son successeur, déposé par les ariens.                                                                            | 491                 |
| Atrocités qui en sont la suite.                                                                                            | ib.                 |
| L'anoméisme triomphe dans l'Orient.                                                                                        | 493                 |
| -On y décrète un nouveau baptême pour ceux qui se conver-                                                                  |                     |
| tiraient à l'arianisme.                                                                                                    | ib.                 |
| Valens rallentit les persécutions.                                                                                         | 495                 |
| Note supplémentaire.                                                                                                       |                     |
| Les montanistes protégés par l'évêque de Rome.                                                                             | 498                 |
| Leurs principes.                                                                                                           | 499                 |
| Chapitre XIX. Les empereurs, sous le rapport religieux.                                                                    | 500                 |
| Constantin.                                                                                                                | ib.                 |
| Constance.                                                                                                                 | <b>501</b>          |
| —Julien.                                                                                                                   | 502                 |
| —Valentinien et Valens.                                                                                                    | ib.                 |
| Tolérance presque générale de Gratien.                                                                                     | <b>503</b>          |
| Théodose proscrit dans l'Orient tous les chrétiens non consubstan-<br>tialistes.                                           | 504                 |
| Concile macédonien en Carie,                                                                                               | 505                 |
| Trois évêques consubstantialistes à Antioche.                                                                              | <b>5</b> 0 <b>6</b> |
| -L'église de Rome en reconnaît deux.                                                                                       | 507                 |
| Le pouvoir veut rétablir la concorde, et il détermine le schisme.                                                          | 508                 |
| Notes supplémentaires.                                                                                                     |                     |
| No 1. Influence du gouvernement sur l'arianisme.                                                                           | 510                 |

| ·                                                                             | Pages        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nº 2. Vicissitudes de l'église d'Antioche.                                    | 511          |
| Superbe de celle de Rome.                                                     | 519          |
| Chapitre XX. Second concile œcuménique.                                       | 514          |
| Le philosophe Maxime et saint Grégoire de Naziance, simultané-                |              |
| ment évêques orthodoxes de Constantinople.                                    | ib           |
| Saint Grégoire donne sa démission.                                            | 51           |
| Le concile général substitue Nectaire à Maxime.                               | 51           |
| Les macédoniens passent à l'arianisme.                                        | ib           |
| Symbole de Constantinople.                                                    | , 518        |
| Toutes les hérésies, anathématisées.                                          | 520          |
| Réglemens disciplinaires.                                                     | ib           |
| Théodose confirme les décisions synodales.                                    | 52           |
| L'évêque de Rome accepte les décrets des Orientaux.                           | 529          |
| —Il les invite à un concile général.                                          | 523          |
| -Ils déclinent cette invitation.                                              | ib           |
| Un siècle après, l'église de Rome met en doute l'œcuménicité du               |              |
| concile de Constantinople.                                                    | 526          |
| Efforts de Théodose pour rétablir l'unité chrétienne.                         | ib,          |
| — Il proscrit toutes les sectes non trinitaires-consubstantialistes.          | 527          |
| — Il met hors la loi les sectaires qui se réunissent.                         | 528          |
| Haine religieuse.                                                             | ib           |
| La persécution est restreinte aux seuls eunomiens.                            | ib.          |
| Fin de la division épiscopale de l'église consubstantialiste d'An-<br>tioche. | 529          |
| Notes supplémentaires.                                                        |              |
| No 1. Saint Grégoire, évêque coadjuteur, désigné et transféré,                |              |
| malgré les canons.                                                            | 5 <b>3</b> 9 |
| Sa haine contre Maxime, son rival.                                            | ib.          |
| No 2. L'église de Rome se forge des titres à la suprématie.                   | 533          |
| Chapitre XXI. Bigamie de Valentinien, non condamnée par l'église.             | 53           |
| -Justine, sa seconde femme, veut rétablir l'arianisme dans l'Occident.        | Ü            |
| Persécution des gentils par Théodose.                                         | 536          |
| Les chrétiens attaquent avec violence; les païens se défendent avec           |              |
| vigueur.                                                                      | 538          |
| Troubles et massacres à Alexandrie.                                           | 539          |
| Combat théologique en Syrie.                                                  | 540          |

| des matières.                                                                                                                      | 29           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                    | Pages.       |
| Voies de fait entre des processions catholiques et des processions ariennes.                                                       | 542          |
| Un évêque macédonien se fait catholique pour continuer à gouver-<br>ner son troupeau, auquel aussi il fait embrasser l'opinion ré- |              |
| gnante.                                                                                                                            | 543          |
| Nestorius réduit les ariens au désespoir.                                                                                          | 544          |
| — Il sévit contre les macédoniens.                                                                                                 | ib.          |
| Subdivisions ariennes, eunomiennes et macédoniennes.                                                                               | <b>5</b> 45  |
| L'arianisme disparaît, dans l'Orient, devant des opinions plus vi-<br>vaces par leur nouveauté.                                    | 546          |
| Les conquérans de l'Italie, ariens et tolérans.                                                                                    | 547          |
| Ceux de l'Afrique, ariens et persécuteurs.                                                                                         | 548          |
| Modération des Goths et des Lombards.                                                                                              | 549          |
| Théodoric, arbitre agréé par deux évêques de Rome.                                                                                 | 55o          |
| -Lutte sangiante entre ces prétendans.                                                                                             | 55 r         |
| -Un concile convoqué par Théodoric termine ces troubles.                                                                           | 552          |
| Théodoric envoie l'évêque de Rome demander à Constantinople la                                                                     |              |
| fin des persécutions contre les ariens.                                                                                            | ib.          |
| -L'évêque, au contraire, excite les Grecs à continuer les per-<br>sécutions.                                                       | 553          |
| Le roi des Bourguignons refuse d'embrasser le catholicisme.                                                                        | 554          |
| Tolérance des Goths espagnols.                                                                                                     | 5 <b>5</b> 5 |
| Lombards ariens.                                                                                                                   | ib.          |
| Notes supplémentaires.                                                                                                             |              |
| No 1. Le catholique Valentinien, bigame.                                                                                           | 557          |
| Dissolubilité du mariage, pendant les huit premiers siècles de                                                                     |              |
| l'église.                                                                                                                          | <b>558</b>   |
| Nº 2. Lois des empereurs chrétiens contre le paganisme.                                                                            | 564          |
| Nº 3. Valentinien.                                                                                                                 | ib.          |
| Théodose et saint Ambroise.                                                                                                        | ib.          |
| Cruautés exercées par les chrétiens sur les païens.                                                                                | 565          |
| Nº 4. Miracles anti-ariens.                                                                                                        | 566          |

.

.

.

-

•

.

•

**:** 

. ., ., .

Pages.

## TOME III.

#### LIVRE VIII. - LES PRISCILLIANISTES.

| Chapitre I. Tendance du christianisme vers la mysticité.                                                                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| —Ceux qui s'y laissent entraîner, sont déclarés hérétiques.                                                             |      |
| Gnosticisme.                                                                                                            | į    |
| Voyans et croyans.                                                                                                      |      |
| Les gnostiques, calomniés par les catholiques.                                                                          | i    |
| Corruption du gnosticisme.                                                                                              |      |
| Sectes gnosticiennes.                                                                                                   |      |
| —Leurs dogmes.                                                                                                          |      |
| — Leurs crimes.                                                                                                         | 1    |
| Les caïnites.                                                                                                           | 1    |
| Le gnosticisme se propage au loin.                                                                                      | 1    |
| —Il est prêché par les femmes.                                                                                          | I    |
| êtresses; diaconesses et vierges, chez les catholiques. igueurs religieuses contre les gnostiques. es supplémentaires.  | 1:   |
| Rigueurs religieuses contre les gnostiques.                                                                             | ib   |
| Notes supplémentaires.                                                                                                  |      |
| Nox. Simon, Ménandre, Ébion, Prodicus, Nicolas, Cérinthe, Saturnin, Basilidès, Carpocrate, Cerdon, Valentin, Marcion et |      |
| les gnostiques.                                                                                                         | 17   |
| Nº 2. Les Éons;                                                                                                         | 20   |
| Marcion par Tertullien.                                                                                                 | ib.  |
| Nº 3. Résurrection de la chair.                                                                                         | 21   |
| Nº 4. Kataphryges.                                                                                                      | 22   |
| Montan.                                                                                                                 | ; 23 |
| Nº 5. Prétresses, dinconceses, vierges consucrées,                                                                      | 24   |
| Mœurs dissolues des vierges, et peines que l'église prononce                                                            |      |
| pour les réformer.                                                                                                      | 28   |
| hapitre II. Le gnosticisme en Espagne.                                                                                  | 31   |
| Priscillien.                                                                                                            | ib.  |
| Les hérésies ne parviennent plus à se cacher.                                                                           | 32   |
| Dissimulation des priscillianistes.                                                                                     | 33   |
| - Mesures des catholiques pour la mettre en défaut.                                                                     | 34   |
| Concile de Sarragosse.                                                                                                  | 35   |

| . DES MATIÈRES.                                                             | 16                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| Condemnation las serviciones                                                | Pages.                |   |
| Condamnation des sectaires.                                                 | <b>35</b>             |   |
| Priscillien, évêque d'Avila.                                                | ib.                   |   |
| Les catholiques invoquent le bras séculier.                                 | <b>36</b>             |   |
| Les priscillianistes exilés font de nombreuses conversions dans les Gaules. | 2                     |   |
| -On refuse à Rome de les entendre.                                          | 3 <sub>7</sub><br>ib. |   |
| Ils achètent la faveur de Gratien.                                          | 38                    |   |
| —L'empereur Maxime les fait juger au concile de Bordeaux.                   | 39                    |   |
| Priscillien appelle à l'empereur lui-même.                                  | 40                    |   |
| Reproches de Sulpice Sévère aux accusateurs des sectaires.                  | ib.                   |   |
| Saint Martin de Tours se déclare contre l'intolérance civile.               | 41                    |   |
| Les priscillianistes condamnés, les uns à l'exil, les autres à la peine     | •                     |   |
| capitale.                                                                   | 42                    |   |
| Supplice de Priscillien et de six autres gnostiques.                        | 43                    |   |
| L'église presque entière repousse les délateurs, couverts du sang des       |                       |   |
| priscillianistes.                                                           | <i>ib.</i>            |   |
| —L'évêque Ithace, l'un d'eux, est déposé et exilé.                          | 44                    |   |
| —Le pape saint Léon loue ces accusateurs sanguinaires.                      | 45                    |   |
| Loi d'Honorius pour généraliser la persécution.                             | 46                    |   |
| Progrès du priscillianismo.                                                 | 47                    |   |
| Les ithaciens persécuteurs, soutenus par le pouvoir.                        | ib.                   |   |
| Essorts généreux de saint Martin en saveur des malheureux.                  | 48                    | • |
| Saint Martin communique avec les ithaciens pour sauver la vie aux           |                       |   |
| priscillianistes.                                                           | <b>5</b> 0            |   |
| — Sa pénitence.                                                             | . <b>51</b>           |   |
| Note supplémentaire.                                                        |                       |   |
| Euchar istie                                                                | 52                    |   |
| LIVRE IX. — LES ORIGENIENS.                                                 |                       |   |
| hapitre I. Mélange du christianisme et de la philosophie.                   | 63                    |   |
| — Ce qui en résulte.                                                        | 64                    |   |
| Doutes sur les autorités reconnues par l'église.                            | 66                    |   |
| Contradictions.                                                             | .6 <b>8</b>           |   |
| L'apocalypse.                                                               | 69                    |   |
| Les sibylles.                                                               | 71                    |   |
| Amours des anges.                                                           | 73                    |   |
| Origène.                                                                    | 74                    |   |
| — Il se châtre pour n'être pas distrait dans ses méditations.               | 76                    |   |
| •                                                                           | •                     |   |

•

•

•

| ·                                                                         | Pages.     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| -L'évêque Démétrius est jaloux de sa grande réputation.                   | 77         |
| Origène excommunié et déposé.                                             | 78         |
| Ses admirateurs et ses disciples.                                         | 80         |
| Ses écrits servent à combattre les ariens.                                | 81         |
| — Son influence baisse, à mesure que les lumières diminaent.              | 83         |
| Saint Jean Chrysostôme.                                                   | 84         |
| —Il veut réformer son clergé.                                             | 85         |
| —Les prêtres l'accusent.                                                  | 86<br>-:1  |
| —Il contribue à sa perte.                                                 | й.         |
| Chapitre II. Corporéité de Dieu.                                          | 88         |
| -Les moines d'Égypte, qui y croient, veulent tuer leur pa-                |            |
| triarche qui la nie.                                                      | 88         |
| Origène condamné comme spiritualiste.                                     | <b>8</b> 9 |
| Théophile, patriarche d'Alexandrie.                                       | ib.        |
| Les origéniens et les anthropomorphites.                                  | 90         |
| Conciles et combats.                                                      | 91         |
| Théophile, accusé devant saint Chrysostôme.                               | ib.        |
| Dispute entre saint Épiphane et Jean, patriarche de Jérusalem.            | 93         |
| Concile en Chypre contre les écrits d'Origène, et contre saint Chry-      |            |
| sostôme.                                                                  | 95         |
| -Autre concile à Alexandrie.                                              | ib.        |
| Conduite irrégulière de saint Épiphane à Constantinople.                  | . 96       |
| Zèle inconsidéré de saint Jean Chrysostôme.                               | . 98       |
| -Le concile de Chalcédoine le condamne et le dépose.                      | 99         |
| — L'empereur l'exile.                                                     | 100        |
| Insolence des moines, ses ennemis.                                        | 101        |
| -Le peuple les massacre, et force l'empereur à rappeler Chry-<br>sostôme. | ib.        |
| Nouveau tumulte.                                                          | 102        |
| L'impératrice Eudoxie poussée à bout par Jean Chrysostôme, le fait        | 104        |
| chasser de nouveau par un concile.                                        | · 103      |
| —Excès commis par ses partisans.                                          | 105        |
| Schismatiques joannites.                                                  | ib.        |
| — L'évêque de Rome, leur protecteur, méprisé par les Orientaux.           | 106        |
| Les joannites sont cruellement persécutés.                                | ib.        |
| Innocent, évêque de Rome, excommunie l'empereur d'Orient, l'im-           |            |
| pératrice et les patriarches de Constantinople et d'Alexandrie.           | 108        |
| Fin du schisme, en dépit de saint Cyrille qui s'opposait à toute ré-      |            |
| conciliation.                                                             | ib.        |

|                                                                               | Pages.             |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| No 3. Vigile, les trois chapitres et le cinquième euncile général.            | £ 44               |
| Interminables variations et hérésie du pape.                                  | 145                |
| Nº 4. Le cinquième concile général se fait difficilement accepter             | - •                |
| comme tel par l'église.                                                       | 148                |
| Les conciles œcuméniques peuvent se contredire et se corriger l'un l'autre.   | ib.                |
| Dissimulation de saint Grégoire-le-Grand.                                     | ib.                |
| Dissimulation de saint Olegone-otame.                                         | •••                |
| LIVRE X. — Les Prlagiens.                                                     |                    |
| Chapitre I. La liberté de l'homme, attaquée par le raisonnement, défen-       |                    |
| due par la conscience intime.                                                 | 151                |
| Sans la liberté, point de dignité humaine, point de morale, point de société. | 153                |
| Les chrétiens croient à la liberté, jusqu'à ce qu'on essaie de l'im-          |                    |
| poser comme dogme.                                                            | 154                |
| Saint Augustin, manichéen et fataliste.                                       | <b>156</b>         |
| Pélage établit la liberté humaine, et nie le péché originel.                  | 159                |
| Céleste, son disciple.                                                        | 160                |
| — Il est accusé devant le concile de Carthage.                                | 191                |
| — Il est condamné et déposé.                                                  | 163                |
| Pélage combattu en Afrique.                                                   | ib.                |
| — Jean, évêque de Jérusalem, s'oppose à sa condamnation.                      | 164                |
| Concile de Diospolis.                                                         | 166                |
| — Jean y prend le parti de Pélage.                                            | ib.                |
| — Les autres églises ne confirment pas son absolution.                        | 167                |
| Progrès du pélagianisme.                                                      | 163                |
| Chapitre II. Efforts de saint Augustin pour détruire le pélagianisme.         | 170                |
| Pélage et Céleste, anathématisés à Carthage.                                  | 171                |
| —Leur doctrine condamnée.                                                     | ib,                |
| Concile à Milève.                                                             | 173                |
| L'Afrique presque entière, pélagienne.                                        | 174                |
| Lettre de saint Augustin à Jean de Jérusalem.                                 | 175                |
| Innocent, évêque de Rome, soutient avant et pardessus tout sa su-             |                    |
| prématie.  — Prie il condemne les rélacione                                   | 176<br><i>ib</i> . |
| — Puis, il condamne les pélagiens.                                            |                    |
| Incendies et masserus, en Palestine.                                          | . 177              |
| Zosime, évêque de Rome, absout Céleste dans un concile, et con-               | 7.80               |
| damne la doctrine de la grâce et le péché originel.                           | 179                |

| des matieres.                                                  | <b>45</b> 5  |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                | Pages.       |
| — Il dépose et excommunie les accusateurs de Céleste.          | 180          |
| — Il blame les évêques d'Afrique.                              | ib.          |
| Zosime cède un peu sur le dogme aux Africains, pour conserver  |              |
| toute sa prépondérance en Afrique.                             | 182          |
| Il approuve la doctrine de Pélage.                             | 183          |
| — Il flétrit ses ennemis.                                      | ib.          |
| Concile d'Afrique.                                             | , <b>284</b> |
| — Il condamne le pélagianisme et blame Zosime.                 | 185          |
| Lois spoliatrices contre les pélagiens.                        | ib.          |
| Chapitre III. Concile général d'Afrique.                       | x 8 7        |
| Il voue aux peines de l'enfer les enfans morts sans baptême.   | 188          |
| Grâce nécessaire et nécessitante.                              | 189          |
| Arrogance de l'évêque de Rome.                                 | ib.          |
| —Il accepte les décisions dogmatiques du concile africain.     | 190          |
| Lois contre les pélagiens.                                     | ' ib.        |
| Julien.                                                        |              |
| -Sa résistance et celle d'autres partisans de Pélage.          | 191<br>192   |
| -Rome les condamne.                                            | 193          |
| -Les rigueurs du pouvoir leur font consemmer le schisme.       | 194          |
| —Injures de part et d'autre.                                   | <b>r</b> 95  |
| Saint Augustin, prédestination.                                | ib.          |
|                                                                | . ib         |
| Calomnies des catholiques.                                     | 197          |
| Les pélagiens repoussés partout.                               | · 198        |
| — Ils sont poursuivis au nom de la loi.                        | 200          |
| La Bretagne, pélagienne.                                       | 201          |
| Les Gaules, semi-pélagiennes.                                  | · ib.        |
|                                                                |              |
| Le pélagianisme est condamné par le conçile général d'Éphèse.  | 202          |
| Les pélagiens persécutés par le pape Léon-le-Grand.            | 203          |
| Derniers efforts du pélagianisme.                              | ib.          |
| — N'ayant plus à le combattre, l'église redevient raisonnable. | 205          |
| Notes supplémentaires.                                         |              |
| No 1. Nécessité absolue du baptême.                            | 206          |
| Péché originel.                                                | ib.          |
| Damnation des enfans nouveau-nés.                              | 207          |
| No 2, L'enfer, le purgatoire, les limbes.                      | •            |
| Nº 3. Canons de Nicée.                                         | 209          |
| L'évêque de Rome en forge dans son intérêt.                    | 210          |
| Prétentions ultra-marines.                                     | 215          |
|                                                                |              |

·

•

•

### TABLE ANALYTIQUE

l'ages.

| N° 4. Prédestinationisme. 11.22.                                                                                              | 211         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Saint Augustin, semi-pélagien.                                                                                                | 2:3         |
| Double prédestination absolue.                                                                                                | 214         |
| LIVRE XI — Nationius et Butiches.                                                                                             |             |
| Chapitre I. Toutes les folies ont passé par la tête de l'homme.                                                               | 215         |
| Les hommes sont mus par leurs passions, uon par leurs idées.                                                                  | 216         |
| C'est la compression seule qui rend les opinions perturbatrices.                                                              | 217         |
| L'église entière n'est plus que disputes et troubles.                                                                         | 219         |
| Nestorius, persécuteur.                                                                                                       | 220         |
| Saint Cyrille, persécuteur et ambitieux.                                                                                      | ib.         |
| Massacres des chrétiens d'Alexandrie par les juifs.                                                                           | ίΰ.         |
| - Saint Cyrille chasse ces derniers,                                                                                          | 221         |
| Vengeances.                                                                                                                   | iό.         |
| Cinq cents moines égyptiens attaquent le préset d'Alexandrie à main                                                           |             |
| armée.                                                                                                                        | 222         |
| Hypatie.                                                                                                                      | iś.         |
| . — Saint-Cyville la fait assassiner.                                                                                         | 223         |
| Nestorius proscrit l'épithète mère de Dieu.  — Saint Cyrille intente contre lui une accusation en douze cha-                  | 224         |
| pitres.                                                                                                                       | 225         |
| - Théodose II convoque le concile œcuménique d'Ephèse.                                                                        | 225         |
| Saint Cyrille et ses partisans y assistent sewis.                                                                             | ιb.         |
| . — Ils condamnent et déposent Nestorius.                                                                                     | 227         |
| Le commissaire impérial est chassé du concile par les évêques.                                                                | 228         |
| Saint Cyrille, blâmé par l'empereur et par saint isseore de Peluze.                                                           | <b>-2</b> 9 |
| Les Orientaux arrivés à Ephèse condamnent, saint Cyrille et les siens, ainsi que les anathèmes hérétiques du concile général. | 280         |
| La première réunion d'Éphèse excommunie la segonde.                                                                           | 231         |
| Concile à Antioche qui excommutie le premier concile d'Éphèse.                                                                | ih.         |
| L'empereur sévit contre les plus violens des deux parts.                                                                      | iż.         |
| — Ses courtisans, gagnés par les présens de saint Cyrille, le                                                                 | . •••       |
| portent à condamner Nestorius.                                                                                                | 252         |
| - Plaintes de celui-ci.                                                                                                       | ik.         |
| —Il est persécuté et exilé.                                                                                                   | 233         |
| Notes supplémentaires.                                                                                                        |             |
| No 1. Nestorius.                                                                                                              | 235         |
| Il fut long-temps dissicile de n'être ni nestozien si entychien.                                                              | 236         |

| •                                                                     |             |   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| •                                                                     |             |   |
|                                                                       | a låa       |   |
| DES MATIÈRES.                                                         | 3 <b>7</b>  |   |
| No 2. Il avait été permis de dire avant Nestorius, ce qui fit anathé- | Pages.      |   |
| matiser ce patri <b>arche.</b>                                        | 236         |   |
| D'après l'église, les chrétiens pe sont sages que pour autant         |             |   |
| qu'ils sont fous.                                                     | .237        | • |
| hapitre II. En voulant tenir le juste-mîlieu entre les opinions ex-   |             |   |
| trèmes, l'église rend sa position toujours équivoque.                 | 239         |   |
| Entychès.                                                             | 240         | , |
| Confusion des deux natures de Jésus.                                  | ib.         | • |
| Entychès, condamné par deux conciles.                                 | 241         |   |
| Goncile du brigandage à Éphèse.                                       | 242         | • |
| Entychès est réhabilité par la force et la violence.                  | ib.         |   |
| Les pères, tuent le patriarche Flavien.                               | 244         |   |
| Concile de Chalcédoine.                                               | 245         |   |
| L'eutychien Dioscore d'Alexandrie, accusé par les légats romains      | •           |   |
| devant les sénateurs impériaux.                                       | 247         | • |
| — Il est coudamné et déposé par le coucile.                           | 250         |   |
| Arrogance des Occidentaux.                                            | ib.         |   |
| Symbole de Chalcédoine.                                               | 25 I        |   |
| Opposition tumultueuse des moines d'Égypte.                           | <b>25</b> 3 |   |
| Réclamations des eutychiens.                                          | 254         |   |
| Canons.                                                               | 255         |   |
|                                                                       | •           |   |
| Notes supplémentaires.                                                | مو .        |   |
| No r. Les moines du désert.                                           | 257 .       |   |
| Nº 2. Concile du brigandage.                                          | 259         |   |
| Les païens se moquent des chrétiens.                                  | <b>26</b> 0 |   |
| hapitre III. Émeute et incendie à Alexandrie.                         | 26 r        | , |
| Troubles et excès en Palestine.                                       | ib.         | , |
| Le patriarche Protérius, tué et mangé par les eutychiens.             | 263         |   |
| -Ruses de Timothée Élure pour le remplacer.                           | ib.         |   |
| Pierre-le-Foulon, patriarche eutychien d'Antioche.                    | 264         |   |
| —Il est exilé par l'empereur Léon.                                    | 266         |   |
| — Celui-ci consulte ses évêques et ses moines sur l'état de l'é-      |             |   |
| glise d'Alexandrie.                                                   | ib.         |   |
| — Tous ratissent le concile de Chalcédoine.                           | 267         |   |
| Timothée Élure est exilé.                                             | 268         |   |
| Basilisque rappelle Timothée et Pierre-le-Foulon.                     | 2წე         |   |
| — Il ordonne, par une encyclique, de détruire jusqu'aux vestiges      |             | • |
| du quatrième concile acuménique.                                      | 270         |   |

•

|                                                                                               | Pages.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| — Cinq cents évêques s'y soumestant.                                                          | 272          |
| Concile d'Éphèse, opposé à celui de Chalcédoine.                                              | ib.          |
| Acace, patriarche de Constantinople, opposé à l'empereur.                                     | 273          |
| - Il est condamné avec ses partisans, et déposé.                                              | ib.          |
| Timothée modifie l'eutychianisme.                                                             | 274          |
| Le christianisme devient de plus en plus important dans l'état.                               | 275          |
| Basilisque révoque son encyclique.                                                            | 276          |
| Acace contribue à perdre Basilisque.                                                          | ü,           |
| Zénon replace les évêques exilés.                                                             | 277          |
| Triomphe des partisans du quatrième concile.                                                  | ib.          |
| Actes d'autorité de Zénon dans l'église d'Alexandrie.                                         | 278          |
| Hénoticon.                                                                                    | 280          |
| — Opinions diverses à ce sujet.                                                               | 282          |
| Chapitre IV. Jean-l'Économe, patriarche déposé d'Alexandrie, va ré-                           |              |
| clamer à Rome.                                                                                | 284          |
| Lutte entre les prétendans au siège d'Antioche.                                               | ib.          |
| — Désordres de l'église de cette ville.                                                       | 285          |
| Tout l'Orient signe l'hénoticon.                                                              | 286<br>:7    |
| Pierre Monge, patriarche d'Alexandrie, accusé.                                                | _ i∂.<br>288 |
| —L'évêque de Rome veut lui substituer Jean-l'Économe.<br>—L'empereur Zénon s'y oppose.        | и.           |
| Les légats romains à Constantinople communiquent avec les héré-                               | _            |
| tiques.                                                                                       | 289          |
| - Un concile les condamne.                                                                    | 290          |
| -Autre concile à Rome qui excommunie à pérpétuité les pa-                                     | _            |
| triarches d'Antioche, d'Alexandrie et de Constantinople.                                      | ib.          |
| Acace, condamné par un évêque de Rome, avait été approuvé par                                 | •            |
| son prédécesseur.                                                                             | 291          |
| — Il rend à l'évêque de Rome excommunication pour excommu-                                    |              |
| nication.                                                                                     | 292          |
| La discorde et la haine théologique troublent Alexandrie.                                     | 293<br>295   |
| Tolérance de l'empereur Anastase.  — Il fait condamner le patriarche de Constantinople, Euphé | •            |
| mius, comme traître à l'état.                                                                 | 296          |
| Deux concurrens pour le siège de Rome.                                                        | 298          |
| Le schisme entre les Grecs et les Latins se consolide.                                        | ib.          |
| Continuation des disputes sur le concile de Chalcédoine.                                      | 291          |
| - Antioche ensanglantée à cette occasion.                                                     | 301          |
| Tout l'Orient subdivisé en sectes et schiemes à l'infini.                                     | 30\$         |

| des matières.                                                                                                        | 39<br>Pages. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Note supplémentaire.                                                                                                 |              |
| Le patriarche Macédonius.                                                                                            | 304          |
| Chapitre V. Anastase veut sévir contret es partisans fanatiques du qua-                                              | •            |
| trième concile.                                                                                                      | 306          |
| Il est anathématisé.                                                                                                 | 307,         |
| Émeute grave à Constantinopie, contre les théopaschites.                                                             | 308          |
| Anastase forcé de se soumettre aux chalcédoniens.  — Caractère faible de cet empereur, à la perte duquel contribuent | 310          |
| également les orthodoxes et les schismatiques.                                                                       | 311          |
| Justin prouve son catholicisme par des persécutions.                                                                 | 312          |
| Justinien fait triompher l'orthodoxie, au cinquième concile œcumé-<br>nique.                                         | 314          |
| La théologie et les Barbares se disputent les lambeaux de l'empire                                                   |              |
| romain.                                                                                                              | 316          |
| Le nestorianisme et l'eutychianisme se perpétuent.                                                                   | 317,         |
| Notes supplémentaires.                                                                                               |              |
| N° 1. Contradictions entre deux papes; sur la question de savoir si une personne de la Trinité a souffert.           | 319          |
| N° 2. Les nestoriens et les eutychiens modernes.                                                                     | ü.           |
| LIVRE XII. — Les Monothélites.                                                                                       |              |
| Chapitre I. Inconséquence de l'intelligènce et de la conscience hu-                                                  | 321          |
| Questions soulevées par le dogme de la consubstantialité.                                                            | 323          |
| Volenté simple ou double de Jésus-Christ.                                                                            | 323          |
| La dispute scule donne de l'importance à l'hérévie et au dogme.                                                      | ib.          |
| Synésius, philosophe.                                                                                                | · 324        |
| — Il est sacré évêque malgré lui.                                                                                    | 325          |
| — Ses opiniems.                                                                                                      | 826          |
| Rivalité entre l'église grecque et la latine.                                                                        | 328          |
| Émeute des chrétiens sous Tibère.                                                                                    | 319          |
| Jean-le-Jenneur, patriarche de Constantinople, se fast appeler éséque                                                | ı            |
| universel.                                                                                                           | 330          |
| Celui de Rome l'excommunie de ce chef.                                                                               | <b>3.</b>    |
| L'empereur assassin Phoess confère ce titre à l'évêque de Rome,                                                      | <i>ib.</i>   |
| Les juiss d'Antioche égorgent les chrétiens.                                                                         | 331          |

•

•

.

| · ·                                                                                             | Pages. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| L'église de Rome ne travaille qu'à augmenter son pouvoir.                                       | 333    |
| Héraclius, empereur.                                                                            | 33 🕻   |
| Chapitre II. Eutychianisme de Syrie.                                                            | 3,76   |
| Les sectaires poussent Héraclius au monothélisme.                                               | 337    |
| Rome soutient le dogme de deux volontés en Jésus-Christ.                                        | 338    |
| Reproches d'inconséquence, adressés par les monophysites aux mo-<br>nothélites.                 | 339    |
| Concile monothélite à Alexandrie.                                                               | 340    |
| - Concile opposé à Jérusalem.                                                                   | 34 r   |
| Le pape Honorius, monothélite.                                                                  | ib.    |
| Héraclius défend, par un édit, de parler des natures et des volontés de Jésus-Christ.           | 342    |
| Écshèse monothélite, imposée par Héraclius aux Occidentaux qui la répudient.                    | 344    |
| Pyrrhus, patriarche de Constantinople, trempe dans une révolu-<br>tion de palais et est chassé. | 345    |
| Rome et l'Afrique condamnent le monothélisme.                                                   | ib.    |
| Pyrrhus se convertit au catholicisme à Rome, pour être replacé sur son siège.                   | 346    |
| -N'ayant obtenu que la communion des sidèles, il se resait mo-<br>nothélite.                    | 347    |
| Excommunication effroyable, prononcée contre lui par l'é-<br>vêque de Rome.                     | ib.    |
| — Cet évêque excommunie également le nouveau patriarche.                                        | 348    |
| Type, loi de silence, imposé par Gonstant.                                                      | ib_    |
| ,—L'Occident le repousse.                                                                       | 349    |
| Concile à Rome, qui excommunie tous les patriarches orientaux et condamne le monothélisme.      | 350    |
| Le pape et ses partisans, conduits à Constantinople, cruellement maltraités et exilés.          | ib.    |
| Chapitre III. Constantin Pogonat veut imposer l'orthodoxie des Occi-                            |        |
| dentaux aux Grecs.                                                                              | 352    |
| Sixième concile œcuménique.                                                                     | 354    |
| Le monothélisme condamné.                                                                       | 355    |
| Excemmunication des monothélites.                                                               | 856    |
| Concile de la Coupole.                                                                          | 357    |
| - Ses canons disciplinaires sont reçus par l'église orientale.                                  | ib     |
| -L'église accidentale les rejette.                                                              | 358    |

| DES MATIÈRES.                                                                        | 41<br>Pages. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -Le pape ne les accepte ni ne les condamne.                                          | 359          |
| Révolution mi-politique, mi-sacerdotale, à Constantinople.                           | ib.          |
| Philippicus fait casser par un concile le sixième œcuménique, et ré-                 |              |
| tablit le monothélisme.                                                              | . 360        |
| Un second concile anathématise cette assemblée générale, avec tous                   |              |
| ceux qui y avaient assisté et ceux qui s'y soumettaient.                             | 361          |
| Nouveau schisme entre les Latins et les Grecs.                                       | 362          |
| Germain, patriarche de Constantinople, est chassé avec l'empereur                    |              |
| Artémius qui le protégeait.                                                          | 3,63         |
| Fin du monothélisme.                                                                 | ib.          |
| Mahomet.                                                                             | 364          |
| LIVRE XIII. — LES ICONOCLASTES.                                                      |              |
| Chapitre I: Il faut juger les hommes et les événemens avec les idées                 |              |
| du temps.                                                                            | 368          |
| Les écrivains gentils ne se décidèrent que difficilement à prendre                   |              |
| l'existence des chrétiens en considération sérieuse.                                 | ib.          |
| - Ceux-ci n'avaient ni temples, ni autels, ni simulacres.                            | 370          |
| — Leurs pratiques, aux premiers siècles.                                             | 371          |
| —Leur idolâtrie, au huitième.                                                        | 375          |
| L'autorité religieuse domine le pouvoir civil.                                       | 376          |
| —Les lois sont impuissantes contre cet abus.                                         | 377          |
| Licinius.                                                                            | ib.          |
| Julien.                                                                              | 379          |
| Valentinien.                                                                         | ib.          |
| Valens.                                                                              | 380          |
| Reliques.                                                                            | 381          |
| Baptême et communion des morts.                                                      | ib.          |
| L'église, dans l'origine, rejetait toute relation entre les vivans et les trépassés. | 382          |
| Léon l'Isaurien.                                                                     | 384          |
| -Il fait traîner les juiss et les montanistes au baptême.                            | 385          |
| Guerre faite aux images par le mahométan Izid.                                       | ib.          |
| Édit de Léon contre les images.                                                      | 386          |
| Le pape Grégoire II l'anathématise et lui ôte la souveraineté                        |              |
| de l'Italie.                                                                         | 3 <b>8</b> 7 |
| Alliance entre les Romains et les Lombards contre les Grecs.                         | 388          |
| Persécutions de Léon.                                                                | ib.          |

| ų-<br>π'n | meute.                                                                                  | Pages.<br>389 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           | roscriptions.                                                                           | 390           |
|           | bolition du culte des saints et des reliques.                                           | ib.           |
| No        | oles supplémentaires.                                                                   |               |
| •         | Nº 1. Culte des images.                                                                 | 391           |
|           | Opinion des saints pères.                                                               | 392           |
|           | Doctrine de l'église.                                                                   | 393           |
| •         | Nº 2. Séjour des ames en attendant le dernier jugement.                                 | 395           |
| Cha       | pitre II. Le patriarche Germain.                                                        | 397           |
|           | Convaincu de l'inutilité de ses efforts pour soutenir les images,                       | 2.0           |
| _         | il abdique.                                                                             | 398           |
|           | e pape Grégoire consolide le schisme et son pouvoir en Italie.                          | 399           |
| I         | L'empereur Léon soustrait les villes de son empire, en Italie, à la ju-                 | :2            |
|           | ridiction de l'église romaine.                                                          | ib.           |
|           | Nouvelles proscriptions en Orient.                                                      | 400           |
|           | Grégoire III fait reprocher aux princes grecs leurs hérésies.                           | ib.           |
|           | Un concile à Rome excommunie tous les ennemis du culte des images.                      | <b>Lo</b> x   |
| (         | Constantin Copronyme.                                                                   | 402           |
| 7         | I'yrannie de la force même éclairée, agissant contre l'intelligence même dans l'erreur. | 403           |
|           | Constantin, chassé par Artabasde.                                                       | ü.            |
|           | - Remonté sur le trône, il se veuge horriblement.                                       | 406           |
| \$        | Septième concile œcuménique des iconoclastes.                                           | 405           |
|           | Il abolit le culte des images.                                                          | 406           |
| ]         | Les Francs fondent le domaine temporel des papes.                                       | 407           |
| (         | Constantin force les moines au mariage.                                                 | 408           |
| ]         | Les croix abattues; les reliques détruites.                                             | 409           |
|           | Supplice affreux du patriarche Constantin.                                              | 410           |
|           | Un concile à Rome anathématise le septième concile des Grecs.                           | ib.           |
| :         | Le pape Constantin, condamné et cruellement maltraité comme anti-<br>pape.              | 411           |
| •         | Léon, ami des images et des moines, succède à Constantin Copro-                         | •             |
|           | nyme.                                                                                   | 413           |
|           | Il se fait iconoclaste et devient persécuteur.                                          | ih.           |
| Ch        | hapitre III. Irène embrasse le parti des adorateurs des images.                         | 414           |
|           | Préparatifs pour un concile général.                                                    | 415           |
|           | Pervoir des panes de Rome.                                                              | 416           |

| DES MATIÈRES.                                                                                                      | 48                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                    | Pages.             |
| Le peuple de Constantinople dissout par la force le concile as-<br>semblé.                                         | 4 - C              |
| — Il est transféré à Nicée.                                                                                        | 416<br>418         |
| Les iconoclastes condamnés.                                                                                        | ib.                |
| Constantin chasse sa mère Irène.                                                                                   |                    |
| - Intrigues de celle-ci pour ressaisir le pouvoir.                                                                 | 419<br>ik.         |
| Divorce de Constantin.                                                                                             | 420                |
| —Irène le fait condamner par les moines, s'empare de lui et le livre à la mort.                                    |                    |
| Concile à Francfort.                                                                                               | 421                |
| —Il condamne le culte des images et ses partisans.                                                                 | 423                |
| — Autre concile latin dans le même sens.                                                                           | ib.                |
| Les moines conjurés contre l'empereur Nicéphore.                                                                   | 425                |
| — Ils sont exilés par un concile.                                                                                  | ib.                |
| Nicéphore vexe le clergé et les moines.                                                                            | 426                |
| - Michel les protége.                                                                                              | ib.                |
| Lois de mort contre les hérétiques.                                                                                | 427                |
| — Ils se soulèvent et sont battus.                                                                                 | 428                |
| Léon l'Arménien.                                                                                                   | 429                |
| —Il fait une guerre acharnée aux images.                                                                           | 430                |
| Opposition du patriarche.                                                                                          | 431                |
| Concile général des iconomaches.                                                                                   | 432                |
| — Sur ses décisions, la persécution devient plus cruelle.<br>— Michel l'Amorrhéen et Théophile suivent ses traces. | <i>і</i> д.<br>433 |
| Concile de Paris contre les images.                                                                                | 434                |
| Le pape Anastase fait briser les statues et gratter les peintures, à                                               | 404                |
| Rome.                                                                                                              | ib.                |
| Michel et Théodora, sa mère, rétablissent le culte des images.                                                     | iš.                |
| Note supplémentaire.                                                                                               |                    |
| Opposition des Occidentaux au culte des images.                                                                    | 438                |
| Le pape n'ose pas s'expliquer.                                                                                     | ib.                |
| LIVRE XIV. — Grand schisme entre les églises grecque et latine.                                                    |                    |
| hapitre unique. La révolution politique qui sépare l'Italie de l'em-                                               |                    |
| pire d'Orient, est la vraie et unique cause du schisme entre les                                                   |                    |
| deux églises.                                                                                                      | 443                |
| Charlemagne,                                                                                                       | 444                |
| Les papes, entièrement absorbés par la politique.                                                                  | 445                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pages.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Photius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 446         |
| Le pape constitué juge entre ce patriarche et saint Ignace dont il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| avait occupé le siège.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 447         |
| Les légats romains, séduits par les Grecs, sont condamnés par le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| pape.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <i>i</i> 5. |
| Concile à Rome, qui excommunie Photius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 448         |
| Photius excommunie le pape.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i%.         |
| -Il est déposé par l'empereur grec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i's.        |
| -Il est anathématisé de nouveau à Rome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 449         |
| Soumission de l'empereur et du patriarche grecs au pape romain,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| au huitième concile œcuménique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450         |
| —Le peuple grec ne la ratific pas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 451         |
| Photius succède à saint Ignace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 453         |
| Le huitième concile universel des Grecs casse, d'accord avec le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| pape, le huitième concile universel des Latins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i3.         |
| Influence, richesses et pouvoir réel des papes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 454         |
| Institution des deux pouvoirs, et ses conséquences nécessaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 456         |
| Michel Cérulaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 459         |
| Rapprochemens intéressés entre les deux égliscs, du treizième à la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| moitié du quatorzième siècles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ıb.         |
| Procession du Saint-Esprit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 462         |
| -Les Grecs la veulent simple.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 463         |
| -Les Francs, teuant à ce qu'elle soit double, sorcent le pape à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| admettre ce nouveau dogme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ió.         |
| - Photius le combat avec ardeur pour mieux perpétuer le schisme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 465         |
| Massacres à cause du filioque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 466         |
| Haine implacable entre les Grecs et les Latins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 457         |
| Michel Paléologue accepte la double procession du Saint Esprit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 463         |
| Persécutions du pouvoir pour saire recevoir le silioque.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | io.         |
| Abus que fait le pape de son autorité sur les Grecs réunis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | is.         |
| Andronic, fils de Michel, abolit jusqu'à la mémoire de la réunion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 470         |
| Nouvelle tentative de Manuel Paléologue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iν.         |
| Réunion opérée au concile de Florence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 471         |
| — Le clergé grec refuse de s'y soumettre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 472         |
| Prise de Constantinople par les Turcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ib.         |
| The state of the s |             |

### TOME IV.

#### ÉPOQUE II.

LES CHRÉTIENS LATINS ET LEURS CONCILES, LES CATHOLIQUES ROMAINS ET LEURS PAPES, APRÈS CHARLEMAGNE.

#### PREMIÈRE PARTIE. - POLITIQUE.

# LIVRE I. — Neuvième, dixième, et une partie du onzième siècle.

| Chapitre I. Les empéreurs païens étaient souverains et pontifes.                             | ĸ    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Le christianisme éleve sur le trône, brise l'unité sociale.                                  | 2    |
| Devenus chrétiens, les empereurs se font sectaires.                                          | 6    |
| Ambitieuse servilité des évêques.                                                            | ib.  |
| Les papes, monarques absolus pour le spirituel.                                              | 5    |
| — Ils menacent les trônes.                                                                   | ib.  |
| Comment ils devinrent puissans.                                                              | 6    |
| -Forts coutre le despotisme, ils préparent leur chute en se fai-<br>sant despotes eux-mêmes. | . T  |
| Charlemagne.                                                                                 | ib.  |
| — Il met des bornes à l'autorité religieuse qu'il avait créée.                               | 8    |
| — Après lui, tout se confond.                                                                | 10   |
| Conciles du neuvième siècle.                                                                 | II   |
| Rébellion des fils de Louis-le-Débonnaire.                                                   | 13   |
| - Grégoire IV les favorise.                                                                  | 14   |
| Menaces des évêques français contre le pape.                                                 | ib.  |
| Louis, excommunié et déposé.                                                                 | 15   |
| -Il est absous et réhabilité.                                                                | 16   |
| L'empereur Lothaire déposé à Aix-la-Chapelle.                                                | ·17  |
| Chapitre II. Concile à Savonières.                                                           | 19   |
| Charles le-Chauve traite avec hauteur le pape Adrien H.                                      | ib.  |
| Il est couronné empereur par Jean VIII, pour de l'argent.                                    | 21   |
| — Il se sert du pape pour humilier le clergé français.                                       | 22   |
| Jean VIII, entièrement dévoué à la France.                                                   | 23   |
| Il est maltraité par les Allemands et les Italiens.                                          |      |
| Il cherche à se venger.                                                                      |      |
| Jalousie entre le pape et l'archevêque de Milan.                                             | 26   |
| Le pape Formose; ennemi des Français.                                                        | 27   |
| — Il appelle le roi de Germanie.                                                             | 28   |
| Dixième siècle.                                                                              | , 29 |
|                                                                                              | -    |

|                                                                                      | Pages.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Les papes, ignorans et corrompus.                                                    | 29          |
| Othon-le-Grand, empereur.                                                            | 30          |
| Notes supplémentaires.                                                               |             |
| No 1. Ignorance des prélats et du clergé romain.                                     | 3:          |
| N° 2. Corruption du clergé chrétien et de son troupeau.                              | 33          |
| Chapitre III. Onzième siècle.                                                        | 36          |
| Différends entre le saint siège et l'archevêque de Milan.                            | ib          |
| Celui-ci se fait justice les armes à la main.                                        | 37          |
| -Nouveaux exemples de la même rivalité.                                              | 38          |
| Rixe entre les partisans des évêques lombards et ceux du pape.                       | 39          |
| Léon IX veut exterminer les Normands.                                                | iB.         |
| Les papes peuvent-ils faire la guerre?                                               | 40          |
| Nicolas II protége les Normands.                                                     | 41          |
| Donation de Constantin.                                                              | 43          |
| Ambition d'Étienne IX, imitée dans la suite par Nicolas III et                       | •           |
| Alexandre VI.                                                                        | 44          |
| Le moine Hildebrand fait un pape.                                                    | 45          |
| -L'impératrice Agnès en fait un autre.  Prophétie maladroite de saint Pierre Damien. | 46          |
| La cour se soumet au pape des prêtres.                                               | 48<br>ib.   |
| Za com so some and pupe not promote                                                  |             |
| LIVRE II. — GRÉGOIRE VII.                                                            |             |
| Chapitre I. — Puissance progressive des papes.                                       | <b>5</b> 1  |
| Hildebrand.                                                                          | 52          |
| -Il s'attache au parti impérial.                                                     | 54          |
| —Maître de la personne d'Alexandre II, il s'oppose à la cour.                        | 55          |
| — Cent cinquante ans de guerre sont le résultat de ses idées                         |             |
| théocratiques.                                                                       | ib.         |
| — Cardinal, il était déjà maître absolu.                                             | 56          |
| Investitures ecclésiastiques.                                                        | <i>ib</i> . |
| Les empereurs nomment les papes.                                                     | 58          |
| —Lois ecclésiastiques qui les y autorisent.                                          | 90          |
| -Dispute remarquable à ce sujet.                                                     | 62          |
| - Document apocryphe, invoqué en faveur des empereurs,                               | 63          |
| Note supplémentaire.                                                                 |             |
| Élection des évêgues.                                                                | 65          |

| des matières.                                                                                                          | 47            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| Chapitre II. Prétentions de Grégoire à un double despotisme.                                                           | Pages.        |   |
| — Sa lutte contre les grands à Rome.                                                                                   | 7 I<br>72     |   |
| —Il condamne les investitures.                                                                                         | 73            | • |
| Plaintes de l'empereur.                                                                                                | 74            |   |
| Henri IV fait excommunier Grégoire VII.                                                                                | 75            |   |
| Tumulte au concile de Rome.                                                                                            | 76            |   |
| Le pape excommunie l'empereur et le dépose.                                                                            | ib.           | • |
| Les prétentions du sacerdoce ajoutent un nouveau motif de divisions et de haines à ceux déjà existans dans la société. | 77            |   |
| Isidore Mercator.                                                                                                      | 78            |   |
| Fausses décrétales.                                                                                                    |               |   |
| - Évidence de leur fausseté.                                                                                           | 79<br>.ib.    |   |
| Privilége supposé de l'abbaye de Saint-Médard.                                                                         | 8 r           |   |
| Note supplémentaire.                                                                                                   |               |   |
| Les fausses décrétales.                                                                                                | 83            |   |
| Chapitre III. Les Allemands abandonnent l'empereur.                                                                    | 86            |   |
| —Les Italiens le soutiennent.                                                                                          | · ib.         |   |
| Henri s'humilie devant le pape.                                                                                        | .88           |   |
| Dureté de Grégoire VII.                                                                                                | 89            | • |
| Henri est absous, mais non réhabilité.                                                                                 | 90            |   |
| -A cette époque, la foi ôtait aux princes la possibilité de ré-                                                        |               |   |
| sister aux papes, comme elle fournissait aux papes le moyen                                                            |               |   |
| de dominer les princes.                                                                                                | 92            |   |
| Monomanie de soumission au saint siége, qui s'empare de presque                                                        | •             |   |
| tous les souverains, vers le milieu du onzième siècle.                                                                 | 93            |   |
| Les Italiens refusent d'obéir à Grégoire.                                                                              | 95            |   |
| L'empereur reprend courage.                                                                                            | 96            |   |
| Révolte en Allemagne.                                                                                                  | ib.           |   |
| Grégoire ne reconnaît, ni Henri, ni Rodolphe que les Allemands lui                                                     |               |   |
| opposaient.                                                                                                            | 97,           |   |
| — Il charge ses légats de prononcer entre les deux concurrens à l'empire.                                              | . O. Q        | , |
| -Son alliance avec les Normands                                                                                        | . 98<br>. 100 |   |
|                                                                                                                        | •             |   |
| Chapitre IV. Guerre civile et religieuse.                                                                              | 102           |   |
| Concile à Rome,                                                                                                        | xo3           |   |
| Excommunication de Henri, et reconnaissance de Rodolphe, roi de                                                        |               |   |
| Germanie.                                                                                                              | ib,           |   |
| •                                                                                                                      |               |   |
| •                                                                                                                      |               |   |
| ·                                                                                                                      |               |   |
|                                                                                                                        |               |   |

| •                                                |                       | Pages.        |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Henri fait un pape pour l'opposer à Grégoire.    | •                     | 106           |
| Grégoire déposé au concile de Brixen.            |                       | ib.           |
| Reproches de Henri au pape.                      |                       | 108           |
| Le pape prédit la mort de Henri.                 |                       | 109           |
| Rodolphe succombe.                               | •                     | 110           |
| Henri en Italie.                                 |                       | rrr           |
| Fermeté du pape.                                 | •                     | 112           |
| Prise de Rome et couronnement de Clément I       | II.                   | .113          |
| Rome saccagée par les Normands, alliés de Gi     | régoire.              | ib.           |
| Mort de Grégoire VII.                            |                       | . 115         |
| Ghapitre V. Grégoire, jugé par ses contemporair  | 18. ·                 | 118           |
| — Accusations contro lui. "-'                    | •                     | <b>719</b>    |
| —Ses maximes.                                    | 1                     | 121           |
| · — Dépositions des rois.                        |                       | x 2 3         |
| — Reproches injustes.                            | .,                    | 125<br>126    |
| -— Ses miracles.                                 | •                     | 127           |
| — Sa canonisation.                               | –                     | ib.           |
| Opposition de la France au nouveau saint.        |                       | 60.           |
| Note supplémentaire.                             |                       |               |
| Perpétuité des doctrines de l'église romaine.    |                       | , x29         |
|                                                  |                       |               |
|                                                  | es investitures.      |               |
| Chapitre I. Après Grégoire VII, il fut facile de | suivre la route qu'il | •             |
| avait tracée.                                    |                       | ' <b>‡3</b> ¤ |
| Grégoire VII n'a fait que proclamer les idées    | de son siècle.        | 13 <b>2</b>   |
| Caractère de Grégoire.                           | •                     | 133           |
| Opposition à la clérocratie, du vivant même d    | le ce pape.           | ib.           |
| Le progrès des lumières a détruit le sacerdotal  | lisme.                | 134           |
| Conciles qui s'anathématisent réciproquement.    |                       | <b>135</b>    |
| -Lattes à main armée qui en sont la suite        | • .                   | ib.           |
| Victor III.                                      | . , 1 6               |               |
| —Il bat et chasse Clément III.                   |                       | ib.           |
| Urbain II succède à Victor.                      | 1 4 5 m (m) . 11      | .,138         |
| L'empereur et son pape, excommuniés.             | , £                   | ib.           |
| La comtesse Mathilde, protectrice du saint si    | ège, est vaincie par  | ,             |

| DES MATIÈRES.                                                                                | 49            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                              | Pages.        |
| -Elle fait révolter Conrad contre l'empereur, son père.                                      | 140           |
| L'impératrice accuse son mari, devaut le pape, d'actions déshon-<br>nêtes.                   | - 4 -         |
| -Elle est absoute au concile de Plaisance.                                                   | 141           |
|                                                                                              |               |
| Note supplémentaire.                                                                         | •             |
| Aveux de la reine Theutberge.                                                                | 144           |
| Comment les personnes mariées doivent remplir le devoir con-                                 | A P           |
| jugal.<br>Divorce.                                                                           | x45           |
| Sanchez; le P. Benedicti; Olivier Maillard.                                                  | 147<br>. ib.  |
| banchez, le l'. Deneulcu, Onviel Maniain.                                                    |               |
| Chapitre II. Conrad, couronné roi d'Italie.                                                  | <b>150</b>    |
| —Le pape le protège, et reçoit ses sermens.                                                  | ib.           |
| Ambition de Mathilde.                                                                        | 150           |
| Malheurs de Conrad.                                                                          | . <i>ib</i> . |
| Concile à Rome.                                                                              | 152           |
| Extinction du schisme de l'église romaine.                                                   | r <b>5</b> 3  |
| Malédictions de Prichal II.                                                                  | 154           |
| —Il armo denri V contre son père.                                                            | ib.           |
| Plainte Juchantes de l'empereur.                                                             | 155           |
| -Il est excommunié et déposé.                                                                | 157           |
| Lettre de l'empereur au roi de France.                                                       | <b>158</b>    |
| —Autre lettre, à son fils.                                                                   | 164           |
| Autre, aux barons de l'empire.                                                               | 165           |
| Note supplémentaire.                                                                         |               |
| Pourquoi Mathilde répudia Guelphe.                                                           | 167           |
| Chapitre III. Fermeté du clergé de Liège.                                                    | 169           |
| Henri IV meurt.                                                                              | 172           |
| Les restes de Clément III, exhumés par Paschal II, parce qu'ils fai-<br>saient des miracles. |               |
|                                                                                              | 173           |
| Paschal et Henri V se disputent les droits qu'ils avaient arrachés à l'empereur défunt.      | 174           |
| · Le pape renonce aux droits réguliens, et l'empereur à celui des in-                        | ,             |
| vestitures.                                                                                  | 175           |
| Henri V à Rome.                                                                              | <b>177</b>    |
| Troubles.                                                                                    | ib.           |
| Le pape, prisonnier.                                                                         | .178          |
| Massacres.                                                                                   | 179           |

d

1

•

| Le pape cède les investitures.                                                                        | F179       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Accusé d'hérésie, il se rétracte.                                                                     | 181        |
| Chapitre IV. Concile de Latran.                                                                       | 183        |
| Les investitures condamnées.                                                                          | 184        |
| Aveux remarquables du pape.                                                                           | 185        |
| Guerres de religion en Allemagne.                                                                     | 187        |
| L'empereur à Rome.                                                                                    | 188        |
| Nouveau schisme.                                                                                      | 189        |
| Guerre entre les deux papes.                                                                          | <i>ъ</i> . |
| Anathèmes.                                                                                            | 190        |
| Concile à Reims.                                                                                      | ib.        |
| Calixte II, vainqueur, se venge cruellement de Grégoire VIII.                                         | 191        |
| L'empereur est fercé de renoncer aux investitures.                                                    | 192        |
| Premier concile œcuménique de Latran.                                                                 | 193        |
| LIVRE IV. — Guerre entre le sacerdoce et l'empiré.                                                    |            |
| Chapitre I. — Égoïsme des passions de corps et leur perpétuité.                                       | 195        |
| - Exaltation de ces passions par l'association cléricale.                                             | 196        |
| Cruelle inflexibilité des prêtres.                                                                    | 197        |
| Mort de Henri V.                                                                                      | ib.        |
| Haine des papes contre la maison de Souabe.                                                           | ib.        |
| Lothaire, empereur.                                                                                   | 198        |
| — Conrad III lui succède, par l'ingratitude du sai <b>nt tièg</b> e envers<br>l'héritier de Lothaire. | 199        |
| Les guelfes et les gibelins.                                                                          | 200        |
| Frédéric Barberousse.                                                                                 | 202        |
| —Il se brouille avec le pape.                                                                         | ib.        |
| Insolence du pape et de ses légats.                                                                   | 203        |
| Manifeste de l'empéreur.                                                                              | 205        |
| Troubles à Rome.                                                                                      | 206        |
| Schisme.                                                                                              | 208        |
| La couronne de Naples et de Sicile, réunie à celle d'Allemagne.                                       | 209        |
| Dépit d'Urbain III.                                                                                   | ' i        |
| Jérusalem prise par les Turcs.                                                                        | 210        |
| Henri VI, insulté par le pape qui le couronnait.                                                      | 211        |
| L'empereur cède Tusculum au pape.                                                                     | 212        |
| Le pape le donne aux Romains qui voulaient le saccager.                                               | ib.        |
| •                                                                                                     |            |

| DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pages.      |
| Chapitre II. Ambition d'Innocent III.  — Il profite des guerres civiles d'Allemagne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214<br>ib.  |
| Frédéric II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Bataille de Bouvines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217         |
| Quatrième concile de Latran.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Différends entre Frédéric et le pape.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 219<br>220  |
| Fautes des croisés en Terre-Sainte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220<br>221  |
| Le pape excite la seconde ligue lombarde contre l'empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 222         |
| Grégoire IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ib.         |
| — Il excommunie Frédéric.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 223         |
| —Il le dépose, et délie ses sujets du serment de fidélité.'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 224         |
| Le pape empêche l'empereur de vaincre les Turcs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ib.         |
| —Il lui fait la guerre en Italie, pendant que l'empereur se bat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| pour l'église centre les infidèles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 226         |
| Note supplémentaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1           |
| Conciles de Latran, me et res œcuméniques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 228         |
| Châpitre III. Frédéric obtient Jérusalem des mahométans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230         |
| -Le pape l'accable d'injures.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 431         |
| La Terre-Sainte interdite, comme appartenant à un excommunié.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b> 32 |
| Le pape est buttu par l'empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 233         |
| Frédéric protége le pape contre les Romains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 234         |
| Grégoire IX fait révolter le fils de l'empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 236         |
| Excommunication solennelle de Frédéric II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 237         |
| —Croisade contre lui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 239         |
| Précautions de l'empereur contre les menées du clergé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240         |
| Vacance du saint siège.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 242         |
| Innocent IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 243         |
| Calomnies contre Frédéric II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ib.         |
| Chapitre IV. Concile œcuménique à Lyon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 245         |
| Défense de Frédéric.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 246         |
| —Sentence terrible prononcée contre lui.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 247         |
| Innocent IV fait élire un autre empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250         |
| Guerre civile en Allemagne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 251         |
| Le pape excite les Turcs contre Frédéric.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 252         |
| Murmures des peuples contre la tyrannie et les exactions du clergé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ib.         |
| - Associations pour s'y opposer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ib          |
| Le pape veut faire assassiner l'empereur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 154         |
| - grant and a second a second and a second a |             |

| •                                                                                               | Pages.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Outrages des prêtres contre ce prince.                                                        | 255               |
| Mort de Frédéric II.                                                                            | 257               |
| Chapitre V. Conrad, fils de Frédéric, persécuté par le saint siège.  — Croisade pour le perdre. | 259<br>ib.        |
| Le pape donne la Sicile, d'abord à la France, puis à l'Angleterre.                              | 261               |
| Conrad meurt.                                                                                   | ib.               |
| Alexandre IV.                                                                                   | 263               |
| — Il fait la guerre à Mainfroi, roi de Sicile.<br>— Et aux gibelins d'Italie.                   | <i>ib.</i><br>264 |
| Eccelin de Romano.                                                                              | ib.               |
| Prétentions de Jacob Erlandsen, évêque de Lunden.                                               | 265               |
| Concile de Vedel en Jutlande.                                                                   | ib.               |
| Le saint siège soutient la révolte du clergé danois.                                            | 266               |
| Le pape fait ruisseler le sang en Italie et en Allemagne.                                       | ib.               |
| Urbain IV donne la Sicile à Charles d'Anjou.                                                    | 267               |
| Clément IV.                                                                                     | <b>26</b> 9       |
| Mainfroi est vaincu et tué.                                                                     | ib.               |
| Cruautés de Charles, pour obéir au pape.                                                        | 270               |
| Corradin excommunié.                                                                            | 271               |
| — Vaincu par les Français et les troupes papales, il est décapité.                              | 272               |
| Note supplémentaire.                                                                            |                   |
| Mort d'Innocent IV.                                                                             | 274               |
| Le pape au purgatoire.                                                                          | . છે.             |
| LIVRE V. — Les Guelfes et les Gibelins.                                                         |                   |
| Chapitre I. Triomphe du sacerdoce sur l'empire.                                                 | 277               |
| Les rois défendent leurs droits contre le saint siége.                                          | ib.               |
| Politique ambitieuse des papes.                                                                 | 278               |
| Leur domination décheoit, à mesure que le nombre de ceux qui la leur disputent augmente.        | 279               |
| Grégoire X.                                                                                     | 280               |
| —Quel était son pouvoir temporel?                                                               | ib.               |
| Rodolphe d'Hapsbourg.                                                                           | 281               |
| Second concile œcuménique de Lyon.                                                              | 282               |
| Réconciliation politique de l'église grecque avec l'église latine.                              | 283               |
| Jean XXI calomnié par les moines.                                                               | 285               |

| DES MATIÈRE                                            | <b>45.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicolas III.                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Il se fait céder tous les droits des emp<br>glise.   | pereurs aux états de l'é-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Népotisme.                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le pape se brouille avec Charles d'Anjeu.              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                | <b>;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| papitre II. Tyrannie des Français en Sicile.           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Jean de Procida trame leur perte.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| —Il est soutenu par le saint siège.                    | 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Martin IV, ennemi des gibelins.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| —Il leur fait une guerre cruelle.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -Sac de Forli qui leur avait donné asil                | le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vepres siciliennes.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tous les ennemis des Angevins, excommun                | iés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Duel autorisé par le saint siégé                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Les états du roi d'Arragon, donnés à la Fra            | ance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Excommunications imprudentes, laucées co               | ntre les Sicilians,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Croisade honteuse-contre les Espagnols.                | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Note supplémentaire.                                   | ,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Le duel enprouvé per l'église                          | क्रिकेट प्रदेश कर्में क्रिकेट कर्में क्रिकेट कर्में क्रिकेट कर्में क्रिकेट कर्में क्रिकेट कर्में क्रिकेट कर्मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Note supplémentaire.<br>Le duel approuvé par l'église. | The same of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| apitre III. Le pape s'oppose à la paix entre           | l'Espagne et la France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gibelinisme de Nicolas IV.                             | (86 ° ) (10 ° ) (10 ° )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Il force Charles H d'Anjou au parjure                  | to the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sanglante inimitié entre les Colonna et les C          | Orsini. 48 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                        | and the state of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -Les cardinaux le forcent d'abdiquer                   | Commence of a spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Boniface VIII.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| —Il fait enfermer Célestin.                            | in the contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Affaires de Sicile.                                    | Secretary to the second part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grandt, archevêque de Lunden, emprisons                | né par Éric-le-Pieux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Éric, condamné par Boufface VIII: (, 10-1)             | may be an in the sail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                                                      | 1, 1, 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Il se sommet, et est, absous.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Proscription des Golonne.                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Proscription des Golonne.  — Défense de ceux-ci.       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Proscription des Golonne.                              | the second of th |

| Réponse du roi.                                                      | 32           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Le pape cherche à s'excuser.                                       | il           |
| — Il s'immisce dans les affaires de la France.                       | 33           |
| Extravagante bulle Unam sanciam.                                     | <b>3</b> 3   |
| Mesures rigoureuses de Philippe-le-Bel.                              | <b>3</b> 3   |
| Le pape, accusé d'hérésie et de plusieurs crimes.                    | 33           |
| -Il excommunie et dépess Philippe.                                   | 33           |
| Le roi fait insulter et maltraiter le pape à Anagni.                 | 33           |
| Boniface VIII meurt furieux.                                         | 34           |
| Benoît XI annule tous les actes de son prédécesseur.                 | 34           |
| —Il émet en partie les mêmes etes.                                   | ib           |
| Benoît est empoisonné.                                               | 34           |
| LIVRE VI. — Translation by Stage by France.                          |              |
| Chapitre I. Moderne captivité de Babylone.                           | 34           |
| Effets de la translation du saint siége sur le pouvoir temporei des  | J            |
| papes.                                                               | ib           |
| —Son influence sur la religion.                                      | 348          |
| Position des papes vis-à-vis des rois chrétiens.                     | 349          |
| Philippe-le-Bel vend la papauté à Clément V.                         | 351          |
| Conditions de ce marché.                                             | 359          |
| La cour romaine, fixée en France, est toute compesée de Français.    | 353          |
| Affaires d'Italie.                                                   | 355          |
| Bologne excommunié.                                                  | ib           |
| Bulle terrible contre les Vénitiens.                                 | 356          |
| Ils se font absoudre pour de l'argent.                               | 357          |
| Injustices du pape.                                                  | ib.          |
| Guerres contre les gibelins.                                         | 358          |
| Chapitre II. Le pape donne l'empire grec aux Français.               | 360          |
| Les cardinaux s'opposent à l'instruction du procès de Beniface VIII. | 361          |
| -Philippe-le-Bel force le pape à receve les accusations.             | ib.          |
| Boniface VIII est absous au concile de Vienne.                       | 362          |
| Prescription des templiers.                                          | 364          |
| Cinquante-six chevaliers sont brûlés vifs.                           | 365          |
| Jacques Molay.                                                       | 3 <b>6</b> 6 |
| L'ordre du Temple est supprimé.                                      | 367          |

| DES MATIÈRES.                                                     | 55<br>Pages,  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Le pape fait un empéreur pour l'apposer au roi de France et aux   |               |
| guelfes.                                                          | 368           |
| Menaces de Philippe-le-Bel.                                       | 370           |
| Clément redevient guelfe.                                         | ib.           |
| Prétentions du pape à l'omnipotence.                              | 37=           |
| Caractère de Clément V.                                           | 372           |
| Note supplémentaire:                                              |               |
| La simonie.                                                       | 374           |
| Chapitre III. Fourberies du cardinal d'Ossat.                     | 377           |
| —Il devient pape sous le nom de Jean XXII.                        | 378           |
| —Sa mauvaise foi.                                                 | ib.           |
| Le pape, vicaire de l'empire.                                     | 379           |
| Jean XXII, ennemi acharné des gibelins.                           | <b>38</b> 1   |
| Anathèmes contre les Visconti-                                    | 382           |
| Croisade.                                                         | 383           |
| Louis de Bavière.                                                 | 384           |
| -Motifs de la haine du pape contre cet empereur.                  | 385           |
| —Le pape l'excommunie à plusieurs reprises.                       | 386           |
| Les croisés se livrent à toutes sortes d'excès.                   | . <b>38</b> 7 |
| Jean XXII est accusé d'hérésie par l'empergur.                    | 388           |
| Louis de Bavière, couronné à Rome.                                | ib.           |
| —Il fait déposer le pape.                                         | 3 <b>9</b> 0  |
| Le pape, condamné à mort.                                         | ib.           |
| Nicolas V.                                                        | 391           |
| — Ce pape est livré à Jean XXII, son rival.                       | 392           |
| Ambition et cupidité de celui-ci.                                 | <b>3</b> 93   |
| Annates.                                                          | 394           |
| Prétentions des prêtres danois à l'inviolabilité.                 | 395           |
| Note supplémentaire.                                              |               |
| Bénéfices ecclésiastiques.                                        | 397           |
| Chapitre IV. Caractère de Benoît XII.                             | 399           |
| Il confirme les censures contre Louis de Bavière.                 | 400           |
| Efforts des Allemands pour se soustraire au despotisme pontifical | ib.           |
| Absolution des Visconti.                                          | - 40I         |
| Richesses de Benoît.                                              | ib.           |
| Clément VI excommunie Louis de Bavière.                           | 402           |
| —Il fait prêcher la croisade contre lui.                          | 403           |

.

|                                                                                           | Pages.                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| -Il excite la guerre civile en Allemagne.                                                 | 403                        |
| Cola de Rienzo.                                                                           | 404                        |
| Horribles malédictions de Clément VI.                                                     | ib.                        |
| Les cardinaux se battent en plein consistoire.                                            | 406                        |
| Lois des Florentins contre les immunités du clergé.                                       | 409                        |
| Les Visconti, neveux du seigneur de Milan, anathématisés mande.                           | à sa de-                   |
| Lettre du diable au pape.                                                                 | 410                        |
| Mœurs de Clément VI.                                                                      | 411                        |
| - Il excommunie Waldémar III. "                                                           | ib,                        |
| — Ce prince se fait protéger par le saint siège contre les                                | révoltés                   |
| de ses états.                                                                             | . <b>ib</b> .              |
| Notes supplémentaires.                                                                    | ·                          |
| No 1. La sœur de Pétrarque prostituée au pape.  Cette anecdote a été niée sans fondement. | 4.13<br>ib.                |
| No 2. Formules d'excommunication.                                                         | 414                        |
| Ravisseurs des biens de l'église.                                                         | 417                        |
| Les autels dépouillés; les saints maltraites.                                             | 419                        |
| No 3. Meurtre d'André de Hongrie, roi de Naples.<br>Le reine Jeanne et le pape.           | <b>42</b> 0<br><i>ib</i> . |
| Nº 4. Mœurs de la cour papale en France.                                                  | _ <b>42</b> 1              |
| Chapitre V. Innocent VI.                                                                  | 426                        |
| Excommunication des Ordelassi, et ses suites.                                             | ib.                        |
| Croisade.                                                                                 | 428                        |
| Défense de Césène par Cia, femme de François Ordelassi.                                   | ib.                        |
| -État de l'Italie à cette époque.                                                         | 429                        |
| Le seigneur de Milan, excommunié parce qu'il était puiss                                  | ant. 430                   |
| — Croisade contre lui.                                                                    | ib.                        |
| — Il méprise les foudres papales.                                                         | 431                        |
| L'anarchie et l'ignorance triomphent en Italie.                                           | 432                        |
| Trahisons des pasteurs de Grégoire XI.                                                    | 433                        |
| Les Florentins font révolter toute l'Italie contre le pape.                               | ib.                        |
| - Grégoire jure de les exterminer.                                                        | 435                        |
| -Bulle abominable contre eux.                                                             | 436                        |
| - Ils résistent courageusement.                                                           | 438                        |
| Conduite atroce des légats pontificaux.                                                   | ib.                        |
| Pillage de Faenza.                                                                        | 440                        |

| Sac de Bolséna.  Notes supplémentaires.  No 1. Les Visconti, tyrans atroces, ne sont anathématisés que pour | 442  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Mo 1. Les Visconti, tyrans atroces, ne sont anathématisés que pour                                          |      |
| •                                                                                                           |      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                     |      |
| hérésie.                                                                                                    | 444  |
| Nº 2. Grossière ignorance des moines au quatorzième siècles                                                 | ibs. |
| •                                                                                                           |      |
| TOME V.                                                                                                     |      |
| LIVRE/VII. — Différends entre les papes et l'église (XVº SIÈCLE),                                           |      |
| Chapitre I. Les papes seuls profitent des victoires du parti sacerdotal.                                    | 2    |
| — Ils dominent despotiquement le clergé.                                                                    | ib.  |
| Les prêtres veulent ressaisir l'indépendance en demandant la ré-                                            |      |
| forme des abus.                                                                                             | 3    |
| -Ils manquent de prudence pour l'opérer.                                                                    | 4    |
| Martin V.                                                                                                   | ib.  |
| - Sa politique à l'égard de Naples.                                                                         | 5    |
| Martin craint le concile général.                                                                           | 7    |
| Haine d'Eugène IV contre les Colonna, et ses suites.                                                        | , δ  |
| Concile de Bâle.                                                                                            | 11   |
| —Il se constitue au-dessus du pape.                                                                         | ib.  |
| Menaces des pères de Bâle.                                                                                  | 12   |
| Le pape se soumet.                                                                                          | 13   |
| Chapitre II. Eugène IV est dépouillé de ses états.                                                          | 15   |
| Conduite tyrannique des prélats chargés de souteuir les intérêts du                                         |      |
| pape en Italie.                                                                                             | 16-  |
| Eugène se brouille avec le concile de Bâle.                                                                 | 17   |
| Réformes et entreprises de cette assemblée.                                                                 | ib.  |
| —Anathèmes des deux conciles.                                                                               | ib.  |
| —Le pape lui oppose celle de Ferrare.                                                                       | . 19 |
| Réunion des Grecs à Florence.                                                                               | 21   |
| Eugène IV, condamné et déposé à Bâle.                                                                       | 22   |
| Félix V.                                                                                                    | 23   |
| Schisme.                                                                                                    | 24   |
| Pragmatique-sanction en France,                                                                             | 25   |

DES MATIÈRES.

57

Pages.

|                                                                                                                 | Pages,      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| -Elle est adoptée en Allemagne.                                                                                 | ib.         |
| Inconstance ambitieuse d'Eugène IV.                                                                             | 27          |
| —Son ingratitude.                                                                                               | 28          |
| Portrait d'Eugène IV par Pie II.                                                                                | 30          |
| Note supplémentaire.                                                                                            |             |
| Élection des évêques en France.                                                                                 | 32          |
| Chapitre III. Nicolas V.                                                                                        | 35          |
| Soumission du concile de Bâle.                                                                                  | ib.         |
| Fin du schisme.                                                                                                 | 37          |
| Gouvernement de Rome.                                                                                           | ib.         |
| Conjuration d'Étienne Porcaro.                                                                                  | <b>38</b>   |
| —Elle est découverte, et punie avec barbarie.                                                                   | 359         |
| Affaires de Naples.                                                                                             | 41          |
| L'archeveque d'Upsal, soutenn par Galixte III, chasse Charles                                                   |             |
| Knutson de la Suède.                                                                                            | 42<br>ib.   |
| <ul> <li>Chrétien I le punit.</li> <li>Il cherche à mettre des bornes à l'ambition et à l'avidité de</li> </ul> | w.          |
| la cour de Rome.                                                                                                | ib.         |
| Énée Sylvius devient pape et prend le nom de Pie II.                                                            | 43          |
| Bulle Execrabilis.                                                                                              | 44          |
| Abolition de la pragmatique-sanction par le pape.                                                               | ib.         |
| Note supplémentaire.                                                                                            |             |
| La confession refusée aux condamnés à mort.                                                                     | 46          |
| Il suffit de se confesser à Dieu.                                                                               | 47          |
| Chapitre IV. Constantinople est pris par les Turcs.                                                             | <b>5</b> 1  |
| Pie II prêche la croisade et fait la guerre aux chrétiens.                                                      | ib.         |
| Les Angevins excommuniés.                                                                                       | 53          |
| Paul, II.                                                                                                       | 55          |
| Conditions de son élection.                                                                                     | <i>ib</i> . |
| Mauvaise foi du pape.                                                                                           | 56          |
| —Son caractère.                                                                                                 | 57          |
| Proscription des savans.                                                                                        | ib.         |
| Note supplémentaire.                                                                                            |             |
| Tarifs généraux des péchés, et leur prix.                                                                       | 59          |
| Chapitre V. Sixte IV achète la papauté.                                                                         | 64          |
| Son ambition nour see enfanc                                                                                    | ib.         |

| DES MATIERES.                                                | •      | 59           |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| Profusions du cardinal de Saint-Sixte.                       |        | Pages.<br>65 |
| Conjuration des Pazzi.                                       |        | 67           |
| —Le pape en est le chef.                                     |        | ib.          |
| — Elle échoue.                                               | •      | 69           |
| Excommunications effroyables contre les Florentins.          |        | 70           |
| -Guerre qui en est la suite.                                 |        | 72           |
| La république prend des mesures vigoureuses.                 |        | 73           |
| -Elle est forcée de céder.                                   |        | 74           |
| Nouvelles guerres suscitées par le pape.                     | •      | 75           |
| Il est accusé d'empoisonnement.                              |        | 77           |
| Sixte IV craint les Vénitiens, ses alliés.                   |        | ib.          |
| — Il renouvelle contre eux la bulle abominable de Cléme      | pt Y.  | 78           |
| Les Colonna, proscrits par le saint siège.                   |        | 80           |
| Infamie de Sixte IV.                                         |        | <b>8</b> 1   |
| Note supplémentaire,                                         |        |              |
| Les filles de joie et l'église romaine.                      | ,      | 84           |
| Chapitre VI. Convention des cardinaux en conclave.           |        | 88           |
| —Inmocent VIII achète leurs voix.                            |        | 89           |
| Sa conduite politique.                                       |        | ib.          |
| Fermeté du roi de Naples.                                    |        | 90           |
| —Il est excommunié, mais sans résultat.                      | ·      | 91           |
| Vie privée d'Innocent VIII.                                  | ·i .   | 92           |
| —Son administration.                                         |        | 93           |
| — Sa vénalité, imitée par ses employés.                      |        | ib.          |
| Supplices.                                                   |        | 94           |
| LIVRE VIII. — SEIZIÈME ET DIX-SEPTIÈME SIÈCLES.              |        |              |
| Chapitre I. Les papes s'éclairent et se corrompent.          |        | 97           |
| Passage remarquable de Guichardin sur leur domination relle. | tempo- | ib.          |
| Décadence de l'autorité pontificale.                         |        | 100          |
| Intrigues d'Alexandre VI pour obtenir la tiare.              |        | 102          |
| Affranchissement de l'empire.                                | ••     | 103          |
| Expédition de Charles VIII en Italie.                        | ; · .  | ib.          |
| Politique versatile et intéressée du pape.                   |        | 104          |
| —Il se soumet aux Français.                                  | . •    | 105          |
| Menaces d'Alexandre VI contre Charles VIII vaincu.           |        | 106          |
| — Il s'allie avec Louis XII.                                 | •      | ib.          |
|                                                              |        |              |
| •                                                            |        |              |

-

|                                                                                                                                                                                                                                                        | Pages.                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Crimes de la famille papale.                                                                                                                                                                                                                           | 108                      |
| César Borgia.                                                                                                                                                                                                                                          | ib                       |
| Ce que le roi de France fait pour lui.                                                                                                                                                                                                                 | ib                       |
| Simonie, scandales et forfaits d'Alexandre VI.                                                                                                                                                                                                         | 100                      |
| —Ses enfans.                                                                                                                                                                                                                                           | 111                      |
| -Lucrèce, sa fille, gouvernante des états de l'église.                                                                                                                                                                                                 | 11:                      |
| Alexandre meurt empoisonné.                                                                                                                                                                                                                            | ib                       |
| Notes supplémentaires.                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| No 1. Chaise percée pontificale.                                                                                                                                                                                                                       | 116                      |
| La papesse Jeanne.                                                                                                                                                                                                                                     | ib                       |
| Nº 2. Un des fils du pape tue son frère.                                                                                                                                                                                                               | 118                      |
| Maîtresses d'Alexandre VI.                                                                                                                                                                                                                             | ib                       |
| M. Roscoe, apologiste de la famille pontificale.                                                                                                                                                                                                       | . ib                     |
| Nº 3. Alexandre VI donne l'Amérique aux Espaguols et aux Por-                                                                                                                                                                                          | •                        |
| tugais.                                                                                                                                                                                                                                                | 119                      |
| Extermination des Américains.                                                                                                                                                                                                                          | ib.                      |
| Nº 4. Banquet pontifical des cinquante courtisanes.                                                                                                                                                                                                    | 120                      |
| Alexandre VI et sa cour.                                                                                                                                                                                                                               | 121                      |
| No 5. Impeccabilité des papes.  — Leur infaillibilité, que le pape Adrien VI nie infailliblement.                                                                                                                                                      | 122<br>123               |
| Chapitre II. Jules II veut être le dernier pape simoniaque.  — Ses efforts pour rétablir l'autorité temporelle du saint siège.  — Il organise la ligue de Cambrai contre les Vénitiens.  Jules accable les Vénitiens de malédictions.  — Sa duplicité. | 124<br>ib.<br>125<br>126 |
| Le pape, jaloux de ses alliés, les excommunie.  — Il fait la guerre au duc de Ferrare.                                                                                                                                                                 | 128<br>ib.               |
| Le roi de France fait assembler un concile contre le pape.                                                                                                                                                                                             | 129                      |
| —Les cardinaux le secondent,                                                                                                                                                                                                                           | 130                      |
| Jules se met à la tête de ses troupes.                                                                                                                                                                                                                 | 132                      |
| Favoris du pape.                                                                                                                                                                                                                                       | 133                      |
| Émeute à Rome.                                                                                                                                                                                                                                         | . ib.                    |
| Jules oppose un concile au concile de ses ennemis.                                                                                                                                                                                                     | 134                      |
| Le pape, suspendu.                                                                                                                                                                                                                                     | 135                      |
| — Il se venge par des malédictions.                                                                                                                                                                                                                    | z 36                     |
| —Il meurt de haine contre les Français.                                                                                                                                                                                                                | 137                      |
| Chanitan III Boutsoit de Lien Y                                                                                                                                                                                                                        | 139                      |
| Chapitre III. Portrait de Léon X.  — Il éteint le schisme du concile de Pise.                                                                                                                                                                          | 140                      |
| AL ENGLE DE GULLGING MU L'UILLIG MG F'INCA                                                                                                                                                                                                             |                          |

| DES MATIÈRES.                                                            | 61           |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Concordat avec François Ier.                                             | Pages.       |
| Abolition définitive de la pragmatique-sanction par le roi.              | ib.          |
| Le concordat déplaît aux Français.                                       | 142          |
| Ambition des Médicis.                                                    | 144          |
| Conspiration de cardinaux contre Léon X.                                 | ib.          |
| Politique incertaine du pape.                                            | 14,5         |
| — Sa perfidie.                                                           | 147          |
| Chrétien II fait la conquête de la Suède.                                | 148          |
| — D'accord avec l'archevêque d'Upsal, il fait massacrer les vain-        |              |
| cus comme hérétiques et excommuniés.                                     | 149          |
| Rome provoque une enquête.                                               | 150          |
| Ayant fait preuve d'orthodoxie, Chrétien est absous, sous Léon X.        | ib.          |
| Adrien VI fait condamner le roi et déposer l'archevêque d'Upsal.         | ib.          |
| Contraste entre Adrien et Léon.                                          | 151          |
| Adrien VI voulait la paix entre les chrétiens et la réforme de l'église. | ib.          |
| Notes supplémentaires.                                                   |              |
| No 1. Concordat.                                                         | 152          |
| Élections.                                                               | ib.          |
| N° 2. Adrien VI et le chanoine-prêtre Berni.                             | 153          |
| Chapitre IV. Clément VII.                                                | <b>156</b>   |
| —Il favorise le parti français.                                          | 157          |
| Révolte des Colonna.                                                     | r <b>5</b> 8 |
| Paix du pape avec l'empereur.                                            | 159          |
| L'empereur trompe le pape.                                               | 160          |
| Sac de Rome.                                                             | 161          |
| - Horreurs qu'y commettent les soldats hérétiques de sa majesté          | _            |
| apostolique.                                                             | 162          |
| Le pape est menacé d'être pendu.                                         | 163          |
| Sac de Pavie par les Français.                                           | 165          |
| Les Médicis chassés de Florence.                                         | 166          |
| Hypocrisie de Charles-Quint.                                             | ib.<br>-6-   |
| —Il fait rendre la liberté au pape.                                      | 167          |
| Clément VII se venge cruellement de ses compatriotes.  — Son népotisme.  | 168<br>170   |
| La religion des rois est un instrument de leur ambition.                 | 171          |
| Notes supplémentaires.                                                   | •            |
| Le saint prépute de Jésus et le lait de la sainte Vierce                 | r a a        |

|                                                                     | Pages. |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Chapitre V. Paul III, accusé d'athéisme et de nécromancie.          | 175    |
| Bulle In cana Domini.                                               | ib.    |
| —Elle est rejetée par les catholiques.                              | 177    |
| Paul III se brouille plusieurs fois, tantôt avec l'empereur, tantôt | ••     |
| avec les Français.                                                  | 178    |
| Pierre-Louis, bâtard du pape.                                       | 179    |
| Paul viole les canons de l'église.                                  | 180    |
| Jules III, allié de Charles-Quint.                                  | 182    |
| La France menace de se séparer de l'église romaine.                 | r83    |
| Notes supplémentaires.                                              |        |
| No 1. Excommunications lancées à l'appui de la bulle In cana.       | 185    |
| Nº 2. Pierre-Louis Farnèse, fils du pape Paul III, viole un évêque  |        |
| et le tue.                                                          | 186    |
| Chapitre VI. Paul IV, persécuteur, acharné des hérétiques.          | 189    |
| —Son caractère.                                                     | ib.    |
| Sa haine pour le parti impérial.                                    | 19ò    |
| Prétentions absurdes des papes.                                     | 192    |
| Charles-Quint et Philippe II, excommuniés.                          | 193    |
| Paul punit ses neveux.                                              | 194    |
| -Il établit l'inquisition à Rome.                                   | 195    |
| —Le peuple l'abolit.                                                | 196    |
| Pie IV fait mourir les Carafa.                                      | 197    |
| - Dans la suite, saint Pie V les déclara innocens.                  | 198    |
| Conspiration contre Pie IV.                                         | ib.    |
| Cruauté de saint Pie V envers les hérétiques.                       | 200    |
| —Il empiète sur les droits de l'empereur.                           | 201    |
| Tentative d'assassinat sur saint Charles Borromée.                  | 202    |
| Chapitre VII. Réforme du calendrier.                                | 204    |
| Décrets sévères de Sixte-Quint.                                     | 205    |
| — Sa cruauté.                                                       | 207    |
| Vulgate.                                                            | ib.    |
| Bulle de Clément VIII contre le duc de Ferrare,                     | 208    |
| Usurpation de ses états par l'église.                               | 210    |
| Paul V, zélé pour les immunités ecclésiastiques.                    | 211    |
| Sentence effroyable contre les Vénitiens.                           | 212    |
| -Henri IV les fait absoudre.                                        | 213    |
| Fra Paolo poignat de par ordre de la cour de Rome.                  | 214    |

| des matières.                                                   | 68             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Kenita farranchia an africida                                   | Pages.         |
| Écrits favorables au régicide.                                  | 215            |
| Népotisme de Paul V.                                            | 217            |
| Chapitre VIII. Conduite d'Urbain VIII pendant la guerre de tre  |                |
| ans. Condamnation de Galilée.                                   | 218            |
| Excommunication lancée par le pape pour enrichir ses neveux     | , 219<br>. 220 |
| Innocent X, gouverné par sa belle-sœur.                         | . 220          |
| Incamération de Castro et Ronciglione.                          | 222            |
| Aveugle ambition d'Alexandre VII.                               | 223            |
| — Ses démêlés avec la France.                                   | ib.            |
| Mauvaise foi du pape.                                           | 224            |
| -Son humiliation devant Louis XIV.                              | 225            |
| La régale.                                                      | 226            |
| Les quatre articles du clergé de France.                        | 227            |
| Les franchises.                                                 | 231            |
| Louis XIV fait braver le pape jusque dans les églises de Rome   | e. <i>ib</i> . |
| Avarice d'Alexandre VIII.                                       | 233            |
| Le népotisme condamné par une bulle.                            | .ib.           |
| Accord du saint siège avec la France.                           | 234            |
| Le chevalier Borri, visionnaire.                                | <b>135</b>     |
| Notes supplémentaires.                                          |                |
| No 1. Galilée.                                                  | 437            |
| —Ce qu'en pense le Saint-Office au dix-neuvième siècle.         | ib.            |
| Omniscience du pape.                                            | й.             |
| Nº 2. Les sermons du P. Oliva.                                  | 238            |
| Nº 3. Protestation secrète d'Alexandre VII contre le traité pu  |                |
| qu'il avait conclu avec Louis XIV.                              | 240            |
| Progression des formules prétentieures de la cour de Rom        | e. ib.         |
| LIVRE IX. — Dix-huitième siècle.                                |                |
| Chapitre I. Catholicisme anti-ultramentain.                     | 243            |
| -Les Italiens le combattent par politique.                      | 244            |
| La liberté de penser prépare une révolution générale et radic   | ale. 245       |
| De la liberté de penser surgit nécessairement la liberté d'agir | . 246          |
| Guerre pour la succession d'Espagne.                            | 247            |
| Le pape, hamilié par l'empereur:                                | <b>248</b>     |

|                                                                                                                                    | Pages.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Monarchie sicilienne.                                                                                                              | 249         |
| —Le saint siège, qui l'a fondée, cherche à la renverser.                                                                           | <i>i</i> b. |
| Ce qui porte Clément XI à l'abolir.                                                                                                | 251         |
| Fermeté du gouvernement sicilien.                                                                                                  | 252         |
| Situation embarrassante du pape.  — Il défend de jouer à la loterie, défense qui est bientôt levée                                 | 254<br>255  |
| par Clément XII.                                                                                                                   | ib.         |
| Projet de réunir l'église russe à l'église romaine.  Pierre-le-Grand fait tourner le pape en ridicule pour empêcher toute réunion. | <b>2</b> 56 |
| Chapitre II. Procès scandaleux du cardinal Coscia.                                                                                 | <b>2</b> 57 |
| Imprudence du saint siége.                                                                                                         | ib.         |
| Censures contre les francs-maçons.                                                                                                 | <b>258</b>  |
| Actions louables de Benoît XIV.                                                                                                    | 259         |
| Les immunités ecclésiastiques, attaquées de toutes parts.                                                                          | <b>2</b> 61 |
| Le gouvernement vénitien défend toute relation avec Rome, si ce<br>n'est par son entremise.                                        | ib.         |
| Condamnation des ouvrages philosophiques.                                                                                          | 262         |
| Les jésuites.                                                                                                                      | 264         |
| - Ils sont chassés du Portugal comme conspirateurs.                                                                                | <b>£</b> 65 |
| Banqueroute du P. Lavalette.                                                                                                       | 266         |
| Le parlement condamne la doctrine des jésuites.                                                                                    | <b>267</b>  |
| La société de Jésus, supprimée en France.                                                                                          | <b>269</b>  |
| Note supplémentaire.                                                                                                               |             |
| Les francs-maçons et les illuminés.                                                                                                | 272         |
| La maçonnerie aux Paya-Bas.                                                                                                        | 273         |
| Chapitre III. Clément XIII soutient la société.                                                                                    | · 274       |
| Opposition du parlement au saint siége.                                                                                            | 275         |
| Bulle Apostolicum.                                                                                                                 | <b>2</b> 76 |
| Tous les gouvernemens se déclarent contre le pape.                                                                                 | 277         |
| Assemblée du clergé de France.                                                                                                     | 278         |
| Les jésuites chassés d'Espagne, des Deux-Siciles, de Malte, de Parme et de Plaisance.                                              | •           |
| Bref injurieux contre Parme.                                                                                                       | 280         |
| Mesures de vigueur des gouvernemens.                                                                                               | 281         |
| L'Espagne demande une réparation solemnelle au seint sièse.                                                                        | <b>-84</b>  |

| . DES MA'                               | T <b>LEBE</b> S."                                                                                                                                                                                                                 | 65           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11 1                                    |                                                                                                                                                                                                                                   | Pages.       |
| La France se déclare avec encore plu    | us de ferce.                                                                                                                                                                                                                      | 283          |
| Réformes religieuses en Italie.         | · :                                                                                                                                                                                                                               | 285          |
| Notes supplémentaires.                  |                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| No r. Bulle In cæna Domini.             |                                                                                                                                                                                                                                   | 288          |
| N° 2. Statistiques religieuses.         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                             |              |
| at the season of most seasons of        |                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| Chapitre IV. Clément XIV.               |                                                                                                                                                                                                                                   | 302          |
| - Ses dispositions conciliatrices.      | Charling in a                                                                                                                                                                                                                     | 303          |
| — Il termine les différends avec l      | Parme et Plaisance.                                                                                                                                                                                                               | ib,          |
| Bulle de suppression des jésuites.      | •                                                                                                                                                                                                                                 | Ìo4          |
| - Priviléges dont le saint siége le     | s avait comblés.                                                                                                                                                                                                                  | 807          |
| -Plaintes contre eux.                   |                                                                                                                                                                                                                                   | 308          |
| — Leur turbulence et leur ambitio       | n.                                                                                                                                                                                                                                | 3 <b>0</b> 0 |
| Mort de Clément.                        |                                                                                                                                                                                                                                   | 311          |
| —Lettres de ce pape.                    |                                                                                                                                                                                                                                   | 312          |
| Notes supplémentaires.                  | 1                                                                                                                                                                                                                                 | •            |
| No 1. Le catholicieme en Portugal.      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                             | 814          |
| Nº 2. Les jésuites calomnient la Pr     |                                                                                                                                                                                                                                   | -            |
| N° 3. Empoisonnement de Clément         |                                                                                                                                                                                                                                   | 316          |
| N° 4. Les jésuites, après leur suppr    |                                                                                                                                                                                                                                   | 318          |
| It to learnes, which rem supply         | resion but to same stelle.                                                                                                                                                                                                        |              |
| Chapitre V. Réformes religieuses des co | ours eatholicites.                                                                                                                                                                                                                | 323          |
| Réformes en Toscane.                    | , ass                                                                                                                                                                                                                             | ib.          |
| Réformes dans les états héréditaires    | de la maison d'Autriche.                                                                                                                                                                                                          | 324          |
| Joseph II vise à l'absolutisme moral.   |                                                                                                                                                                                                                                   | ib.          |
| — Détails dans lesquels il entre.       | and the second                                                                                                                                                                                                                    | 326          |
| Plaintes de la cour de Rome, mal ac     | ccueillies par le gouvernement                                                                                                                                                                                                    |              |
| autrichien.                             |                                                                                                                                                                                                                                   | 329          |
| Voyage de Pie VI à Vienne.              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                             | <b>33</b> o  |
| L'empereur continue ses réformes.       | e i sansque, table to                                                                                                                                                                                                             | ' 33r        |
| Projets hardis de Joseph II.            | A CONTRACT OF BUILDING                                                                                                                                                                                                            | 332          |
| Abolition des nonciatures.              | 9 - 29,00 2 2 1 14 14 14 14 14 14 1                                                                                                                                                                                               | 333          |
| Congrès d'Ems.                          | , 1s, avs.                                                                                                                                                                                                                        | ib.          |
| Alarmes de la cour de Rome.             | n de Santago de Maria de Maria<br>Notas de Maria de Ma | 335          |
| Chapitre VI. Synode de Pistoie.         |                                                                                                                                                                                                                                   | 337          |
| Ricci, évêque de Pistoie et Prato, é    | tait sectaire.                                                                                                                                                                                                                    | ib           |
| -Le pape le condamne.                   | •                                                                                                                                                                                                                                 | 338          |
| Tentatives de Léopold pour assemble     | er un concile national.                                                                                                                                                                                                           | 339          |

| —Ses réformes religiouses.                                                                                                       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Réglemens despotiques de Joseph II pour ses provinces des Pays-Bus                                                               | ,           |
| L'université de Louvain, toute ultramontaine.                                                                                    |             |
| Révolution des Pays-Bas autrichiens.                                                                                             |             |
| - Elle est exclusivement aristocratique et cléricale.                                                                            |             |
| -L'empereur Léopold rétablit le calme.                                                                                           |             |
| Fanatisme des Toscans.                                                                                                           |             |
| Réformes religieuses à Naples.                                                                                                   |             |
| Accord avec la cour de Rome.                                                                                                     |             |
| Égards des puissances non catholiques pour le saint siège.                                                                       |             |
| Note supplémentaire.                                                                                                             |             |
| L'inquisition à Naples, dans la seconde moitié du dix-huitième<br>siècle.                                                        | ;           |
| LIVRE X. — Révolution Française.                                                                                                 |             |
| Chapitre I. La lutte entre les rois et les papes était une lutte de pris-                                                        | ,           |
| cipes et une question de liberté.                                                                                                |             |
| . — Il était bon qu'elle fût terminée avant l'engagement de la lutt                                                              | <b>&gt;</b> |
| générale et définitive.                                                                                                          |             |
| La puissance religieuse, humiliée par le pouvoir civil.                                                                          |             |
| Les rois ne travaillent, comme evaient fait les papes, que peur eu                                                               | ı.          |
| seuls.                                                                                                                           |             |
| -Ils ne savent pas manier l'opinion religieuse, dont ils usurpent                                                                | ţ.          |
| la direction.                                                                                                                    |             |
| Rome tombée par sa faute.                                                                                                        |             |
| -Impolitique des gouvernemens qui précipitent sa chute.                                                                          |             |
| La philosophie s'élève sur les débris du jansénisme et de l'uleme                                                                | •           |
| montanismė.                                                                                                                      |             |
| La royauté se perd par les mêmes fautes que la papauté.                                                                          |             |
| Les passions dénaturent l'œuvre préparée par la philosophie.  — Elles étaient provoquées par des siècles d'humiliations et d'in- | •           |
| justices.                                                                                                                        |             |
| La génération révolutionnaire était peu propre à la réorganisation.                                                              |             |
| Louis XVI rappelle les parlemens.                                                                                                |             |
| Affaire du collier.                                                                                                              |             |
|                                                                                                                                  |             |
| Les états-généraux.                                                                                                              |             |
| L'assemblée nationale détruit à jamais l'influence pplitique du dergé                                                            | -           |
| avec ses richesses,                                                                                                              | •           |
|                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                  |             |
| •                                                                                                                                |             |
|                                                                                                                                  |             |
|                                                                                                                                  |             |

| DES MATIÈRES.                                                  | 67                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Abolition des vous monastimes                                  | Pages.             |
| Abolition des vœux monastiques. Constitution civile du clergé. | 366                |
| Elle est sanctionnée par le roi.                               | 368<br>3=0         |
| —Le clergé, soutenu par la cour de Rome, proteste contre elle. | 370<br><i>ib</i> . |
| Serment exigé des prêtres.                                     | 371                |
| Note supplémentaire.                                           | 0,0                |
| Cagliostro,                                                    | 373                |
| Chapitre II. Pie VI condamne l'église constitutionnelle.       | 376                |
| -Les anciens évêques acceptent cette sentence.                 | 377                |
| Avignon réuni à la France.                                     | 378                |
| L'assemblée législative sape le christianisme.                 | 379                |
| Provocations des prêtres réfractaires.                         | <i>ib</i> .        |
| Exhortations du pape.                                          | .38o               |
| Persécutions des insermentés.                                  | 38 z               |
| Supplice de Louis XVI.                                         | 382                |
| La convention déporte les prêtres.                             | 383                |
| Abjuration de quelques ministres des autels.                   | 384                |
| Fanatisme des Vendéens.                                        | 385                |
| Chonanmerie.                                                   | ib.                |
|                                                                |                    |
| Note supplémentaire.                                           |                    |
| L'Angleterre, et les prêtres émigrés.                          | . 387              |
| Chapitre III. Fin de la terreur.                               | 388                |
| Réaction nobiliaire et sacerdotale.                            | 389                |
| Les constitutionnels veulent rétablir le culte.                | 390                |
| 'Nouvelles persécutions.                                       | ib.                |
| Le général Bonaparte menace les états de l'église.             | 392                |
| Pie VI, ennemi de lá république.                               | ib                 |
| Armistice.                                                     | 393                |
| Fanstistise des sujets du pape.                                | 394                |
| Le pape rompt l'armistice.                                     | 3 <sub>9</sub> 5   |
| Paix de Tolentino.                                             | 396                |
| - Elle excite des murmures en France:                          | ib.                |
| · 'Chute de l'oligarchie vénitienne.                           | 398                |
| Cessation des persécutions religieuses:                        | - 399              |
| Influence du 18 fractidor                                      | ib.                |
| Les prêtres abusent de la tolérance.                           | 400                |

|                                                                                                 | Pages.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Concile constitutionnel à Paris.                                                                | 401        |
| Lois religieuses de la république cisalpine.                                                    | 402        |
| Sentimens démocratiques de l'évêque Chiazamonti, depuis le pape<br>Pie VII.                     | ib         |
| Meurtre de Bassville.                                                                           | 40         |
| République romaine.                                                                             | 40         |
| Journal républicain, publié par un moine.                                                       | 40         |
| Notes supplémentaires.                                                                          |            |
| No 1. Vierges miraculeuses, à la fin du dix-huitième siècle.                                    | 40         |
| Nº 2. Lettre de Pie VI au général Bonaparte, et réponse du gé-<br>néral au pape.                | il.        |
| Chapitre IV. Fuite du pape.                                                                     | 41         |
| Révolte des prêtres et de la populace à Rome.                                                   | ib         |
| —Les campagnes se soulèvent également.  Mort de Pie VI.                                         | 41<br>41   |
| République parthénopéenne à Naples                                                              | 41.        |
| — Massacres juridiques.                                                                         | Ü          |
| Réformes religieuses en Espagne.                                                                | 41         |
| Pie VII, élu pape à Venise.                                                                     | 41         |
| Bonaparte, chef du gouvernement, veut avoir un clergé.  — Ses négociations avec le saint siège. | 41         |
| Concile national des constitutionnels.                                                          | ib         |
| Notes supplémentaires.                                                                          |            |
| No 1. Pie VI.                                                                                   | 421        |
| Nº 2. Terrorisme royaliste à Naples.                                                            | 422        |
| Caroline d'Autriche.                                                                            | ib         |
| Nº 3. Lettre de Pie VII au prétendant de France (Louis X VIII).                                 | 423        |
| N° 4. Mahométisme du général Bonaparte.                                                         | ib         |
| Nº 5. Il ne faut pas se laisser détourner de son devoir par la                                  |            |
| crainte d'une excommunication injuste.                                                          | <b>425</b> |
| Chapitre V. Dix-neuvième siècle.                                                                | 427        |
| Etat religieux de la France.                                                                    | ib.        |
| Opposition des anciens évêques au concordat.                                                    | 428        |
| — Publication de ce traité.                                                                     | 429        |
| — Opinions diverses à ce sujet.                                                                 | 431        |

| DES MATIÈRES.                                                              | 69             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                            | Pages,         |
| Napoléon se reproche sa soumission au pape.                                | 432            |
| Nouvelle lutte entre les deux pouvoirs.                                    | 433            |
| Articles organiques du concordat.                                          | ib.            |
| Plaintes des prêtres.                                                      | 435            |
|                                                                            | . 436          |
| Églises d'Allemagne.                                                       | 437            |
| Notes supplémentaires.                                                     |                |
| Nº 1. Concordat de 1801.                                                   | 440            |
| Mº 2. Doctrine anti-sociale du saint siége, au dix-neuvième siècle.        | 445            |
| Chapitre VI. Schisme dans l'église de France.                              | 447            |
| Anti-concordatisme.                                                        | 448            |
| Pie VII à Paris.                                                           | 449            |
| Sacre de Napoléon.                                                         | 450            |
| Rupture avec la cour de Rome.                                              | -45 r          |
| Dissolution de l'empire d'Allemagne.                                       | 452            |
| Demandes de Napoléon au pape.                                              | 453            |
| Rome au pouvoir des Français.                                              | 455            |
| Guerre d'Espagne.                                                          | 457            |
| - Elle est rendue atroce par l'intervention des prêtres et des moines.     | - ib.          |
| Réunion des états de l'église à l'empire français.                         | 45g            |
| Notes supplémentaires.                                                     |                |
| No 1. Le saint siège est essentiellement opposé à la liberté civile        |                |
| de conscience.                                                             | 460            |
| No 2. Il est permis, il est même ordonné de tuer les hérétiques.           | ib.            |
| Chapitre VII. Pie VII, attaqué de toutes parts.                            | 463            |
| L'abbé Blanchard.                                                          | . 403<br>ib.   |
| •                                                                          | . 465          |
| Le pape excommunie Napoléon.                                               | - <del>-</del> |
| — Pour se venger du gouvernement français, il punit l'église de<br>France. | 467            |
| L'empereur convoque la première commission ecclésiastique.                 | 469            |
| — Seconde commission.                                                      | 409.<br>470    |
| Députation à Savone.                                                       | 47 I           |
| Le pape se montre disposé à contenter l'empereur.                          | 472            |
| Concile de Paris.                                                          | 474            |
| — Ses décisions.                                                           | 475            |
|                                                                            |                |

|                                                                          | Pages.      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Elles sont approuvées par le pape.                                       | 476         |
| -L'empereur ne leur donne pas de suite.                                  | 477         |
| Notes supplémentaires.                                                   |             |
| No 1. L'anti-concordatisme.                                              | 480         |
| No 2. Excommunication de Napoléon.                                       | 486         |
| Chapitre VIII. Campagne de Russsie.                                      | 488         |
| Concordat de Fontainebleau.                                              | 489         |
| Les idées et les dispositions du pape changent avec les circon-          |             |
| stances.                                                                 | 491         |
| Sa rétractation.                                                         | 492         |
| -Réflexions de M. de Pradt sur cotte versatilité.                        | 494         |
| Chute de Napoléon.                                                       | 495         |
| Essets de la restauration sur les affaires ecclésiastiques.              | 497         |
| Tous les abus sont restaurés en Espague.                                 | ib.         |
| -Les cortès les renversent.                                              | 498         |
| -Les cent jours.                                                         | 500         |
| Congrès de Vienne.                                                       | ib.         |
| Réunion de la Belgique à la Hollande.                                    | 501         |
| Concordat de Louis XVIII.                                                | 502         |
| L'opposition canoniste se relève.                                        | <b>5</b> 03 |
| -Moyens de défense de la cour de Rome.                                   | 504         |
| Tolérance des puissances protestantes.                                   | 506         |
| -Le pape en empêche les heureux effets.                                  | 507         |
| Note du cardinal Consalvi.                                               | 508         |
| Concordat avec la Bavière.                                               | 510         |
| Ère de 1830.                                                             | 511         |
| Motes supplémentaires.                                                   |             |
| No 1. Effets immédiats de la restauration du pape comme prince temporel. | 513         |
| Nº 2. Les papes veulent l'abaissement des puissances hérétiques.         | 514         |
| Nº 3. Les anti-concordátistes, et le concordat de 1817.                  | ib.         |

### TOME VI.

## DEUXIÈME PARTIE. - DOGMES, MOÈURS, DISCIPLINE ET SCHISMES.

### LIVRE I.— Les papes au xe et au xie siècles.

| Chapitre I. Un véritable chrétien ne peut être, ni pape, ni, moins en- | •          |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| core, roi.                                                             | Ĺ          |
| Il est possible d'être mauvais pape et mauvais roi tout ensemble.      | 3          |
| Opinion du cardinal Baronius sur les papes du dixième siècle.          | ib.        |
| L'évêque Formose prisonnier de Jean VIII.                              | 4          |
| —Il devient pape.                                                      | ib.        |
| - Étienne VI, son successeur, fait déterrer, condamner et muti-        | 1.         |
| ler son cadavre.                                                       | 5          |
| Étienne est étranglé.                                                  | 6          |
| Formose est réhabilité.                                                | . 7        |
| Concile de Jean IX.                                                    | 8          |
| Troubles du siége de Rome.                                             | ib.        |
| -Théodora règne dans cette ville.                                      | 10         |
| -Elle fait élire pape Jean X, son amant.                               | ` ib.      |
| Marozie, fille de Théodora.                                            |            |
| -Elle fait pape, sous le nom de Jean XI, le fils qu'elle avait eu      | ,          |
| du pape Serge III.                                                     | ib.        |
| Hugues, roi d'Italie et mari de Marozie, chassé de Rome.               | 12         |
| Note supplémentaire.                                                   |            |
| Le pape Jean X.                                                        | 14         |
| L'impératrice Willa.                                                   | id.        |
| Chapitre II. Octavien, duc de Rome, se fait pape, et prend le nom      |            |
| de Jean XII.                                                           | ib         |
| Il trahit l'empereur Othon.                                            | 17         |
| Crimes du pape.                                                        | · ib.      |
| —Un concile le juge.                                                   | 1g         |
| -Il excommunie l'empereur.                                             | 26         |
| —L'empereur le dépose et le remplace.                                  | . 22       |
| Perfidie de Jean XII.                                                  | 23         |
| Sa cruauté.                                                            | ib.        |
| Il est tué dans un rendez-vous galant.                                 | 24         |
| Le pape Benoît V confesse qu'il est un faux pape, devant Léon VIII,    | -          |
| que l'église regarde comme un faux pape.                               | <b>3</b> 5 |

|                                                                    | Pages.     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Les Romains demandent un pape à l'empereur.                        | 26         |
| Benoît VI, étranglé.                                               | 27         |
| Le pape Bonisace vole l'église de Saint-Pierre, et s'ensuit à Con- | ·          |
| stantinople.                                                       | ib.        |
| -Il retourne, et fait mourir de faim le pape Jean XIV.             | 28         |
| Chapitre III. Crescentius.                                         | <b>3</b> o |
| -Ce qu'il fait pour l'indépendance de sa patrie.                   | 31         |
| —Il est exi!é par le pape Grégoire V et l'empereur Othon III.      | ib.        |
| —Il s'adresse aux Grecs, et chasse Grégoire V.                     | 32         |
| —Les Romains le trahissent.                                        | 34         |
| Cruauté du pape de l'empereur envers le pape de Crescentius.       | 35         |
| —Le consul succombe.                                               | 36         |
| Stéphanie, sa femme, empoisonne l'empereur.                        | 37         |
| L'abbé Gerbert.                                                    | <i>i</i> . |
| — Il est nommé archevêque de Reims.                                | 38         |
| — Puis archevêque de Ravenne.                                      | 39         |
| — Devenu pape, il est pris pour sorcier.                           | 40         |
| Note supplémentaire.                                               |            |
| Désordres de l'église de Reims.                                    | 42         |
| Chapitre IV. Jean XIX achète le pontificat.                        | . 43       |
| Benoît IX, pape à l'âge de dix ans.                                | ib.        |
| — Ses crimes.                                                      | 44         |
| — Il vend la papauté.                                              | 45         |
| Cinq papes à la fois.                                              | . 46       |
| Désordres de l'église de Rome.                                     | 47         |
| L'empereur dépose les trois papes effectivement siégeant.          | 48         |
| —Il en choisit un nouveau.                                         | 49         |
| Fin de Benoît IX.                                                  | - 50       |
| -Saint Pierre Damien le place en enfer.                            | ib.        |
| Politique d'Hildebrand.                                            | 51         |
| Les Romains veulent empoisonner Victor II, que leur avait envoyé   |            |
| l'empereur.                                                        | . 52       |
| Benoît X élu par les Romains.                                      | 53         |
| —Il est déposé par l'empereur pour sa nullité.                     | 54         |
| -Nicolas II le dégrade.                                            | ib         |
| Alexandre II, créature d'Hildebrand.                               | <b>5</b> 5 |

| DES MATIÈRES.                                                          | 73         |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                        | Pages.     |
| Notes supplémentaires.                                                 |            |
| Nº 1. Grégoire VI, un des papes déposés par l'empereur Henri HI.       | 56         |
| Nº 2. Acte de justice de Benoît IX.                                    | 57         |
| — Il est damné pour tout de bon.                                       | ib.        |
| -Son oncle Benoît VIII, délivré de l'enfer.                            | ib.        |
| Le purgatoire en Sicile.                                               | ib.        |
| LIVRE II. — Mariage des prêtres et Simonie.                            | •          |
| Chapitre I. Le culte des privations est naturel à l'homme peu éclairé. | 59         |
| Les religions s'établissent dans les siècles d'ignorance.              | ib.        |
| —Transformations qu'elles subissent.                                   | бо         |
| Réformes que l'église romaine admet dans son sein en les circon-       | •          |
| scrivant.                                                              | ib.        |
| - Autres qu'elle repousse et déclare hérétiques.                       | ib.        |
| Continence du clergé, long-temps facultative.                          | 61 ,       |
| -Saint Ambroise la combat comme loi imposée par l'église.              | 62         |
| Simonie.                                                               | 64         |
| Son universalité.                                                      | 65         |
| — Conciles pour l'extirper.                                            | 67         |
| Le mariage des prêtres, condamné.                                      | 69         |
| Dissolution des mœurs du clergé.                                       | 70         |
| Témoignage de saint Pierre Damien.                                     | 71         |
| Notes supplémentaires.                                                 |            |
| No 1. Les prêtresses, femmes des prêtres.                              | 75         |
| Nº 2. Corruption du clergé.                                            | <b>7</b> 6 |
| Questions adressées aux hommes et aux femmes par les confes-           |            |
| seurs.                                                                 | 79         |
| Chapitre II. Conciles d'Étienne IX.                                    | 83         |
| Le concile de Latran condamne les prêtres simoniaques et les in-       |            |
| continens.                                                             | 84         |
| Il n'y avait que très peu de prêtres célibataires en Italie.           | 85         |
| Troubles à Milan, au sujet de la continence des prêtres.               | 86         |
| L'ambition de l'église romaine y occasionne un schisme.                | 88         |
| La cause du clergé ambrosien est portée devant le saint siége.         | 89         |
| Nicolas II ne décide rien sur la question controversée.                | gr.        |
| Les arialdistes milanais sont condamner le mariage des prêtres.        | ib.        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                  |            |

•

|                                                                                                                                | rages.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Chapitre III. Troubles en Toscane.                                                                                             | 94           |
| Dispute de l'évêque de Florence et des moines vallombresains.  — Elle est soumise à l'arbitrage de saint Jean Gualbert, fonda- | ib.          |
| teur de la Vallombreuse.                                                                                                       | 96           |
| -Elle est décidée par l'épreuve du seu.                                                                                        | 97           |
| L'archevêque de Milan protége les prêtres mariés.                                                                              | . 98         |
| -Le pape fait prendre les armes contre eux.                                                                                    | 99           |
| Excès des arialdistes,                                                                                                         | ib.          |
| Persécutions contre les prêtres mariés.                                                                                        | 101          |
| -Conférence entre les deux pastis.                                                                                             | 102          |
| Les arialdistes excitent de nouveaux troubles.                                                                                 | 104          |
| Saint Ariald est massacré.                                                                                                     | ib.          |
| Guerre générale.                                                                                                               | ro5          |
| Vengeance de saint Herlembald.                                                                                                 | 106          |
| Incendies.                                                                                                                     | 107          |
| Note supplémentaire.                                                                                                           |              |
| Jugemens de Dieu.                                                                                                              | 109          |
| Chapitre IV. Grégoire VII se déclare pour le célihat obligé des prêtres.                                                       | 112          |
| Murmures du clergé allemand.                                                                                                   | 113          |
| Imprudence de saint Herlembald.                                                                                                | 116          |
| —Il est tué.                                                                                                                   | 117          |
| Fin de la guerre arialdiste.                                                                                                   | ib.          |
| Prêtres toscans mariés, à la fin du onzième siècle.                                                                            | 119          |
| Les prêtres anglais sont forcés au célibat.                                                                                    | ib.          |
| Le légat pontifical, en Angleterre, est surpris couché avec une fille.                                                         | 120          |
| Grossolanus, archevêque de Milan, accusé de simonie.                                                                           | 121          |
| Épreuve du feu.                                                                                                                | 122          |
| Concile de Latran.                                                                                                             | 123          |
| Le siège de Milan, disputé par plusieurs compétiteurs.                                                                         | 124          |
| —Combat sanglant entre eux.                                                                                                    | 126          |
| Note supplémentaire,                                                                                                           |              |
| Grégoire VII fait dépendre l'efficacité des sacramens de la pureté de celui qui les caufère.                                   | 128          |
| Chapitre V. Concubinage universel des prêtres catholiques.                                                                     | 129          |
| Les Scaniens veulent forcer les prêtres à se marier.                                                                           | <b>13</b> 0  |
| Témuignage du prélat de Canosa.                                                                                                | 1 <b>3</b> 1 |

| des mayières.                                                                                                             | 75          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                           | Pages.      |
| Concile de Rouen.                                                                                                         | 132         |
| Mesures prises en France contre le concubinage des prêtres.                                                               | ib.         |
| Les concubines des prêtres napolitains, soumises aux tributs ordinaires.                                                  | <b>133</b>  |
| Concile de Valladolid.                                                                                                    | <b>135</b>  |
| Corruption des prêtres de Narbonne.                                                                                       | 136         |
| Bâtards des prêtres lorrains.                                                                                             | ib.         |
| Passage remarquable de Nicolas de Clamenges.                                                                              | ib.         |
| Pie II conseille de permettre le mariage des prêtres.                                                                     | 139         |
| Les prêtres catholiques grecs-unis sont mariés.                                                                           | 140         |
| Notes supplémentaires.                                                                                                    |             |
| No 1. Lettre de l'évêque de Potenza (fin du dix-huitième siècle) sur le célibat des prêtres.                              | 142         |
| Nº 2. Taxe payée par les prêtres aux évêques pour obtenir le droit d'avoir une maîtresse.                                 | 143         |
| -Autre au gouvernement pour que cette maîtresse ne fût pas exposée aux séductions des militaires.                         | ib.         |
| Nº 3. L'entrée des couvens défendue, en Orient, aux femelles des<br>animaux; en Occident, aux femmes.                     | 144         |
| Chapitre VI. Églises réformées.                                                                                           | 145         |
| Luther rend la faculté de se marier aux ministres du culte.                                                               | ib.         |
| Zwingle fait de même.                                                                                                     | 146         |
| Interim de Charles-Quint.                                                                                                 | ib.         |
| Demandes des catholiques au pape et au concile de Trente, con-                                                            |             |
| cernant le mariage des prêtres.                                                                                           | 149         |
| La continence des prêtres est déclarée d'obligation.                                                                      | 149         |
| Réclamations des Allemands.                                                                                               | <b>15</b> 0 |
| Derniers et vains efforts de l'empereur d'Allemagne et du duc de Bavière pour obtenir le mariage des prêtres catholiques. | £ <b>52</b> |
| Note supplémentaire.                                                                                                      |             |
| L'évêque de Tournay (seizième siècle) protége les concubines des prêtres de Bruges.                                       | 154         |
| LIVRE III. — Les Manichéens.                                                                                              |             |
| Chapitre I. Le raisonnement éclaire l'homme sans le moraliser.                                                            | 157         |
| Contradiction entre les principes de l'homme et ses actes.                                                                | ib.         |

# TABLE ANALYTIQUE

|                                                                  | 1 alect.     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Les chess de secte préchent toujours une morale sévère.          | 158          |
| Les manichéens, calomniés par les catholiques.                   | 159          |
| -On a abusé de l'exagération de leur doctrine pour se jeter dans | ,            |
| le désordre.                                                     | 160          |
| — Ils sont persécutés dans l'Occident.                           | 161          |
| Manès ente la philosophie sur le christianisme.                  | 162          |
| Système des deux principes.                                      | 163          |
| Austérité des manichéens.                                        | 165          |
| Manès, persécuté par les Perses.                                 | 166          |
| Discussion entre les manichéens et les catholiques orientaux.    | 167          |
| Profession de foi manichéenne.                                   | ib.          |
| Massacre des manichéens par saint Léon Ier, pape.                | 169          |
| Massacre par les ariens d'Afrique.                               | 170          |
| Les manichéens sont exterminés en Perse.                         | 171          |
| — Saint Jean Damascène veut qu'on les brûle.                     | ü.           |
| Paulianistes.                                                    | 172          |
| Bulgares, Boulgres ou Bougres.                                   | 174          |
| Chapitre II. Manichéens à Orléans.                               | 176          |
| Cruauté de la reine Constance.                                   | •            |
| Manichéens dans le Piémont.                                      | 177<br>ib.   |
| — Ils sont brûlés vifs.                                          | 179          |
| Humanité de saint Pierre Damien.                                 | - /g<br>诗.   |
| Supplice des manichéens en Allemagne.                            | 180          |
| Dispositions barbares du troisième concile de Latran.            | 181          |
| Paterins de Florence.                                            |              |
| Les manichéens à Orviète.                                        | 182          |
| —Ils se révoltent.                                               | 184<br>ib.   |
| Croisade contre les manichéens de Lorraine.                      | •            |
| Manichéens à Paris.                                              | 185<br>186   |
| Chapitre III. Les albigeois.                                     | _            |
| —Leurs dogmes.                                                   | 1 <b>8</b> 7 |
| Saint Dominique.                                                 | ib.          |
| — Son hypocrisie.                                                | 189          |
| Indulgences promises aux meurtriers des hérétiques.              | 190          |
| -Raymond VI, leur protecteur.                                    | 191          |
| Assassinat du légat pontifical, et ses suites.                   | 192<br>ib.   |
| Humiliation de Raymond.                                          | •            |
|                                                                  | 194          |

| DES MATIERES.                                                       | 77     |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                     | Pages. |
| Croisade.                                                           | 194    |
| Massacre des albigeois à Beziers.                                   | 195    |
| Simon de Montfort accepte les terres des hérétiques.                | 196    |
| Sa cruauté.                                                         | 197    |
| — Le comte Raymond se déclare contre lui.                           | 198    |
| Chapitre IV. Vains efforts de Raymond pour obtenir la paix du pape. | 200    |
| Atrocités des deux parts.                                           | 201    |
| Massacres des albigeois.                                            | ib.    |
| Revers du comte Raymond.                                            | 203    |
| — Il est anathématisé.                                              | ib.    |
| Le roi d'Aragon prend la défense des hérétiques.                    | 205    |
| -Son intervention pacifique est refusée par les catholiques.        | ib.    |
| — Il leur fait la guerre.                                           | 206    |
| Il est vaincu et tué.                                               | 207    |
| Exaspération des deux partis.                                       | ib.    |
| Simon de Montfort, créé comte de Toulouse.                          | 208    |
| Système de persécution du quatrième concile de Latran.              | 209    |
| Le comte Raymond reprend l'offensive.                               | 210    |
| Mort du comte Simon.                                                | 211    |
| Note supplémentaire.                                                |        |
| Deuxième concile œcuménique, quatrième de Latran: De hare-          |        |
| ticis.                                                              | 212    |
| Chapitre V. Caractère de saint Dominique.                           | 214    |
| Les frères prêcheurs.                                               | 215    |
| Saint François d'Assise.                                            | ib.    |
| Les frères mineurs.                                                 | 217    |
| - Hérésies nombreuses à cette époque.                               | ib.    |
| Le pape Innocent III, au purgatoire.                                | 218    |
| Cruautés excrcées par les catholiques.                              | . 219  |
| Organisation du clergé manichéen.                                   | 221    |
| Relachement des persécutions contre les albigeois.                  | ib.    |
| - Nouvelles excommunications.                                       | 222    |
| — Louis VIII se croise contre eux.                                  | . 223  |
| La destruction et la désolation marchent à la suite des croisés.    | ib.    |
| Réconciliation forcée du comte Raymond VII.                         | 225    |
| Inquisition.                                                        | ib.    |
| •                                                                   |        |

| Note supplémentaire.                       |                  |                  | 1. of or    |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|                                            |                  |                  |             |
| Saint François et ses disciples.           |                  |                  | 227<br>230  |
| Son squelette.                             | •                |                  | 230         |
| Chapitre VI. Manichéens d'Italie.          |                  |                  | 239         |
| -Grégoire IX emploie le fer                | et le feu pour   | les exterminer   | . ib        |
| Zèle barbare de l'inquisiteur frère        | Jean de Vic      | ence.            | 23          |
| Persécutions de l'évêque de Toule          | ouse.            |                  | ib          |
| Boulgres, brûles en Champagne.             |                  | •                | 234         |
| Organisation de l'inquisition, au          | midi de la Fr    | ance.            | 23          |
| -Le peuple se soulève contre               | elle.            |                  | 236         |
| -Elle marche canoniquement.                | •                |                  | 237         |
| Le peuple massacre les inquisiteur         | rs. ,            | •                | . <b>ib</b> |
| Sainteté et miracles d'un maniché          | en.              |                  | 239         |
| —On lui fait son procès, aprè              | s sa mort.       |                  | 340         |
| -Ses ossemens sont brûlés.                 |                  |                  | 241         |
| Le manichéisme s'évanouit.                 |                  | •                | 242         |
| Notes supplémentaires.                     | •                |                  |             |
| No 1. Priviléges des inquisiteurs          | , et instruction | ons qu'ils reçoi |             |
| du saint siége.                            |                  |                  | 244         |
| Nº 2. Miracles.                            |                  | •                | 245         |
| Saints imaginaires.<br>Reliques baptisées. | 4                |                  | 253<br>254  |
| N° 3. Inquisition d'Espagne.               |                  |                  | 256         |
| Expulsion des Juifs et des Ma              | liror            |                  | 258         |
| mpanion and band of act man                |                  | , ,              | 200         |
|                                            |                  | •                | :•          |
| LIVRE IV. — SCHISM                         | es de l'église   | om Modelis       | :           |
| Section 1 Schismes                         | des IXº, Xº et   | xi• siècles.     |             |
| Chapitre I. Dévouement.                    |                  |                  | 263         |
| Égoïsme.                                   |                  |                  | ib.         |
| Ambition.                                  | .′               |                  | ib.         |
| Ambition des prêtres.                      |                  |                  | 264         |
| Les papes.                                 | 1 1 44           |                  | 265         |
| —Premier schisme qu'ils occasi             | onneht.          | · " i            | 266         |
| Le pape Anastase, iconoclaste.             | •                | 1 35             | 267         |
| -Benoît III le chasse.                     |                  | ••               | 268         |
| Factions à Rome.                           |                  | .1               | ib.         |

| DES MATIÈRES.                                                      | 79             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Honorius II, seul pape.                                            | Pages.<br>269  |
| Portrait du voluptueux cardinal Pierre.                            | 270            |
| —Il se fait élire et appeler Anaclet II.                           | 271            |
| Sakisme et combats.                                                | ib.            |
| Le Normand Roger se fait investir du duché de Pouille.             | 272            |
| -Anaclet II le déclare roi.                                        | 273            |
| Innocent II dépose Anaclet, son rival.                             | ib.            |
| Innocent se soumet au roi Roger.                                   | 275            |
| Il excommunie le prince normand.                                   | ib.            |
| Il finit par confirmer les titres que Roger tennit de l'anti-pape. | 276            |
| Note supplémentaire.                                               |                |
| Le pape.                                                           | 277            |
| Chapitre II. Élection d'Alexandre III.                             | <b>&gt;8</b> 0 |
| — Victor Ill est élu en même temps.                                | ib.            |
| -Les deux papes s'adressent à Frédéric Burberousse.                | 281            |
| L'empereur convoque un concile.                                    | 282            |
| Victor est reconnu pape par les évêques.                           | <b>, 284</b>   |
| — Il est confirmé par l'empereur.                                  | 285            |
| Alexandre III maudit tous ses adversaires.                         | 286            |
| La France et l'Angleterre s'attachent à Alexandre.                 | ib.            |
| Politique de Frédéric, et ses efforts pour rétablir la concende.   | 287            |
| Victor III est condamné en France.                                 | 289            |
| Progrès d'Alexandre.                                               | <i>ib</i> .    |
| Frédéric lui offre vainement la paix.                              | 290            |
| Il s'humilie devant ce pontife à Venise.                           | 291            |
| Fin du schisme.                                                    | 292            |
| Note supplémentaire.                                               |                |
| Salle dite des Rois, au Vatican.                                   | 294            |
| Section II. — Grand schisme d'Occident.                            |                |
| Chapitre I. Avilissement du saint siège.                           | ,296           |
| Le clergé méprisé.                                                 | 297,           |
| Influence craissante de pouvoir civil et du clergé inférieur.      | . ib.          |
| Le saint siège, transféré de France à Rome.                        | 299            |
| Élection d'Urbain VI.                                              | 300°           |
|                                                                    | Sor            |

|                                                                                                                                                                                                           | Page                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Révolte du sacré collège.                                                                                                                                                                                 | 30                       |
| Les cardinaux élisent Clément VII.                                                                                                                                                                        | 30                       |
| Excommunications réciproques, guerres, massacres, etc.                                                                                                                                                    | 30                       |
| Urbain VI dépose la reine de Naples.                                                                                                                                                                      | <b>3</b> o               |
| Note supplémentaire.                                                                                                                                                                                      |                          |
| Les cardinaux. —Leurs mœurs.                                                                                                                                                                              | 3o<br>il                 |
| Chapitre II. Urbain VI donne le royaume de Naples à Charles Durazzo.                                                                                                                                      | 30                       |
| Les deux papes pillent les églises pour faire la guerre dans le<br>royaume de Naples.                                                                                                                     | il                       |
| - Charles III demeure le maître.                                                                                                                                                                          | 31                       |
| Inconduite de Butylle, neveu du pape italien.                                                                                                                                                             | 31:                      |
| Urbain se brouille avec Charles.                                                                                                                                                                          | ib                       |
| Les cardinaux accusés de conspiration contre le pape.  — Urbain les fait horriblement torturer.  — L'humanité force le roi de sévir contre lui.                                                           | 31:<br>31:<br>31:        |
| Le pape, assiégé, lance des anathèmes.  —Il commet un assassinat.  —Les Génois chassent l'inflexible pontife.  —Sa haine contre les Durazzi.  —Il s'arme, et meurt.                                       | 31;<br>31;<br>32;<br>32; |
| Note supplémentaire.                                                                                                                                                                                      | •                        |
| Saints et saintes obéissant aux papes et aux anti-papes pendant le schisme.  Sainte Catherine de Sienne.  — Son mariage avec Jésus-Christ.  Privautés entre la sainte Vierge et le dominicain Alain de la | 322<br>ib.<br>ib.        |
| Roche.                                                                                                                                                                                                    | 323                      |
| Chapitre III. Simonie de Boniface IX.                                                                                                                                                                     | 324                      |
| La cour pontificate, convertie en banque d'usuriers.                                                                                                                                                      | 325                      |
| Boniface oppose le rei Ladislas aux Angevins.  Excommunications.                                                                                                                                          | 326<br>327               |
| Benoît XIII succède à Clément VII.  — Efforts des puissances catholiques pour éteindre le schisme.  — Leur résultat.                                                                                      | <i>ib.</i><br>328<br>329 |
| Benoît XIII, prisonnier en France.                                                                                                                                                                        | 330                      |
| Prospérité de Boniface IX.                                                                                                                                                                                | ib.                      |

| DES MATIÈRES.                                                          | 84<br>Pages.       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Vaines tentatives pour rétablir la république romaine.                 | 331                |
| Benoît XIII est mis en liberté, pour servir de contrepoids à Boniface. | 332                |
| -Opiniatreté et mauvaise foi des deux papes.                           | <b>33</b> 3        |
| Innocent VII succède à Boniface IX.                                    | 334                |
| Troubles et massacres à Rome.                                          | ib.                |
| Note supplémentaire.                                                   |                    |
| Indulgences à gagner sans absolution, ni confession, ni contrition.    | 336                |
| Chapitre IV. Grégoire XII, successeur d'Innocent VII.                  | 338                |
| Intrigues pontificales.                                                | 339                |
| La France se soustrait à l'obeissance des deux papes.                  | 340                |
| -Elle fait condamner Benoît XIII.                                      | ib.                |
| Entêtement de Grégoire XII.                                            | 341                |
| Les deux papes sont abandonnés par leurs cardinaux.                    | 342                |
| - Balthazar Cossa se joint aux rebelles.                               | 343                |
| Convocation du concile œcuménique de Pise.                             | 344                |
| Benoît XIII excommunie les Français et leur roi.                       | ib.                |
| Grégoire excommunie les cardinaux.                                     | ib.                |
| Comment le concile de Pise était composé.                              | 345                |
| Déposition des deux papes.                                             | 346                |
| Balthazar Cossa fait élire Alexandre V.                                | 347                |
| Réforme de l'église et de son chef, manquée.                           | ib.                |
| Les trois papes s'excommunient.                                        | 349                |
|                                                                        | <b>A P</b>         |
| Chapitre V. Le cardinal Cossa empoisonne Alexandre V.                  | 35 z.              |
| Il se fait pape, et prend le nom de Jean XXIII.                        | 352<br><i>ib</i> , |
| Son portrait Il se déclare pour les Angevins de Naples.                | 353                |
| Jean XXIII abandonne les Angevins par politique.                       | 354                |
| - Ladislas le trompe et s'empare de Rome.                              | -ib.               |
| L'empereur Sigismond prend le parti de Jean XXIII.                     | 355                |
| Coneile de Constance pour l'extinction du schisme.                     | 356                |
| Grégoire XII et Benoît XIII sont destitués.                            | 357                |
| Jean XXIII, accusé de divers crimes.                                   | · ib.              |
| Opérations du concile.                                                 | <b>3</b> 59        |
| Fuite du pape.                                                         | 36o                |
| Conduite des cardinaux.                                                | ib.                |
|                                                                        | 36 r               |
| Procès de Jean XXIII.  —Ses adultères, incestes, homicides, etc.       | 363                |
| — so anatonos, musesos, municipaes, etc.                               | f ·                |
|                                                                        |                    |

• .

| Election de Martin V.                                                | 368               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| LIVRE V. — Les Réformateurs.                                         |                   |
| Section 1. — XIII ET XIV SIÈCLES.                                    |                   |
| Chapitre I. Comme toute autre doctrine, le christianisme a subi les  |                   |
| variations auxquelles est soumis tout ce qui procède de l'intel-     | _                 |
| ligence humaine.                                                     | 371               |
| Système chrétien, et système catholique.                             | 372               |
| Théocratie pontificale.                                              | ib                |
| Réformateurs.                                                        | ib.               |
| — En le harcelant sans relache, ils préparent la chute du catho-     |                   |
| licisme.                                                             | 373               |
| Pierre de Bruys.                                                     | <i>i</i> .        |
| Doctrine des pétrobrusiens.                                          | 374               |
| Fierre est brûlé.                                                    | 376               |
| - Ses disciples.                                                     | ib.               |
| Saint Bernard prêche contre eux.                                     | <b>37</b> 9       |
| Miracle en faveur des catholiques.                                   | <i>i</i> .        |
| Tanchelin.                                                           | 379               |
| — Il prêche contre les désordres du clergé,                          | <b>38</b> 6       |
| —L'orgueil le perd.                                                  | <i>ib.</i><br>381 |
| —Il épouse la sainte Vierge.                                         | 383               |
|                                                                      | ib.               |
| Le tanchelinismé disparaît.                                          | 101               |
| Chapitre II. Arnaud de Bresuia.                                      | 384               |
| — Il est excommunié au douxième concile de Latien.                   | 386               |
| —Saint Bernard s'achasne contre lui.                                 | Ø.                |
| Arnaud réorganise la république romaine.                             | 387               |
| Rome sous interdit.                                                  | 388               |
| Arnaud est exilé comme hérétique.                                    | 86.               |
| -Livré par l'empereur au pape, il est brûlé vif.                     | 389               |
| Les popelicains.                                                     | 3gò               |
| — Leur doctrine.                                                     | 3 <del>9</del> £  |
| Sectaires du midi de la France.                                      | 393               |
| Décrets cruels du troisième concile de Latren contre les hésétiques. | 394               |
|                                                                      | _                 |

TABLE ANALYTIQUE

-Il est livré au concile, déposé et rensermé.

Pages. 364

**36**6

82

Fin du schisme.

| DES MATIÈRES.                                                       | 83         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 5 A . 99 A 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9                            | Pages.     |
| -Autres d'Alphonse, roi d'Aragon.                                   | 394        |
| Fièrre Valdo, et les pauvres de Lyon.                               | 305        |
| Het frères humiliés.                                                | 396        |
| —Le pape leur opposé les frérés préchéurs et les frérés filmétirs.  | 397        |
| Note supplémentaire.                                                |            |
| Le troisième concile de Latran contre les hérétiques.               | 400        |
| Chapitre III. Les vaudois.                                          | 4ò1        |
| —Leurs progrès.                                                     | <b>403</b> |
| - Ils se séparent entièrement de l'église remaine.                  | ib.        |
| —Leurs opinions.                                                    | 404        |
| -Réformes qu'ils introduisent.                                      | 405        |
| —Leur morale.                                                       | 406        |
| —A quoi on les condamnait.                                          | 407        |
| - Ordonné de leur courre sus.                                       | 408        |
| - Combien leurs idées étaient répandues.                            | , 409      |
| Hérétiques d'Allemagne et de Lorraine.                              | 410        |
| Inquisition.                                                        | 4Î I       |
| Défense de s'assembler et de s'associer.                            | 412        |
| Cruauté des catholiques de France.                                  | 413        |
| Lois barbares de Frédéric II.                                       | 414        |
| Vaudois de la Savoie et du Piémont.                                 | 415        |
| Persécutions sous prétexte de vaudoisie.                            | 416        |
| Vaudois du Dauphiné, à la fin du quinzième siècle.                  | 417        |
| Vaudois de Mérindol, vers le milieu du seizième siècle.             | 418        |
| -Excès des soldats catholiques envoyés contre eux.                  | 419        |
| - Massacres, viols, incendies.                                      | 420        |
| Carnages de Mérindol et de Cabrières.                               | ib.        |
| Révoltes forcées des vaudois du Piémont, à diverses époques.        | 424        |
| Notes supplémentaires.                                              | <b>r</b>   |
| N° 1. Les vaudois, peints par le pape Pie II (quinzième siècle).    | 427        |
| To 2. Sorcellerie.                                                  | 428        |
| Sabbat.                                                             | 129        |
| Danse Saint-Jean.                                                   | <b>435</b> |
| Urbain Grandier.                                                    | 437        |
| Nº 3. Pourquoi François Ier, qui protégeait les hérétiques en Alle- |            |
| magne, les faisait brûler en France.                                | 438        |
| Chaptire IV. Amauri.                                                | 440        |
| — Ses disciples.                                                    | ib         |

| od . Indeed interpreted                                            | -           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| L'abbé Jeachim.                                                    | Pages<br>44 |
| Inquisition en Italie.                                             | 44          |
| Robert-le-Bougre.                                                  | 44          |
| F. Pierre de Vérone, assassiné par les nobles milanais.            | 44          |
| -D'autres inquisiteurs, tués par le peuple, à Parme.               | 44          |
| Flagellans de Lorraine et d'Allemagne.                             | 44          |
| La flagellation se propage en Italie.                              | 44          |
| Les pélerins blancs.                                               | 450         |
| Notes supplémentaires.                                             |             |
| N° 1. Pénitences bizarres et indécentes.                           | 45:         |
| Processions d'hommes nus.                                          | ib          |
| Loi du pays de Galles.                                             | 45          |
| Nº 2. Pénitens blancs.                                             | ib          |
| Pélerinages.                                                       | ib          |
| Scopatori.                                                         | 454         |
| Chapitre V. Les fratricelli ou frérots.                            | 455         |
| Les béguins ou bégards se créent un pape.                          | 450         |
| -Les ossemens de ce pontife sont brûlés par ordre de Jean XXII.    | 45          |
| Les fratricelli, divisés en deux sectes.                           | 458         |
| Tout l'ordre de saint François se déclare pour la pauvreté absolue |             |
| de Jésus-Christ, contre Jean XXII.                                 | <b>45</b> g |
| Le pape et les moines se condamnent réciproquement.                | 461         |
| -Louis de Bavière profite de cette dissension pour opérer un       |             |
| schisme.                                                           | 462         |
| Guillelmine se fait passer pour le Saint-Esprit incarné.           | 463         |
| Dulcin de Noverre.                                                 | 464         |
| On fait une guerre à mort aux dulcinistes.                         | 465         |
| Combien les hérésies étaient répandues à cette époque.             | 466         |
| Lois du quatorzième siècle contre les hérétiques.                  | ib.         |
| Les pastoureaux.                                                   | 467         |
| Les turlupins.                                                     | 468         |
| Grégoire XI les voue aux flammes.                                  | 469         |
| Cocco d'Ascoli.                                                    | 471         |
| Notes supplémentaires.                                             |             |
| No I. Bizzochi de saint François.                                  | 473         |
| Les moines au quatorzième siècle.                                  | ib.         |
| N° 2. Les juifa                                                    | 474         |

# TOME VII.

#### Section 11. - Les Hússites.

| Chapitre l. Les réformateurs dégénèrent.                                  | 2             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nécessité d'une réforme, démontrée par les catholiques.                   | ib.           |
| Jean Wiclef.                                                              | 3             |
| -Ses opinions.                                                            | 4             |
| Grégoire XI le condamne.                                                  | · ib.         |
| —Les lollards, ses disciples.                                             | <b>. 5</b>    |
| Mort de Wiclef.                                                           | 6             |
| Progrès de sa doctrine.                                                   | 2             |
| Les lollards troublent l'ordre public.                                    | 8             |
| — Jean Oldcastell, leur protecteur, est arrêté.                           | 9             |
| —Il est condamné au concile de Londres.                                   | 10            |
| On extermine les lollards.                                                | 11            |
| Chapitre II. Le wiclésisme pénètre en Bohême.                             | <b>x3</b>     |
| — Jean Huss le prêche au peuple.                                          | is.           |
| Mesures que prend le ciergé catholique.                                   | <b>15</b>     |
| Jérôme de Prague se moque publiquement des indulgences pontifi-<br>cales. | 16            |
| Le médecin Albieus, archevêque de Prague.                                 | 17            |
| Jacobellus.                                                               | 18            |
| Concile de Constance.                                                     | ıg            |
| Jean Huss est brûlé.                                                      | · . ib.       |
| Récit de la mort de Jérôme de Prague.                                     | . 20          |
| Condamnation du wicléfisme.                                               | 22            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                   | ,             |
| Notes supplémentaires.                                                    |               |
| No 1. Dimes, et avidité des prêtres.                                      | 1 24          |
| N° 2. L'église catholique, au quatoraième et au quinzième siècle.         |               |
| Chapitre III. Jean Huss et Jérôme sont honorés comme des martyrs.         | - 1 (<br>3a   |
| Trente mille Bohémiens communient sous les deux espèces.                  | 3 z           |
| Massacres.                                                                | į ib.         |
| Ziska.                                                                    | , 3s          |
| La Bohême révoltée contre Sigismond,                                      | 33            |
| : Atrocités des deux parts.                                               | · · · · · iþ. |

|                                                                                | Pages.                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Barbarie des orébites.                                                         | 34                                      |
| Les adamites ou picards.                                                       | 35                                      |
| — Ziska les extermine.                                                         | 36                                      |
| Les hussites se séparent des thaborites.                                       | 37                                      |
| Opinions de Ziska,                                                             | 38                                      |
| — Ses horribles exploits.                                                      | 39                                      |
| Succès des réformés bohémiens, malgré leurs dissensions.                       | 40                                      |
| Mort de Ziska.                                                                 | 42                                      |
| Chapitre IV. Procope-le-Rasé.                                                  | . 44                                    |
| Croisades contre les Bohémiens.                                                | ił.                                     |
| Concile de Bâle.                                                               | 46                                      |
| Le pape rompt toutes les mesures des pères peur la écuversion des<br>hussites. | L n                                     |
| Les Bohémiens se rendent du condite.                                           | 47<br>- 48                              |
| Naïveté de Procope.                                                            | 49                                      |
| Compactata.                                                                    | 50                                      |
| Les utraquistes catholiques soumettent les hussites non léunis.                | 51<br>51                                |
| Eugène IV ratifie les opérations des pères de Bale.                            | 5 <sub>2</sub>                          |
| Les Bohémiens se soumettent à l'empereur et au pape.                           | 53                                      |
| — Ils sont réconciliés à l'église catholique.                                  | 55                                      |
| Chapitre V. Nouveaux troubles,                                                 | . <b>5</b> 7                            |
| Divisions entre les hussites.                                                  | 58                                      |
| Mauvaise foi du pape envers les utraquistes.                                   | , , <b>5</b> 9                          |
| Pie II révoque les compactata.                                                 | . ii.                                   |
| Paul II excommunie et dépose Georges Podiébrad, roi de Boheme.                 | •                                       |
| Croisades et massacres.                                                        | 62                                      |
| Mathias Corvinus fait la guerre aux Bohémiens.                                 | 63                                      |
| État de la Bohême, à la fin du quinzième siècle.                               | .3 65                                   |
| Luthéranisme.                                                                  | 66                                      |
| 's Maximflien If abroge tacitement les compactata.                             | 67                                      |
| Le privilège de la coupe est rendu aux Bohémiens.                              | 68                                      |
| Les réformés subutraquistes, vexés par le gouvernement, se ré-                 |                                         |
| '' Guerre de trente ans:                                                       | · 70                                    |
| R. Note enoulémentaire                                                         | , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Les hussites et thaborites jugés par le pape Die H.; W                         | , 71                                    |
| 1 was removed to member you have to have the take the                          |                                         |

# DES MATIÈRES.

8

# Section in. — Luther.

| Chapitre I. 11 était impossible de réformer le christianisme, sans ac-                                 | •      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| célérer sa chute.                                                                                      | 74     |
| Les réformateurs bornent eux-mêmes la réforme.                                                         | 75     |
| -Apôtres de la liberté d'examen, ils prêchent l'autorité.                                              | 76     |
| L'église réformée devient intolérante et persécutrice.                                                 | 77     |
| F. Thomas Conecte.                                                                                     | ib.    |
| République de Florence, à la fin du quinzième siècle.                                                  | 78     |
| Savonarole, réformateur républicain.                                                                   | 79     |
| —Tous les partis se liguent contre lui.                                                                | ib.    |
| —Il est excommunié par Alexandre VI.                                                                   | 80     |
| Épreuve du feu.                                                                                        | 8 r    |
| Savonarole terturé, condamné et brûlé.                                                                 | 83     |
| Abus du catholicisme.                                                                                  | 85     |
| Reuchlin et Érasme.                                                                                    | 87     |
| Exactions papales.                                                                                     | 88     |
| Notes supplémentaires.                                                                                 |        |
| Nº 1. Savonarole et son époque.                                                                        | 90     |
| Nº 2. Besoin de réforme ecclésiastique, prouvé par des citations d'auteurs non condamnés par l'église. | 92     |
| Nº 3. Le vol, autorisé par le saint siège.                                                             | 103    |
| Ehapitre II. Les indulgences.                                                                          | 106    |
| Canons pénitentiaux.                                                                                   | ib.    |
| Donations pour le rachat des péchés.                                                                   | . \$07 |
| Le système des indulgences l'emporte.                                                                  | 108    |
| Croisades contre les infidèles.                                                                        | ib,    |
| Croisades contre les hérétiques.                                                                       | 109    |
| Les fidèles sont forcés de tester pour la croisade.                                                    | 110    |
| Le jubilé.                                                                                             | 111    |
| Vente des indulgences.                                                                                 | . Įįp  |
| Témoignages des auteurs contemporains.                                                                 | 113    |
| Impudence des quêteurs pontificaux.                                                                    | 115    |
| Les abus vont croissant.                                                                               | 116    |
| Imprudentes concessions de Léon X.                                                                     | 117    |
| Avarice, dureté et inconduite des marchands d'indulgences.                                             | 119    |
| Rivalité des augustins et des dominicains.                                                             | 122    |
| - 1 1 1 TM 1 2 11 1                                                                                    |        |

| Notes supplémentaires.                                                          | Pages,             |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| No 1. Donations et legs pro remedio animæ.                                      |                    |
| Nº 2. Trève de Dieu.                                                            | 124<br><i>ib</i> . |
| Nº 3. Indulgences.                                                              |                    |
| Ames du purgatoire.                                                             | 125<br>130         |
| - Obligations qu'elles ont au chocolat.                                         | <b>13</b> 0        |
| Nº 4. Le P. Olivier Maillard, sur les indulgences.                              | ib.                |
| Chapitre III. Martin Luther.                                                    | 133                |
| —La contradiction l'enflamme.                                                   | x 34               |
| Formules d'absolution, vendues en Danemarck.                                    | 136                |
| Conduite de Léon X.                                                             | 138                |
| —Il excommunie Luther.                                                          | 130                |
| Le réformateur fait brûler la bulle de Léon et toutes les décréts<br>des papes. | les                |
| Diète de Worms.                                                                 | 140                |
| Henri VIII d'Angleterre écrit contre Luther.                                    | 141                |
| Bonnes intentions et aveux d'Adrien VI.                                         | 142                |
| Plaintes des princes allemands.                                                 | 143                |
| Clément VII, opposé en toutes choses au pape Adrien.                            | . 145              |
| Divisions entre les réformateurs.                                               | 146                |
| Luther veut arrêter le mouvement de réformation.                                | 147                |
| Anabaptistes.                                                                   | <i>ib.</i>         |
| Révolte des paysans; carnage.                                                   | 148                |
| Les anabaptistes dans l'erreur, mais de bonne foi.                              | 149                |
|                                                                                 | . <b>150</b>       |
| Notes supplémentaires.                                                          |                    |
| No 1. Les anabaptistes.                                                         | <b>153</b>         |
| N° 2. Supplices des anabaptistes, d'après les cathóliques.                      | т56                |
| N° 3. Tyrannie seigneuriale.                                                    | 157                |
| Infamies et atrocités.                                                          | . ib.              |
| Chapitre IV. Luther devient plus hardi.                                         | 159                |
| Progrès de la réformation.                                                      | ib                 |
| Les protestans.                                                                 | ' 16i              |
| Confession d'Augsbourg.                                                         | 162                |
| * Conférence inutile.                                                           | . 164              |
| Tout le Nord se réforme.                                                        | ib.                |
| Clément VII craint de convoguer un concile.                                     | 165                |

| L'empereur veut terminer les différends par un édit.             | Pages. |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| —Il accorde provisoirement la liberté de conscience aux pro-     | _      |
| testans.                                                         | 163    |
| Hésitations de Paul III sur le concile.                          | 169    |
| François Ier se rapproche des protestans.                        | 170    |
| Vains efforts pour réformer la cour de Rome.                     | 171    |
| Les novateurs sont persécutés dans toute l'Europe.               | 173    |
| Le luthéranisme légalement établi en Danemarck.                  | ib.    |
| Colloque de Worms.                                               | 174    |
| Charles-Quint.                                                   | 175    |
| Notes supplémentaires.                                           |        |
| No 1. La république de Lucques, suspecte de luthéranisme.        | 177    |
| No 2. La réforme en Lorraine.                                    | 178    |
| Nº 3. Lois et usages de quelques états d'Allemagne, en matière   |        |
| religieuse.                                                      | 180    |
| Nº 4. État actuel du catholicismé, en Suède et en Danemarck.     | 182    |
| Chapitre V. Le pape se décide à convoquer un concile, à Vienne   |        |
| d'abord, puis à Trente.                                          | 184    |
| Ses instructions.                                                | 185    |
| Session d'ouverture.                                             | 187    |
| Partis des dominicains et des franciscains.                      | 189    |
| Le pape met des obstacles aux projets de réforme.                | ib.    |
| Succès des luthériens en Allemagne.                              | 190    |
| Mort de Luther.                                                  | ib.    |
| Décrets du concile de Trente sur le dogme.                       | 191    |
| Débats indécens sur la grâce.                                    | 192    |
| Le concile est sous la dépendance du pape.                       | 193    |
| —Il soutient les privilèges des religienx contre les prétentions |        |
| des évêques.                                                     | 194    |
| Note supplémentaire.                                             |        |
| Priviléges des ordres religieux.                                 | 196    |
| Chapitre VI. Le pape allume la guerre en Allemagne.              | 199    |
| Politique de Charles-Quint, opposée à celle de Paul III.         | ib.    |
| L'Allemagne soumise par l'empereur.                              | 201    |
| Charles-Quint menace les pères de Trente.                        | 202    |
| Canons remarquables sur l'efficacité des sacremens.              | 203    |
| Semblans de réforme,                                             | 305    |

|                                                                                       | Pages.      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Le pape, effrayé, manafère le concile à Bologne.                                      | 206         |
| Les Allemands veulent un concile entièrement libre.                                   | 207         |
| Interim de Charles-Quint.                                                             | 208         |
| — Son édit pour la réforme du clergé.                                                 | 209         |
| L'Interim déplaît à tous les partis.                                                  | 210         |
| Jules III reconvoque le cancile à Trente.                                             | 211         |
| La France proteste contre le concile.                                                 | 212         |
| Transsubstantiation.                                                                  | 213         |
| Sauf-conduit accordé aux protestans.                                                  | 214         |
| —Ils scandalisent les catholiques.                                                    | 215         |
| Nouvelle guerre en Allemagne.                                                         | <b>3</b> 16 |
| L'empereur a le dessous.                                                              | 217         |
| Traité de Passaw.                                                                     | ib.         |
| Projets pontificaux de réforme.                                                       | 218         |
| Liberté de conscience pour les confessionnistes.                                      | 219         |
| Chapitre VII. État de la religion en Allemagne.                                       | 232         |
| Luthériens d'Espagne.                                                                 | 333         |
| Philippe II veut faire condamner la mémoire de son père par l'in-<br>quisition.       | 225         |
| La France et l'Allemagne demandent la communion du calice.                            | 226         |
| Dernière convocation des pères de Trente,                                             | 227         |
| Index des livres défendus.                                                            | 228         |
| Essorts de Pie IV pour retenir les évêgues sous sa dépendance.                        | 229         |
| Instances des puissances catholiques pour obtenir une réserve.                        | 232         |
| Les jésuites soutiennent le pouvoir sheolu du saint sière.                            | 235         |
| Arrivée des Français au concile.                                                      | 236         |
| Mariages clandestins.                                                                 | 238         |
| Rusco des prélate italians pour sequires la réferenc demandée par tous les étrangers. | ib.         |
| Le pape presse la marche du concile.                                                  | <b>5</b> 40 |
| Anathèmes de clôture.                                                                 | 941         |
|                                                                                       | ·           |
| Notes supplémentaires.                                                                | _           |
| No 1. Mystères à personnages.                                                         | 243         |
| Fêtes des Fous et des Anes.                                                           | 246         |
| Predications.                                                                         | 247<br>248  |
| Questions impertinentes.                                                              | -           |
| N° 2. Index.                                                                          | 249         |

| DES MATIÈRES.                                                         | 94                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Licences pour lire les livres défendus.                               | Pages.<br>249     |
| Nº 3. Les couvens, au seizième siècle.                                | 25o               |
| Nº 4. Immunités ecclésiastiques.                                      | 251               |
|                                                                       |                   |
| Chapitre VIII. La discipline du concile est rejetée par la France e   |                   |
| par l'Allemagne.                                                      | 256               |
| Communion du calice.                                                  | 257               |
| Récompenses accordées par le pape aux prélats qui l'avaient servi     | ·                 |
| Disputes entre les réformateurs.                                      | 259               |
| Vbiquité.                                                             | 260               |
| Guerre de trente ans.                                                 | 261               |
| Gustave-Adolphe.                                                      | 262               |
| Paix de Westphalie.                                                   | ib.               |
| Protestations de la cour de Rome.                                     | 263               |
| Indifférentisme des réformés modernes.                                | <i>i</i> .        |
|                                                                       |                   |
| LIVRE VI. — Les Sacramenyastes.                                       |                   |
| Chapitre I. Le mystère de l'eucharistie n'a pris une famme arrêtée qu | 4                 |
| par les discussions dont il a été l'objet.                            | 267               |
| Les théologiens s'attachent au mervoilleux, pour séduine le peupl     | a                 |
| qui l'aime.                                                           | 268               |
| Antiquité du dogme de la présence réelle.                             | 269               |
| -Premières disputes à ce sujet.                                       | ib                |
| -Opinions de Ratramne.                                                | 271               |
| Bérenger nie la présence réelle.                                      | . 272             |
| -Léon IX l'excommunie.                                                | 273               |
| Abjuration de Bérenger, au concile de Tours.                          | 275               |
| — Il est condamné à brûler ses écrits.                                | ib.               |
| Il plaide sa cause devant Grégoire VII.                               | 276               |
| -Doutes de ce pape sur l'eucharistie.                                 | ib.               |
| Nouvelle abjuration de Bérenger.                                      | 277               |
| -Réformateurs qui suivent ses traces.                                 | 278               |
| Les sacramentaires.                                                   | 279               |
| Note supplémentaire.                                                  |                   |
| Présence figurée da Jésus-Christ dans l'encharistie.                  | . 281             |
|                                                                       |                   |
| Chapitre II. Zwingle.                                                 | · <del>2</del> 83 |

|                                                                            | Pages,      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Carolstad.                                                                 | 284         |
| Discorde entre les luthériens et les sacramentaires.                       | 285         |
| Luther veut établir une nouvelle église dogmatique.                        | 287         |
| Le zwinglianisme est embrassé par les villes libres d'Alle-<br>magne.      | 288         |
| Guerre de religion en Suisse.                                              | 289         |
| La réformation pénètre en France avec les lettres.                         | 290         |
| L'audace des réformateurs est punie avec cruauté par les catho-<br>liques. | 291         |
| Contradictions dans la conduite de François I <sup>er</sup> .              | 292         |
| conductions dans in conduite no righton r                                  | -3-         |
| Note supplémentaire.                                                       |             |
| État actuel de la religion catholique en Suisse.                           | 293         |
| Chapitre III. Jean Calvin.                                                 | 295         |
| —Il va en Italie.                                                          | 296         |
| Il s'établit à Genève.                                                     | ib.         |
| -Ses disciples, persécutés en France.                                      | 298<br>:4   |
| Acharnement de Henri II.                                                   | ib.         |
| Progrès du calvinisme.                                                     | <b>299</b>  |
| Modération des tribunaux français.                                         | ib.         |
| La politique seconde le fanatisme.                                         | 301         |
| L'amiral Coligni.                                                          | 302         |
| Supplice d'Anne Dubourg.                                                   | <i>ib.</i>  |
| Conjuration d'Amboise.                                                     | 303         |
| Conférence entre les Bourbons et les Guises,                               | 304         |
| Évêques français réformés.                                                 | <i>i</i> b. |
| Premières hostilités des calvinistes.                                      | 306         |
| Les Bourbons arrêtés.                                                      | ib.         |
| Politique artificieuse de Catherine de Médicis.                            | ib.         |
| Elle tolère le culte réformé.                                              | 307         |
| Le cardinal de Lorraine, auteur de l'édit de Romorantin.                   | 308         |
| Colloque de Poissy.                                                        | 30g<br>310  |
| — Ses résultats.                                                           | ib.         |
| L'édit de janvier pour la paix de religion.                                | 311         |
| Propension du cardinal de Lorraine au luthéranisme. '                      | <i>5</i> 1. |
| Note supplémentaire.                                                       |             |
| · Tributs imposés par le saint siège aux états catholiques.                | 313         |

| DES MATIÈRES                                                                        | 98            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chapitre IV. La reine se joint aux réformés.                                        | Pages.<br>316 |
| Massacre de Vassi.                                                                  | ib.           |
| Actes de cruauté et représailles.                                                   | 317           |
| Guerre atroce.                                                                      | 318           |
| Deux cardinaux français se marient.                                                 | 319           |
| Le duc de Guise est assassiné.                                                      | 320           |
| La paix ne met pas fin aux troubles.                                                | 321           |
| Sévérité imprudente de la cour de Rome.                                             | ib.           |
| Dispositions de Charles IX.                                                         | 322           |
| Nouvelle guerre.                                                                    | ib.           |
| On s'observe des deux côtés.                                                        | 323           |
| Conseils sanguinaires du pape saint Pie V.                                          | 324           |
| Les catholiques et les réformés s'entrégorgent.                                     | 325           |
| Dissimulation du roi et de sa mère.                                                 | 326           |
| —Ils font empoisonner la reine de Navarre.                                          | ib.           |
| Massacre de la Saint-Barthélemi.                                                    | 327           |
| Joie barbare du pape.                                                               | 329           |
| Conduite infâme de Charles IX.                                                      | <b>33</b> o   |
| Notes supplémentaires.                                                              |               |
| Nº 1. Sauteries de Mácon.                                                           | 332           |
| Serbelloni.                                                                         | ib.           |
| Les soldats du pape, amoureux des chèvres.                                          | ib.           |
| Nº 2. Saint Pie V et sa doctrine atroce.                                            | 333           |
| Nº 3. Massacres de Lyon.                                                            | ib.           |
| Mandelot.                                                                           | 334           |
| La tête de l'amiral Coligni, envoyée au pape.                                       | 335           |
| Nº 4. Grégoire XIII fait peindre les scènes principales de la Saint-<br>Barthélemi. | 336           |
| Chapitre V. Innovations religieuses en Flandre.                                     | 338           |
| Édits de Charles-Quint contre les hérétiques.                                       | 339           |
| Philippe II.                                                                        | 340           |
| Philippe, comparé à Charles-Quint.                                                  | 34 r          |
| Sujets de mécontentement des Flamands.                                              | ib.           |
| Supplices des réformés.                                                             | 342           |
| Introduction du concile de Trente et de l'inquisition.                              | 343           |
| Compromis                                                                           | ib.           |

| •                                                   | l'ages.     |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Fareur des iconoclastes.                            | 344         |
| La cathédrale d'Anvers est saccagée par les gueux.  | 345         |
| Modération de la gouvernante.                       | 346         |
| Cruauté du roi et du pape.                          | ib.         |
| Arrivée du duc d'Albe.                              | 348         |
| Conseil de sang.                                    | ib.         |
| Supplice des comtes d'Egmont et de Horn.            | · , 34g     |
| Succès du duc d'Albe.                               | 350         |
| Révolte générale.                                   | 35x         |
| Guerre atroce.                                      | <i>Ъ</i> .  |
| Note supplémentaire.                                | •           |
| Sermons du P. Cornélis.                             | <b>353</b>  |
| Chapitre VI. Guerre de religion en France.          | 354         |
| La ligue.                                           | 355         |
| -Le roi est forcé de s'en déclarer le chef.         | 356         |
| Proubles des Pays-Bas.                              | 357         |
| Siége de Leyde.                                     | ib.         |
| Union de toutes les provinces contre les Espagnols. | 358         |
| Don Juan séduit les provinces catholiques.          | 359         |
| Ålexandre Farnèse.                                  | <b>36</b> 1 |
| Fédération des provinces réformées, à Utrecht.      | 362         |
| Le duc d'Anjou trahit les Flamands.                 | 364         |
| Pouvoir des Guises.                                 | <i>й.</i>   |
| — Henri III n'ose pas leur résister.                | 366         |
| Sixte-Quint excommunie tous les Bourbons.           | ib.         |
| Audace des ligueurs.                                | 368         |
| Le roi fait assassiner le duc de Guise.             | 369         |
| —Il est excommunié.                                 | 370         |
| Sérmons des ligueurs.                               | 37i         |
| Menri III se joint au roi de Navarre.               | 373         |
| — Jacques Clément le tue.                           | 374         |
| Menri IV, reconnu roi par l'armée.                  | <b>₽.</b>   |
| Etat déplorable de la France.                       | 376         |
| Note supplémentaire.                                |             |
| Saureguy et le P. Timmermans.                       | 378         |

| apitre VII. Avantages des Espagnols sur les réformés.                                        | Pages.<br>379              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                              | 370                        |
| <del></del>                                                                                  |                            |
| Assassinatedu prince d'Orange.                                                               | ib.                        |
| Élisabeth d'Angleterre donne des secours aux réformés des Pays-                              | 38•                        |
| Bas.                                                                                         | ,                          |
| Perfidie de Sixte-Quint.                                                                     | 381<br>383                 |
| - Il est suspect au roi d'Espagne et aux ligueurs de France.                                 | ib.                        |
| Anathèmes de l'église de Rome contre Mensi IV.                                               | 384                        |
| Dissensions des ligueurs.                                                                    | 385                        |
| Progrès des royalistes.                                                                      | 386                        |
| Renri IV se fait catholique.                                                                 | 387                        |
| —Rome refuse de le reconnaître.                                                              | 388                        |
| Efforts du fanatisme.                                                                        | ib.                        |
| L'assassin Jean Châtel, déclaré saint et martyr.                                             | 390                        |
| Absolution de Henri IV à Rome.                                                               | 3 <b>92</b>                |
| —Il est assassiné.                                                                           | -3-                        |
| Votes supplientaires.                                                                        |                            |
| No 1. Lettres de François Van Aërsiën au conseiller d'état Valcke.                           | 363                        |
| N° 2. L'assassinat par inspiration.                                                          | 396                        |
| ,                                                                                            |                            |
| hapitre VIII. Vexations qu'éprouvent les réformés de France à di-                            | 399                        |
| verses époques.                                                                              | 401                        |
| Projet de réunion.                                                                           | 402                        |
| Révocation de l'édit de Nantés.                                                              | 403                        |
| Troubles des Cévennes.                                                                       | 404                        |
| Le cardinal de Loménie fait rendre l'état civil aux protestans.                              | 405                        |
| Massacres à Nîmes.                                                                           | -                          |
| Affaires des Pays-Bas.                                                                       | <b>407</b> ,<br><b>409</b> |
| Albert et Isabelle.                                                                          |                            |
| Bégociations pour la paix.                                                                   | 410                        |
| Conclusion d'une trève.                                                                      | 411                        |
| L'indépendance des Provinces-Unies est définitivement reconntée par le traité de Westphalie. | ib.                        |
| Notes supplémentaires.                                                                       |                            |
| No. 1. Persécutions de Louis XIV; dragonnades.                                               | 413                        |
| Nº 2. Louis XIV (lettre de Fénelon).                                                         | 414                        |
| No 3. Le catholicisme aux Provinces-Unies.                                                   | 416                        |
|                                                                                              | ib.                        |
| Royaume des Pays-Bas.                                                                        |                            |

.

•

.

-

Tega.

446

Divorce de Louis VII.

| LIVRE VII. — Dispenses de mariage et divorces.                             |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Chapitre I. Les papes se sont crus les maîtres du monde.                   | 41   |
| — Juges universels des intérêts et des actes humains.                      | i    |
| -Ils se constituent les arbitres de la validité du mariage.                | 42   |
| Les rois surtout sont exposés à leurs décisions arbitraires et             |      |
| tyranniques sur cette matière.                                             | 42   |
| Denger de l'influence religieuse sur le sort des peuples.                  | ü    |
| Divorce forcé de Charlemagne.                                              | 42   |
| Incertitude de la discipline ecclésiastique sur le mariage.                | 42   |
| Le roi Lothaire accuse Theutberge, sa femme, de plusieurs crimes.          | 42   |
| - Il se fait divorcer par son clergé.                                      | 42   |
| Recours des frères de la reine au pape.                                    | 42   |
| Nicolas Ier casse la sentence de divorce.                                  | ib   |
| Violences de l'empereur contre le pape Nicolas.                            | 429  |
| Protestation virulente des archevêques lorrains contre le saint siége.     | 43   |
| Un légat fait rappeler Theutberge et renvoyer Waldrade, seconde            |      |
| femme du roi.                                                              | 432  |
| Humiliation de Lothaire.                                                   | 433  |
| Notes supplémentaires.                                                     |      |
| No 1. Le pape Pie VII condamne le mariage civil, que le pape               | . 26 |
| Adrien II avait déclaré valide et inviolable.                              | 435  |
| Nº 2. Concubi nage, polygamie et divorce.                                  | 436  |
| Nº 3. Les mariages déclarés incestueux par l'église, sont nuls à ses yeux. | 438  |
| Chapitre II. Le roi Robert épouse Berthe, sa parente.                      | 439  |
| —Il est excommunié et abandonné de tout le monde.                          | 440  |
| Superstitieuses absurdités.                                                | ið.  |
| L'empereur Henri IV, humilié par le saint siège.                           | 441  |
| Suénon III, rei de Danemarck, forcé de se divercer; prend des concubines.  | ib.  |
| Philippe I, roi de France, répudie sa femme.                               | 442  |
| —Il est excommunié.                                                        | ib.  |
| Les évêques français soutiennent le roi contre le pape.                    | 444  |
| Soumission de Philippe, qui renvoie sa nouvelle épouse.                    | ib.  |
| -Le pape légitime les enfans que le roi avait cus d'elle.                  | 445  |

| des matières.                                                        | 97         |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Raisons sur lesquelles se fondent les prélats français pour le       | Pages.     |
| prononcer.                                                           | 446        |
|                                                                      | `447       |
| Toute la France mise sous interdit.                                  | 448        |
| Le roi punit son clergé pour avoir obéi au pape.                     | 449        |
| -Le saint siège veut profiter des circonstances pour dominer.        | 450        |
| Philippe-Auguste, en reprenant sa première femme, déjoue les pre-    | •          |
| jets des prêtres.                                                    | 45 E       |
| Note supplémentaire.                                                 |            |
|                                                                      | '1 K t     |
| Sortiléges, empêchant la consommation du mariage.                    | 454        |
| hapitre III. Le pape Innocent III approuve d'abord, et rompt en-     |            |
| suite, le mariage d'Alphonse, roi de Léon.                           | 456        |
| Jean XXII refuse le divorce à un des fils de Philippe-le-Bel.        | ib.        |
| —Il l'accorde à ce même prince devenu roi, ainsi que la per-         |            |
| mission d'épouser une religieuse.                                    | 457        |
| La duchesse de Carinthie répudie son mari pour cause d'impuissance.  | 458        |
| Divorce de Ladislas, roi de Naples, ratifié par Boniface IX.         | 459        |
| Ginèvre Amieri se marie sans être veuve, du consentement du tri-     |            |
| bunal ecclésiastique de Toscane.                                     | 460        |
| Innocent VIII ratifie le divorce de René II, duc de Lorraine.        | 46z        |
| Divorce de Vladislas, roi de Bohême.                                 | 462        |
| Louis XII achète d'Alexandre VI la permission de changer de femme.   | ib.        |
| — Le pape en profite pour élever son fils César Borgia.              | 463        |
| hapitre IV. Scrupules de Henri VIII sur son mariage avec Catherine   | . <b>.</b> |
| d'Aragon.                                                            | 465        |
| -Clément VII lui promet le divorce.                                  | 467        |
| -Des raisons politiques le rendent moins traitable.                  | 468        |
| Menaces des rois de France et d'Angleterre.                          | 469        |
| Anne Boleyn.                                                         | 470        |
| Henri VIII se soustrait à l'obéissance du saint siège, et est excom- | : '        |
| munié.                                                               | 475        |
| —Il se déclare chef de l'église anglicane.                           | 472        |
| Le clergé se soumet au roi.                                          | 473        |
| Bulle de Paul III.                                                   | 474        |
| Considérations sur les vexations de la cour de Rome en Angleterre.   | 475        |
| Réflexions de Matthieu Paris.                                        | 476        |
| Comment Henri VIII se venge du pape.                                 | 477        |
| ,                                                                    |            |

.

•

-

.

1

| 78                           | TOTAL E                | NATA FAITUR             |               |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|
| Orthodoxie sa                | nguinaire du roj.      |                         |               |
| —Son inc                     |                        |                         |               |
| · Note suppléme              | nt <i>aire</i>         |                         |               |
| •                            |                        | non anina da Wand       |               |
| A Taine des Co               | ouvens a wulticitate   | , par ordre de Menri    | VIII.         |
| Chapitre V. Eda              | ouard VI introduit l   | a réformation.          |               |
| La reine Mari                | ie parsécute les réfe  | rmés.                   |               |
| -Son mai                     | riage avec Philippe    | Ų.                      |               |
| , •                          | se soumet au saint si  | iége.                   |               |
| Les hérétiques               | • • •                  |                         |               |
|                              | ole, suspect d'hérés   |                         | •             |
| La reine Elisa               | heth est repoussée p   | ar le <b>pa</b> pa.     |               |
|                              | are à jamais l'Anglei  |                         |               |
|                              | e à attirer Elisabeth  | -                       | •             |
| Philippe II est<br>gleterre. | i ia cause indirecto d | e la perte du catholici | mine or Ar-   |
| Rieserre.                    |                        |                         |               |
| Çhapitre VI. Mai             | rie Stuart perzécuje   | les réformés d'Ecosse   | •             |
| — Ils la cha                 | assent.                |                         |               |
| • pour la c                  | lėlivrer.              | beth, les oathgligues   |               |
| Acharnement of               | de saint Pie V, cont   | re la reine d'Angleter  | re.           |
| Révoltes en Ir               | rlande.                | A.F. Colon              | , <b>10</b> , |
|                              | euses des jésuites.    |                         |               |
| Conspiration of              | •                      | •                       |               |
| Sixte-Quint,                 | monten'x d'Elisaber    | h, lierommunia. 🗆       |               |
| Jacques Ier per              | rsécute les presbytés  | riens.                  |               |
| Conjuration d                |                        | •                       | •             |
| Serment d'allé               | geance.                |                         |               |
| Blackwell.                   |                        |                         |               |
| Jésuites pendu               | 18.                    | •                       | <i>(</i> **)  |
| Notes suppléme               | nta <b>ire.</b>        | •                       | •             |
| Ю° г. Réforn                 | ne en Écosse.          | •                       |               |
| Marie Stu                    |                        |                         |               |
| N°2. Omnip                   | otence papale sur le   | es trônes comme sur le  | 4 autola      |
| ·                            | ,                      |                         | •             |
|                              | s presbytériens vex    | es par Charles Ier.     |               |
| Révolte en Éc                | Osse.                  |                         | • • •         |

-.

| DES MATIERES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | '99                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | sges.<br>515               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 516                        |
| Olivier Cromwell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5</b> 18                |
| Les indépendans font mourir Charles Ier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 519                        |
| Ambition de Cromwell.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 520                        |
| <sup>1</sup> — Sa mort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 52 I                       |
| — Faiblesse et shute de son fils.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ib.                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 522                        |
| —Sa cabale pour se rendre absolu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 523                        |
| Le parlement institue l'épreuve du test.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 524                        |
| and the second s | 525                        |
| Les whigs et les torys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5</b> 26                |
| Conspiration des réformés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ib.                        |
| Chapitre VIII. Jacques II veut rétablir le catholicisme en Angleterre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 528                        |
| -Innocent XI blame son zèle hors de saison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 529                        |
| Les Anglais appellent le prince d'Orange.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 53 z                       |
| Abaissement des catholiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ib.                        |
| Constitution de 1688.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5</b> 32                |
| Bills contre les catholiques des trois royaumes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 533                        |
| Jentatives inutiles pour émanciper les catholiques apglais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 334                        |
| Émeute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 535                        |
| Les catholiques cherchent à lever les obstacles qui s'opposent à leur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| émancipation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 537                        |
| Scrupules vétilleux de quelques prêtres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ib.                        |
| Espoir décu des catholiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 540                        |
| Ils sont émancipés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54 z                       |
| Notes supplémentaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                          |
| N° 1. Déclaration de six universités catholiques, contre les préten-<br>tions à la domination temporelle des papes sur les souverains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| (1788 et 1789).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 543                        |
| Nº 2. Jeune religieux imposé aux Anglais par le ministère Pitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 544                        |
| Nº 3. Le catholicisme au Canada et aux Indes anglaises.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 545                        |
| Chapitre IX. Bigamie du landgrave de Hesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 546                        |
| Divorce de Henri IV, roi de France.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 547                        |
| Motifs allégnés par le saint siège,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 548                        |
| Mariage du duc Charles de Lorraine avec Nicole, sa cousine germaine,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| en vertu de dispenses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , <b>\$</b> 4 <sub>9</sub> |

## TOME VIII.

588

Le congrès.

## LIVRE VIII. - LA TRIMITÉ.

| Chapitre I. Un mystère ne peut être ni exp | oliqué ni conçu. | •       |             | • |
|--------------------------------------------|------------------|---------|-------------|---|
| -La formule qui explique le mystère        | e, doit être au  | si myst | <b>6-</b>   |   |
| rieuse que lui.                            | •                |         | •           | 3 |
| Roscelin de Compiègne.                     | •                | -       |             | 4 |
| Abailard.                                  |                  |         |             | 5 |
| Il est condamné par le concile de 5        | oissons.         | ٠٠,     |             | 6 |
| -Saint Norbert et saint Bernard le pe      | erséculent avec  | acharne | <b>to</b> - |   |
| ment,                                      |                  | •       | •           | 7 |
| Concile de Sens.                           | ,                | •       |             | 8 |

| des matières.                                                                       | 404<br>Pages. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Sentence du pape.                                                                   | 9             |
| Mort d'Abailard.                                                                    | ib.           |
| -Héloïse est déposée auprès de lui.                                                 | 10            |
| Gilbert de la Porée.                                                                | 11            |
| — Ses subtilités.                                                                   | ib.           |
| Éon.                                                                                | 13            |
| Discours des cardinaux à Eugène III.                                                | 14            |
| Chapitre II. Esprit de la réformation.                                              | 16            |
| —Il est faussé par les réformateurs eux-mêmes.                                      | . 17          |
| La liberté d'opinions ne peut point avoir de bornes.                                | 18            |
| Anabaptistes unitaires.                                                             | 19            |
| Luthériens et sacramentaires, embrassant la même doctrine.                          | 20            |
| Les peuples du Midi sont plus généralement incrédules que ceux du Nord.             | 22            |
| Michel Servet.                                                                      | · ib.         |
| Les persécutions de Calvin le traînent au bûcher.                                   | 23            |
| -Les réformes applaudissent à cet acte de barbarie.                                 | 24            |
| Unitaires italiens.                                                                 | . 25          |
| Les quarante anti-trinitaires de Vicence.                                           | 27            |
| Chapitre III. Lélius Socin.                                                         | 30            |
| Gentili, Alciat, Blandrata, Paléologue, Schoman, Duditz.                            | ′ 31          |
| Unitarianisme de la Pologne.                                                        | 34            |
| — Ses progrès rapides.                                                              | 35            |
| Les unitaires se séparent des autres réformés.                                      | 36            |
| — Opposition qu'ils rencontrent.                                                    | 38            |
| Leurs dissentions intestines.                                                       | 39            |
| Liberté des cultes en Pologne.                                                      | 40            |
| Hardiesse des unitaires.                                                            | ib.           |
| Un crime commis par les catholiques, fait pénétrer l'unitarianisme en Transilvanie. | 42            |
| Résultat des conférences entre les réformés de diverses sectes.                     | 44            |
| —Les unitaires demourent les maîtres.                                               | 45            |
| Note supplémentaire.                                                                |               |
| Le roi Étienne Batori.                                                              | 47            |
| Tolérance.                                                                          | ib.           |
| Chapitre IV. Pacta conventa, jurés par tous les rois de Pologne.                    | 49            |
| Église unitaire de Racovie.                                                         | 50            |

## TABLE ÁNALYTIQUE

|                                                                                           | roter          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Fauste Socin.                                                                             | 52             |
| —Il travaille à la réunion de tous les unitaires.                                         | 53             |
| — Ses opinions.                                                                           | <i>i</i> b.    |
| Persécutions contre les sociniens.                                                        | 55             |
| — Ils sont chassés de la Pologne.                                                         | 56             |
| — Leurs souffrances.                                                                      | 57             |
| —La plupart se réfugient en Transilvanie.                                                 | 59             |
| Chapitre V. Sociniens célèbres en Pologne.                                                | 61             |
| -La Russie les protège pour gagner de l'influence dans ce<br>royaume.                     | 64             |
| Sociniens de Hongrie et de Transilvanie.                                                  | 66             |
| Unitaires d'Allemagne.                                                                    | ü.             |
| Unitaires des Provinces-Unies.                                                            | 67             |
| Jean le Clerc.                                                                            | 6 <sub>9</sub> |
| Arianisme d'Angleterre.                                                                   | 70             |
| Quakers et autres cathousiastes.                                                          | 72             |
| Universalité du sociniarisme.                                                             | 73             |
| Déisme.                                                                                   | 74             |
| Néologie des réformés allemands.                                                          | 75             |
| Théophilanthropie.                                                                        | 77             |
| Notes supplémentaires.                                                                    |                |
| Nº 1. L'intolérance catholique a perdu la Pologné.                                        | 80             |
| N° 2. Les arminiens accusés d'arianisme.                                                  | 89             |
| · Latitudinaires.                                                                         | 90             |
| LIVRE IX. — LA PREDESTINATION.                                                            |                |
| Chapitre I. Opinions raisonnables de Pélage.                                              | 93             |
| -Saint Augustin les fait anathématiser dans toute l'église.                               | 94             |
| Le pélagianisme reprend tacitement le dessus.                                             | <b>9</b> 6     |
| -Il est combattu par le moine Gothescalc.                                                 | ib.            |
| Moyens que fournit le dogme de la prédestination pour terrifier et enchaîner les esprits. | 97             |
| Les opinions de Gothescale sont condamnées.                                               | 99             |
| Concile de Quiersi-sur-Oise.                                                              | 100            |
| Pélagianisme des catholiques de cette époque.                                             | 101            |
| - Il est contredit par quelques églises.                                                  | 143            |
| Tous les réformateurs chrétiens professent le prédestinatione.                            | 104            |

| des matieres.                                                   | 108          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Note supplémentaire.                                            | Pague.       |
|                                                                 | <b>.</b>     |
| Prescience divine: prédestination.                              | 105          |
| Chapitre II. Luther, prédestinationiste.                        | żoŋ          |
| —Les luthériens modèrent la dureté de cette doctrine.           | 108          |
| -Zwingle et Calvin l'admettent.                                 | · ib.        |
| — Division des pères de Trente à ce sujet.                      | 109          |
| Baïus.                                                          | 110          |
| —Ses antagonistes.                                              | irr          |
| -Il est condamné par le saint siège.                            | ıta          |
| —Sa mort.                                                       | 113          |
| La prédétermination physique des dominicains, attaquée par Mol  |              |
| jésuite                                                         | <b>314</b>   |
| Congrégation de auxiliis.                                       | 115          |
| — La société prend fait et cause pour Molina.                   | <b>x 1</b> 6 |
| Paul V met fin aux conférences sans rien décider.               | 117          |
| Note supplémentaire.                                            |              |
| La prédestination gratuite et absolue.                          | 119          |
| Chapitre III. Troubles de l'église réformée.                    | 121          |
| Arminius et Gomarus.                                            | 122          |
| Opinions des arminiens ou remontrans.                           | 123          |
| Conrad Vorstius.                                                | 125          |
| Les contre-remontrans intéressent le roi Jacques Ier à leur cau | se. 126      |
| Question du plus ou du moins d'autorité des magistrats sur l'éq | glise        |
| extérieure.                                                     | 127          |
| Hugues Grotius.                                                 | 129          |
| Le prince d'Orange s'attaché aux contre-rementrans.             | 130          |
| Synode de Dordrecht.                                            | tŠī.         |
| Humiliation des arminiens.                                      | ŧŜ2          |
| — Ils sont persécutés dans toutes les provinces.                | <b>±3</b> 4  |
| Triomphe du gomarisme.                                          | <b>1</b> 35  |
| Condamnation de Vorstius.                                       | <b>i36</b>   |
| Supplice de Barnevelt.                                          | 137          |
| Proscriptions.                                                  | r 38         |
| Divisions de l'arminianisme.                                    | 139          |
| Universalisme et particularisme.                                | 146          |
| Acharnement des sectaires.                                      | 142          |
| ter suitate ed almanda an an an an anama and                    | •            |

.

|                                                                                  | P age |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Les magistrats hollandais permettent aux arminiens de fonder une église séparée. | 14    |
| Chapitre IV. Reste de baïanisme dans les Pays-Bas catholiques.                   | 1.    |
| Jansénius.                                                                       | 1     |
| —Son Augustinus.                                                                 | į     |
| -Sa haine contre les jésuites.                                                   | 1     |
| Le livre de Jansénius, approuvé.                                                 | 1     |
| Les jésuites, en l'attaquant, injurient saint Augustin.                          | I     |
| Urbain VIII condamne l'Augustinus.                                               |       |
| Les cinq propositions.                                                           | 1     |
| Elles sont condamnées.                                                           | 3     |
| Subtiles distinctions des jansénistes.                                           | •     |
| Le grand Arnauld.                                                                | 1     |
| —Il est condamné par la Sorbonne.                                                | I     |
| Lettres provinciales.                                                            | I     |
| Notes supplémentaires.                                                           |       |
| No 1. Erreurs reprochées aux jésuites, et même aux jansénistes,                  |       |
| par les prédéterminatistes réformés.                                             | 1     |
| No 2. Saint Vincent de Paul.                                                     | I     |
| Ses intrigues contre le jansénisme et les jansénistes.                           |       |
| Les catholiques modernes qui honorent saint Vincent, canonisé                    |       |
| pour son intolérance civile, exaltent Fénelon pour avoir été                     |       |
| tolérant.                                                                        | . 1   |
| Saint Vincent de Paul, déiste.                                                   | 1     |
| Chapitre V. Signature du formulaire.                                             | 1     |
| Conférences inutiles.                                                            | I     |
| Persécutions.                                                                    | 1     |
| Condamnation de la morale relâchée des jésuites.                                 | 1     |
| Distinction entre le droit et le fait.                                           |       |
| Opiniatreté des jansénistes sur la question de fait,                             | I     |
| Paix de Clément IX.                                                              | 1     |
| Nouveau-Testament de Mons.                                                       | 1     |
| Les jansénistes signalent de nouveau l'immoralité des écrits des jésuites.       | I     |
| La morale des jésuites, condamnée par Innocent XI.                               | į     |
| Petites vexations de secte à secte.                                              | 1     |
| Innocent XII contente presque les jansénistes.                                   | 1     |
| Controdictions de l'archevêgue de Paris                                          | 7.5   |

| des matteres                                                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Note supplémentaire.                                                                                              |            |
| Traduction de la Bible.                                                                                           | 187        |
| Chapitre VI. Les rites chinois.                                                                                   | 189        |
| — Après bien des décisions contradictoires; ils-sont condamnés par le saint siège.                                | 191        |
| Les querelles des chrétiens à la Chine finissent par y faire proscrire le christianisme.                          | i          |
| Cas de conscience.                                                                                                | 193        |
| Destruction de Port-Royal.                                                                                        | ib.        |
| Livre de Quesnel.                                                                                                 | 194        |
| Funeste bulle Unigenitus.                                                                                         | 195        |
| Mort de Louis XIV.                                                                                                | 197        |
| Les appelans.                                                                                                     | z 98       |
| L'abbé Dubois.                                                                                                    | 199        |
| —Il est fait cardinal.                                                                                            | 200        |
| Persécutions du cardinal de Fleury.                                                                               | 201        |
| Concile du <i>brigandage</i> , à Embrun.                                                                          | 202        |
| L'ultramoutanisme du gouvernement français lui fait des ennemis<br>de tous ceux du despotisme civil et religieux. | 204        |
| Chapitre VII. Miraeles du diacre Pâris.                                                                           | <b>206</b> |
| Convulsions.                                                                                                      | 207        |
| Les secours.                                                                                                      | ib.        |
| Nouvelles ecclésiastiques.                                                                                        | 209        |
| Klie-Dieu.                                                                                                        | 210        |
| Différentes sectes de jansénistes.                                                                                | 212        |
| Église d'Utrecht.                                                                                                 | . 213      |
| -Ses prélats sont anathématisés par le saint siège, chacun lors de son élection.                                  | 214        |
| Disputes qui troublent l'église d'Utrecht,                                                                        | 215        |
| Note supplémentaire.                                                                                              | ١          |
| Convulsionnaires.                                                                                                 | 218        |
| Crucifiemens.                                                                                                     | 222        |
| Chapitre VIII. Refus des sacremens en France.                                                                     | 232        |
| —Le scandale en retombe sur la religion.                                                                          | 233        |
| Le parlement continue son opposition à la cour et aux jésuites.                                                   | 234        |
| Le pape ordonne les refus de sacremens.                                                                           | 236        |
|                                                                                                                   |            |

•

.

.

| La suppression des jésuites devient une question nationale che Fruite.                                                        | rages,                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| D'accord avec le haut clergé, la magistrature s'oppose aux efferts                                                            | 439                                   |
| des philosophes.                                                                                                              |                                       |
| Le jansénisme change de caractère.                                                                                            | 238                                   |
| —Ce qu'il était en Allemagne et en Italie.                                                                                    | 240                                   |
| — Ce qu'il était en Espagne.                                                                                                  | 241<br>242                            |
| César Malanima.                                                                                                               | ib.                                   |
| — Il soutient que le baptême n'est pas nécessaire aux enfans des chrétiens.                                                   |                                       |
| -L'autorité ecclésiastique défend la publication de son manu-<br>scrit.                                                       | 243<br>244                            |
| Notes supplémentaires.                                                                                                        |                                       |
| No 1. Nécessité du baptême.                                                                                                   | 246                                   |
| Ensant né de la cuisse d'un homme.                                                                                            | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
| N° 2. Le prêtre Malanima, qui sauvait les enfans morts sans bap-<br>tême, voulait qu'on égorgeat tous les amis de la liberté. | 247                                   |
| LIVRE X. — La Quietisme.                                                                                                      |                                       |
| Chapitre I. L'homme abuse de ses facultés supérieures.                                                                        | 249                                   |
| Le mysticisme spéculatif est un plus grand obstaclé au agodiés 36:                                                            | •                                     |
| ciai, que les superstitions matérielles.                                                                                      | 250                                   |
| Importance du sentiment du devoir actif.                                                                                      | ið.                                   |
| Siméon Xérocerce, et les hésychastes.                                                                                         | 251                                   |
| — Leur doctrine.                                                                                                              | 252                                   |
| Grégoire Palamas.                                                                                                             | 253                                   |
| Le pape Jean XII, condamné pour avoir refusé aux saints la vision                                                             |                                       |
| beaunque.                                                                                                                     | ib·                                   |
| Les umbilicaires.                                                                                                             | 254                                   |
| Barlaam et Acyndinus.                                                                                                         | <b>±5</b> 5                           |
| hapitre II. Mystiques enthousiastes de l'église latine.                                                                       | 237                                   |
| —Leurs principes.                                                                                                             | 458                                   |
| Illuminés d'Espagne.                                                                                                          | 200                                   |
| Pandolphe Ricasoli, à Florence.                                                                                               | 261                                   |
| Antoinette Bourignon.                                                                                                         | 262                                   |
| —Ses aventures.                                                                                                               | 263                                   |
| -Attaques auxquelles elle est exposée.                                                                                        | 464                                   |
| — Dieu lui ordonne de réformer l'église.                                                                                      | 165                                   |

| 8<br>9<br>                             |
|----------------------------------------|
| 8<br>9<br>.*<br>6.                     |
| 8<br>9<br>.*<br>6.                     |
| 9<br>6.                                |
| 9<br>6.                                |
| <b>b.</b>                              |
| <b>b.</b>                              |
| <b>b.</b>                              |
| 3                                      |
|                                        |
| 4                                      |
| <b>b.</b>                              |
| ь.                                     |
| 5                                      |
| ъ.                                     |
| 9                                      |
| Br :                                   |
| B2                                     |
| 3                                      |
| 34                                     |
| <b>b.</b>                              |
| <b>.</b>                               |
| 1 <b>6</b>                             |
| ,                                      |
| 37<br>3.                               |
|                                        |
|                                        |
| ) I                                    |
| ) <b>2</b><br>)3                       |
|                                        |
| )7<br><sub>)</sub> 8                   |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| os (                                   |
|                                        |
| •                                      |
| •                                      |
| 4                                      |
| 5                                      |
| <b>97</b> .                            |
| 8                                      |
|                                        |

•

1

| TABLE | ANALY | TIQUE |
|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|

|                                                                                                                                   | Paget.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| — Templier.                                                                                                                       | 3og         |
| Panthéiste.                                                                                                                       | ib.         |
| — Ami du cardinal Dubeis.                                                                                                         | 310         |
| Bossuet était-il marié?                                                                                                           | 311         |
| N° 2. Direction secrète de femmes jeunes par des prêtres,                                                                         |             |
| hommes avant tout.                                                                                                                | 313         |
| Chapitre IV. Les martinistes.                                                                                                     | 315         |
| La sœur de la Nativité.                                                                                                           | ib          |
| —Amour qu'elle inspire.                                                                                                           | 316         |
| — Ses visions.                                                                                                                    |             |
| Ses prédictions.                                                                                                                  | 318         |
| Société des victimes.                                                                                                             | 319         |
| Jung Stilling.                                                                                                                    | ił.         |
| Les peschélites.                                                                                                                  | 320         |
| Madame Krudner.                                                                                                                   | <i>i</i> b. |
| — Ses publications.                                                                                                               | 321         |
| — Ses relations avec l'empereur Alexandre.                                                                                        | 322         |
| Notes supplémentaires.                                                                                                            |             |
| No x. Révélations de la sœur de la Nativité.<br>Victimes de Jésus.                                                                | 324<br>327  |
| Conclusion.                                                                                                                       |             |
| S I. L'histoire politique de l'église est mêlée à l'histoire civile des<br>sociétés chrétiennes, jusqu'aux dernières révolutions. | 331         |
| Intrigues et souplesse de la cour de Rome pour conserver sa po-<br>sition temporelle.                                             | 332         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                           | ib,         |
| La papauté ne donne plus de scandales publics.<br>Le saint siége ajourne ses entreprises, et espère tout du                       | <b>80</b> , |
| temps.                                                                                                                            | 334         |
| Réaction de l'autorité gouvernementale contre l'autorité spiri-<br>tuelle, dans la seconde moitié du dix-huitième siècle.         | ib-         |
| Efforts rétrogrades de la restauration.                                                                                           | ib.         |
| § II. La révolution de 1830 manifeste les progrès de l'opinion pu-<br>blique.                                                     | 336         |
| M. de Lamennais demande pour le catholicisme, la même liberté à laquelle il reconnaît que toute autre doctrine a un droit égal.   | 337         |

| DES MATIÈRES.]                                                                                                                    | 4.00         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -Le pape condamne ses efforts.                                                                                                    | 337          |
| Le journel l'Avenir suspendu, puis supprimé.                                                                                      | 338          |
| Soumission de M. de Lamennais à la partie dogmatique de l'en-                                                                     |              |
| cyclique.                                                                                                                         | ib.          |
| -Soumission absolue et sans restriction.                                                                                          | 339          |
| -Les Paroles d'un croyant.                                                                                                        | 34 t         |
| Conséquences de la condamnation de ce livre par le saint                                                                          | ••           |
| siége.                                                                                                                            | ib.          |
| Rome, l'alliée de tous les despotismes, répudie toutes les li-                                                                    | 245          |
| bertés.  Wile procleme elle même en chute                                                                                         | 343<br>345   |
| Elle proclame elle-même 4a chute.                                                                                                 | 343          |
| III. Conquêtes morales de la révolution de 1830.                                                                                  | 347          |
| L'intelligence et la conscience humaines sont libres absolument.  — Elles ont le droit de disposer de tous les moyens qui servent | 349          |
| à formuler cette liberté et à la rendre pratique.                                                                                 | ib.          |
| L'homme peut se tromper.                                                                                                          | <b>35</b> 0  |
| L'homme doit se conformer à l'ordre social légitime.                                                                              | ib.          |
| La vérité appartient au genre humain,                                                                                             | <b>351</b>   |
| Liberté des cultes.                                                                                                               | ib.          |
| La société ne connaît, ni sectaires, ni prêtres, mais seulement des eitoyens.                                                     | 6.           |
| Notes supplémentaires.                                                                                                            |              |
| N° 1. Les idées pratiques qui doivent être le résultat de la révolution de 1830 partout ailleurs, ont précédé cette révolution    |              |
| et l'ont déterminée en Belgique.                                                                                                  | 353          |
| Elles y sont passées dans les lois,                                                                                               | 354          |
| N° 2. La liberté intellectuelle et morale engendre-t-elle l'a-<br>narchie?                                                        | 355          |
| IV. Le catholicisme, indépendant de l'état.                                                                                       | <b>36</b> 1, |
| Plus de concordats entre les gouvernemens et le saint siège.                                                                      | <i>i</i> b.  |
| Plus d'intervention de l'autorité dans les affaires religieuses.                                                                  | 362          |
| Les cérémonies du culte et les prières sont libres.                                                                               | ib.          |
| Les vœux à Dieu, les privations, les costumes, la manière de                                                                      | 363          |
| vivre pour lui plaire, le sont aussi-                                                                                             |              |
| L'état ne doit rien aux cultes.                                                                                                   | 364          |
| Abolition du salaire aux prêtres.                                                                                                 | ib.          |
| Ouestion de la confiscation des biens du clergé.                                                                                  | 365          |

| 110          | table an <b>alypique des</b> matières.                                                                                |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|              |                                                                                                                       | Page |
| 5            | V. Le christianisme a cessé d'existes.                                                                                | 368  |
| •            | —L'humanité revendi <del>que tant</del> es appli a en de han et<br>d'utile.                                           | ü    |
|              | —Ses dogmes, sa morale, ses pratiques, son sacerdose sons stériles et pernicieux.                                     | 37   |
|              | Le catholicisme est devenu une impessibilité.                                                                         | 37   |
|              | Les catholiques ne sauraient plus âtre libres activament, et de-                                                      |      |
| •            | meurer papistes.                                                                                                      | ib   |
|              | Pouvoir temporei du pope.                                                                                             | 37   |
|              | -Son autorité spirituelle se décompose.                                                                               | ib   |
|              | Tout homme doit être prêtre et roi.                                                                                   | 374  |
|              | L'alliance entre Rome et le despotisme entraîne la papanté dans<br>le précipice que la monarchie creuse sous ses pas. | 376  |
| <b>Pos</b> t | -scriptum.                                                                                                            | 379  |
|              |                                                                                                                       |      |

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

The state of the s

WARLE DÉS AUTRURA

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



. • . . •



